## LE MONDE DIMANCHE



Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur: Jacques Fauvet

Aighrie, 1,30 BA; hearoc, 2 dir.; Tumiste, 2 m.; Altermogne, 1,40 DM; Astriche, 14 sch.; Beigique, 17 L; Ganada, 3 1,10; Göts-d'Ivoira, 220 F GFA: Bastemark, 4,75 kr.; Espagne, 50 pes.; Grande-Brytagne, 55 p.; Grèce, 35 dr.; Bran, 125 ch.; Hafile, 600 L; Likae, 300 p.; Lucrembourg, 17 fr.; Karvéga, 4 kr.; Fays-Bas, 1,56 ft.; Partugal, 30 esc.; Sánégal, 225 F GFA; Sueda, 2,75 kr.; Suisso, 1,20 fr.; G.S.A., 63 ets; Yongostoria, 27 dis.

Tartf des abonnements page 6 5, RUE OSS ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 C. C. P 4207 23 PARIS XMex Paris nº 650572

POINT-

Les enseignants dans la rue

Des établissements sco-

laires fermés, surtout dans le primaire, et les enseignants dans la rue : l'histoire se

pour la dixième fois depuis le

début de l'année scolaire, des

en province. Mais leurs élèves n'étaient pas là. Ni parmi eux,

ni sur les trottoirs. Pas plus

pour les applaudir que pour les railler.

Indifférence ? Ce n'est pas

sûr. Dérision plutôt. Le rituel de la grève et de la manites-tation des enseignants se

viderait-ii de sa puissance magique ? Est-il possible que

cette certitude, aussi, les

Car lis n'en ont plus beau-coup, de certitude, les ensel-

gnants. Le doute s'est glissé

en eux sur l'utilité même de

Que leur reste-t-il ? Les

racances ? On le leur re-

proche assez, en feignant d'oublier que, depuis belle lurette, nombre d'entre eux

en consacrent une partie à

sulvre des sessions pour se

perfectionner. Et que leur

offre-t-on en échange d'une

augmentation du temps de travail ? De l'argent ? Cer-

teins, encore trop « mission-

naires laics » le dédalgne-

raient. D'autres l'accepte-raient. Mais... quand le leur a-t-on proposé ?

On leur reproche aussi leur

« sédentarisme ». Combien de leurs contempteurs sont-ils

prêts eux-mêmes à accepte

d'être déracinés plusieurs tois au cours de leur vie, et

La sécurité d'emploi - pour

les titulaires tout au moins -

est un atout en ces temps de

chômage. Suffit-elle à justifier

les injustices et les incohé-rences de leur corporation ?

Celle-ci, par exemple : l'ins-

tituteur, que la nation rétribue

moins qu'un gardien de la

paix, est payé trois fois moins

qu'un professeur d'université

et doit assurer neut fois plus

Passée cette constatation.

la question n'est pas résolue

qui implique des choix et un prix à payer : quelle école et, partent, quels enseignants

la société française veut-elle

se donner ? Chaque homme

doit-il être l'éducateur de

l'autre, et l'institution scolaire

a-t-elle vécu, comme le pense

Illich ? Faut-il fermer toutes

ies écoles une année, pour

réfléchir, comme le rêvent d'autres ? Ou changer de ré-

gime en croyant qu'on chan-

gera d'école ? Ou dénationa-

liser le service public et

laisser jouer les initiatives et

# s'agit blen, en définitive,

de trouver comment les

hommes qui ne meurent plus

(Live nos informations p. 10.)

les concurrences ?

d'heures tace à ses élèves.

surtout d'autorité ?

leur tâche.

## L'échec du raid américain

## Une lecon pour l'Europe

Le désastre politique que vien-nent d'essayer les Etats-Unis en Iran peut avoir un effet béné-fique si les Européens, au moment où la Communauté so lançait tête baissée dans la crise la plus sérieuse de son histoire, en tirent l'enseignement qui s'impose : nul n'a le droit, ni l'Europe, ni les Etats qui la composent, ni les Etats qui la composent, ni les peuples, ni les individus, d'abdi-quer entre les mains de qui que ce soit, fussent celles des mieux intentionnés, la moindre responsabilité, de renoncer aux moyens d'action à sa portée et à la capa-

De Gaulle en était convaince et Mao, et bien d'autres avant eux. Il ne s'agit pas de s'isoler, de refuser appuis et alliances, mais de ne jamais oublier que chacun ne peut assurer sa sécurité, c'est-à-dire son avenir, qu'en comptant d'abord sur lui-même et non en s'en remettant à la sa-gesse présumée et à la puissance d'un prétendu « leadership ». C'est d'ailleurs le mellleur moyen non seulement de se faire respecter mais de s'assurer des amis et

Dans la conjoncture enro-péenne actuelle, cette prise de conscience pourrait avoir des

Il est vrai que les Européens ne sont pas en mesure d'assurer seuls leur sécurité militaire, encore que, dans ce domaine. les les soient beaucoup moins echniques que politiques. C'est l'absence de volonté politique qui a empôché l'Europe de se doter d'une véritable industrie d'ar-

Il est vrai aussi que l'Europe ne dispose d'aucune sécurité énergétique. Elle en souffre cruellement et risque d'en souffrir plus encore à l'avenir. Dans ce domaine aussi, les Euro seraient beaucoup moins vulnérables si, an lieu de se perdre en polémiques institutionnelles, ils avaient uni concrètement leurs efforts. Faut-il rappeler que, si l'Europe dispose en propre d'une capacité de production du com-bustible nucléaire, ce n'est pas à l'Euratom qu'elle le doit mais à Eurodif, initiative française et entreprise purement coopérative édifiée en dehors de l'Europe des Neuf et dont la seule ambition est de produire de l'uranium enrichi?

En revanche, l'Europe des Neuf a réussi à assurer sa sécurité alimentaire, ce qui n'est pas rien, et à se doter d'une capacité d'exportation agricole qui, dans un instrument politique non négligeable. Qui comprendrait que cette « Europe verte », réussite la plus évidente des Neuf en dépit des sarcasmes qu'elle soulève, se suicide parce qu'un des Etats membres a des difficultés financières et vent faire commerce des moutons néo-zé andais ?

Certes, Mme Thatcher, premier ministre britannique, n'a pas tous les torts. Elle a parfaitement raison d'exiger que soient corrigées des anomalies choquantes; mais enfin les frais agricoles ne représentent qu'une part minime du revenu communautaire, et seule la surproduction laitière est déraide même mieux gérer les excè-dents que la pénurie...

c'est évident, à condition que leur objet soit d'améliorer et de déve-lopper la production agricole, non de l'anéantir. Dans ce domaine comme dans les autres, pour qu'an conseil de Luxembourg l'Europe sorte de l'impasse il lui faut un minimum de volonté

Si le faux pas de M. Carter provoque ches les Européens un sursaut, les rend conscients de leur fragilité, les convaine que leur sort est d'abord entre leurs mains, à quelque chose malheur

## Pour Moscou, l'opération prouve la «déraison» de M. Carter

- Les capitales occidentales cachent mal leur désapprobation
- Les otages seront répartis dans différentes villes

L'opération avortée de sauvetage des otages de Téhéran — traitée sur le ton de la dérision dans la capitele iranienne indignée. « L'aventure militaire insensée » du président Carter, invité par la Pravda à « mettre un terme à sa déraison », suscite, en revanche une consternation évidente en Europe où, à la veille du sommet de Luxembourg, les rares déclarations - dans le cas de la France, le silence — des officiels cachent mai la désapprobation.

'A Washington, M. Harold Brown, secré-taire à la défense, a expliqué, vendredi

Stupeur, amertume et rancœur

De notre correspondante

à l'étranger.

WASHINGTON

New-York. - - C'est la bale des

Cochons i . Telle a été la première

réaction de bon nombre d'Américains

quand ils ont appris, vendredi matin

25 avril, par le discours télévisé

de M. Carter, l'échec de la tentative

de libération des otages. La stupeur.

l'amertume, la rancœur contre l'admi-

nistration, l'Inquiétude pour l'avenir des otages et des relations interna-

tionales, se reflétaient dans toutes les

début de la matinée, les sénateurs

AU JOUR LE JOUR

Périphrases

On pensera ce qu'on vou-

dra de la brutalité des hom-

mes, mais que dire de la politesse des nations!

L'agence Tass, pour rendre

compte des conversations Gromyke - François-Poncet

sur l'Afghanistan et la ten-

sion internationale, parle

d' « échange de points de vue

sur la situation cans le

monde et certains problèmes

On peut imaginer, après

une guerre nucléaire qui aurait dévasté la planète, un

communiqué commun qui

dirait : « Après avoir essayé,

par certains moyens sophisti-

qués, de réduire les diver-

gences idéologiques entre les

Etats, et avant constaté au

terme de ces operations

concrètes, les dommages sen-

sibles subis par les popula-tions, les Etats-Unis et

l'Union soviétique se félici-

tent de la signification

positive de la reprise du

développement stable et

continu de leurs relations.»

concrets internationaux ».

couches de la population. Les plus véhéments étalent, au

25 avril, que l'opération de sauvetage avait été annulée parce que trois des huit hélicoptères envoyés en Iran avalent eu des ennuis techniques, alors qu'un minimum de six hélicoptères étalt considéré comme nécessaire au succès de l'entreprise. M. Brown n'a tourni aucune explication à ces « détaillances ». Au Pentagone, on exclut, toutelois, l'hypothèse avancée par des experts britanniques selon laquelle l'incroyable succession de bévues techniques aurait été provoquée par un brouillage organisé à partir de l'U.R.S.S.

A Téhéran, les étudiants lalamiques qui détiennent les otages américains ont affirmé vendredi soir dans un communiqué qu'une nouvelle tentative américaine « entraînerait l'immolation des diplomates ». Ils ont décidé. par mesure de sécurité, de disséminer les otages dans différentes villes de l'Iran. Ce samedi matin, le bureau de mobilisation nationale a lancé un appel demandant des volontaires pour l'armée. L'agence Pars a, DOUT SA Dart, annoncé que l'aviation iranienne avait détruit les appareils abandonnés par les militaires américains pour prévenir toute opération de récupération.

## TÉHÉRAN

## L'équipée d'un président «incapable»

De notre envoyé spécial

Téhéran. — C'est à 14 heures précises que l'Iran a aporis la nouvelle par la radiodiffusion. La stupéraction a été générale et tous nos interlocuteurs nous et tous nou interiociteurs nous ont assuré que s'ils avaient pu avoir des craintes sérieuses au cours des semaines qui ont suivi l'arrestation des diplomates amécours des semaines qui ont suivi l'arrestation des diplomates amé-ricains, en novembre dernier, ils ne croyalet plus depuis longtemps déjà que les Américains auraient l'audace de s'engager dans une opération comportant tant de risques. D'autant moins que l'on s'accorde volontiers à dire iel que les otages ne emt rhits détenus

les otages ne sont phis dét

de Téhéran, qui a expliqué en termes assez peu diplomatiques ce qu'elle pensait de l'initiative du préside M. Sickmann, père de l'un des marines détenus à Téhèran, a déclaré pour sa part : « C'est le genre d'expédient auquel vous recourez quand vous n'avez plus de lapin à sortir

> NICOLE BERNHEIM. (Lire la suite page 3.)

de votre chapeau !... .

gères qui accusaient M. Carter

d'avoir enfreint la War Powers Reso-

lution de 1973, aux termes de laquelle

le Congrès doit être informé des

forces armées dans une opération

des otages, encore que la plupart aient fait un effort visible de modé-

ration. Mais il y a eu quelques juge-

ments à l'emporte-pièce, comme celui de Mme Rosen, mère du

des Etats-Unis, mais très pro-bablement répartis dans plusieurs lleux secrets aux alentours de la capitals.

Le haut commandement mili-taire a fait savoir un peu plus tard, dans l'après-midi, que des chasseurs de l'armée de l'air avaient, «poursuivi» les avions et les hélicoptères du commando américain. Les mêmes autorités reconnaissaient un peu plus tôt n'avoir pas encore localisé l'en-droit où s'était déroulée l'affaire.

J.M. DURAND-SOUFFLAND. (Lire la sutte page 3.)

DU PAIN BÉNIT POUR LE KREMLIN par JACQUES AMALRIC

et l'article de notre envoyé spécial à Washington, ERIC ROULEAU.

## Phnom-Penh renaît dans la pagaille

De notre envoyé spécial

R.-P. PARINGAUX

matelas destinés aux innombra-

tune du pays le plus exsangue et le

plus menacé de toute la planète :

le Cambodge. Une nation qui, après

dix années consécutives de massa

cres et de ravages, e'achame pour-

tant à renaître de ses décombres

sous la protection des forces d'occu

pation du Vietnam et grâce à la per-

fusion quotidienne des secours inter-L'équipage est américain, le

convoyeur du C.I.C.R. est un étudiant

en ecciologie de Paris. Le naviga-teur, peut-être inspiré par cette

mission pacifique, délaisse fréquem-ment ses instruments pour s'absorber

Shawcrosa « Une tregédie sans Importance », un ouvrage qui retrace

nom de code donné aux bombarde-ments secrets de l'US Air Force en

1969 — la froide volonté de destruc-

tion Imposée au Cambodge par MM. Nixon et Kissinger pour proté-

ger le retrait des troupes américaines

Au eol, les myriades de cratères de bombes qui, comme une petits vérole, constellent la terre cambod-

glenne sept ans après les demiers

raids, sont là pour le rappeler. La

guerre khméro-vietnamienne, plus

récente, n'a fait qu'y ajouter d'autres

blessures. Le sud du pays, limitrophe

hors du Vietnam du Sud.

Le Front national de libération du peuple khmer (F.N.L.K.), principal mouvement non communiste de résistance au régime de Phnom-Penh, a décidé, lors d'un «congrès national» qui s'est tenu les 24 et 25 avril dans un village proche de la frontière thallandaise, la formation prochaine d'un « gouvernement national représentant l'ensemble du peuple cambodgien - et a confirmé son refus de coopération

avec les Khmers rouges.
D'autre part, le Programme alimentaire

Phnom-Penh. - Dans les salles climatisées de l'aéroport de Bangkok-Don Muang, où des touristes insou-clants et éclatant de santé achètent des colifichets en souvenir d'exotiques vacances asiatiques, le suseurement m é l o d l e u x de l'hôtesse n'annonce pas le voi nº 98 et pour cause : hier elle vous aurait invité att - pays du sourire -, mais le sourire s'est figé dans le sang, mué

mondial (PAM) annonce que le Cambodge anra besoin de 310 000 tonnes de vivres d'ici à la fin de l'année. Patronné par les Nations unies et par la F.A.O., le PAM est chargé de

la coordination des secours au Cambodge. Notre envoyé spécial R.-P. Paringaux, qui vient de se rendre à Phnom-Penh par un vol organisé dans le cadre de l'assistance huma-nitaire à ce pays, décrit le difficile retour à la vie dans la capitale que les Khmers rouges avaient vidée de ses habitants il y a cinq ans.

famine. Ce vol Ignoré est celui d'un appareil de transport du comité in-ternational de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) en partance pour Phnom-Penh avec une cargaison de lits et Mékong, quelques cultures jettent de loin en loin une tache verdoyante, bles malades, blessés et moribonds des hôpitaux et dispensaires de for-

frontière franchie comme une plaine grisâtre et pelée, abandonnée des hommes et des buffles sous un soleil écrasant, dans l'attente des pluies de la mousson, comme des sillons de sang séché, des pistes de latérite rougeâtre coupent cette étendue qui semblent porter le deuil de tant d'épreuves. Seules, au bord du

(Lire la sutte page 6.)

de faim pourront, un jour, partager la culture.

LE SEIZIÈME MIP-T.V.

## Commerce et confrontations

s'achever à Cannes, a enregistré un chiffre d'affaires en progression de plus de 60 % (215 millions de trancs), selon M. Bernard Chevry, commis-

américain venu avec sa vidéo-cossette de démonstration — un épisode de l'odoptation du « Petit Prince » — et qui, sans louer de stand au Palais du festival, a trouvé des acheteurs pour l'ensemble de sa série. Il y a eu cette délégation de la C.C.T.V. (télévision centrale chinoise), trois personnes chargées de présenter un drame en bollet, coproduit avec la chaîne japonaise N.H.K., et blassuras. Le sud du pays, limitrophe du Delta vietnamien, apparaît des la ce c jeune potron » d'une société

Il y a eu le jeune producteur de production israélienne fraîchement créée — Jerusalem Capital Studio, — qui ne proposait rien d'autre que des projets, mais so-lides, pour lesquels II a obtenu des droits exclusifs (une adoptatoin du livre de Moshe Dayan e l'Histoire de ma vie », une série sur l'his-toire des guerres d'Israël avec l'Egypte, coproduite par ces deux pays avec l'accord du président Anouar El Sadate),

MATHILDE LA BARDONNIE

(Lire la suite page 19.)

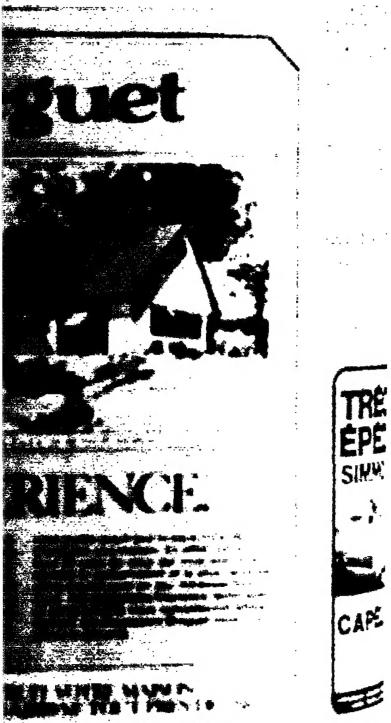



n voyage à travers la France gourmande, qui est pour Jean Ferniot l'occasion de retrouvailles, de découvertes et de célébrations. Ce gourmet nous fait partager généreusement ses plaisirs et ses trésors. Ce grand journaliste nous offre au passage, sans en avoir l'air, une vue pénétrante de la France pro-



LAFFONT

## étranger

## Le secrétaire américain à la défense fait état de la défaillance technique de trois hélicoptères

Washington (A.P., A.F.P.). —
Le secrétaire américain à la défense, M. Harold Brown, a déclaré,
vendredi 25 avril, que l'opération
de sauvetage des otages de Téhéran a été annulée lorsque trois
des huit hélicoptères du commando ont été rendus inutilisables par des ennuls techniques,
au cours d'un ravitaillement dans
le désert tranien.

Les forces américaines, a-t-il dit, se sont alors retirées, laissant huit morts dans les épaves en feu d'un hélicoptère et d'un avion de transport C-130, qui étaient entrés en collision. Quatre hommes ont été blessés.

Au cours d'une conférence de presse, M. Brown a souligné que le gouvernement américain avait décidé d'entreprendre cette opération car elle apparaissalt comme le « meilleur moyen de faire sortir rapidement nos otages de

« Que personne ne doute de notre détermination et que per-sonne ne se trompe sur la signi-fication de ces événements. Nous n'aurons de repos qu'après avoir obtenu la libération de ces ota-ges », a dit M. Brown.

Le secrétaire à la défense a précisé que l'opération a été me-née dans la nuit de jeudi à ven-dredi par une unité composée de volontaires de toutes les armes, comprenant environ 90 hommes en plus des équipages des divers

Aucun accrochage avec des troupes trantennes ne s'est produit, mais le commando a inter-cepté une cinquantaine de civils qui se trouvaient à bord d'un autocar, non loin de l'endroit où se déroulait le ravitaillement des appareils. Ces civils ont été remis en liberté lorsque la mission a été

M. Brown a précisé que huit hélicoptères avaient été engagés dans l'opération en plus des avions de transport et que le commando est demeuré environ trois heures en territoire iranien L'endroit retenu pour le ravitaillement se trouvait dans un e secteur éloi-gné et désertique » à 300 kilomè-tres environ de Téhéran. Selon le succès de la pénétration et du ravitaillement des hélicoptères, le dre un feu vert avant de se diri-

er effectivement vers Téhéran. Seion le secrétaire à la défense, les responsables du Pentagone saresponsaires du Pentagone sa-vaient que « le long voyage » vers le lieu choisi dans le désert serait difficile pour les hélicoptères, qui étalent basés à bord du porte-avions « Nimitz », qui croise en

mer d'Arabie. M. Brown a précisé que deux des hélicoptères ont connu des ennuls au cours du voyage. L'un d'eux s'est posé dans le désert et son équipage à dû être récupéré par un autre hélicoptère. Le second des apparells a fait demi-tour et a regagné le Nimitz.

## « Téhéran n'est pas Entebbe »

A l'arrivée au point choisi dans le désert, une défaillance du sys-tème hydraulique s'est produite sur un troisième hélicoptère, qui s'est trouvé hors d'état d'assurer sa mission. Le plan initial pré-voyait que six hélicoptères au moins deralent puyseir participer moins devalent pouvoir participer à la deuxième phase de l'opéra-tion, et du fait que cinq seule-ment étaient en état de fonction-ner, la mission a été annuiée, a-t-il dit.

a-t-il dit.

C'est au cours du décollage, dans l'obscurité la plus totale, qu'un hélicoptère est entre en collision avec un avion de transport C-130. Les deux appareils ont pris feu et huit membres du commando out été triés.

commando ont été tués. M. Brown a déclaré que l'on n'avait pas tenté de récupérer les corps, pour ne pas compromet-tre le repli du commando et que des démarches diplomatiques ont

M. Brown a encore déclaré que

M. Brown a encore declare que l'opération avait été hien préparée et que les membres du commando s'étaient entraînés à cet effet aux États-Unis. « Ils étaient bien entraînés, ce sont des professionnels et ils sont dévoués », a-t-il dit.

Le secretaire a la detense a sjouté que les Etats-Unis a n'écarteront aucune option, pas plus qu'ils ne l'ont fatt jusqu'ici » et que « tout ce qui est possible seru fatt » pour assurer la libération des otages.

## selon le « Washington Post »

le nom de l'endroit qui avait été choisi comme point de départ de l'opération, mais selon des in-formations émanant des milieux au sud-est de Tébéran. De même, le secrétaire américain n'a pes précisé le nom de la base d'où étaient partis les Hercules C-130. Le Washington Post cependant révèle dans son édition de ce samedi les détails du plan de sauvetage tel qu'il aurait dû se dérouler.

diverses sources gouvernemen-tales, les hélicoptères ne devalent intervenir qu'après que l'ambas-sade et le ministère iranien des affaires étrangères (où trois di-plomates sont dètenus) ajent été invertis par le commande améri-

Des véhicules, affirme le quotidien, étaient stationnés dans une
base en dehors de Téhéran, dans
laquelle les quatre-vingt-dix
membres de l'unité Blue Light
— une unité spécialisée dans la
lutte antiterroriste et entraînée
à la libération d'otages — auraient dû passer le premier soir
de l'opération. Le second soir, le
commando devait, à bord de ces
véhicules, foncer jusqu'au centre

été entreprises pour obtenir leur restitution par les autorités fra-niennes. « Téhéran n'est pas Entebbe ».

niennes.

« Téhéran n'est pas Entebbe », a souligné le secrétaire à la défense, qui a remarqué que les difficultés d'une telle opération étalent nettement plus grandes que celles rencontrées par le commando israéllen qui llbéra les otages retenus à bord d'un avion de ligne détourné vers l'Ouganda.

Les hélicoptères qui ont participé à la mission ont dût en effet, effectuer un vol de 380 kilomètres avant de rejoindre le point où ils devaient être ravitaillés avant de repartir vers la capitale iranienne. Cette base avancée avait été constituée dans le désert afin de faciliter la deuxième phase de l'opération, et M. Brown a estimé que « sur le plan opérationnel, c'était la partie la plus difficile de la mission ». Quant à savoir si la libération des otages aurait pu s'effectuer sans effusion de sang, le secrétaire à la défense s'est déclaré « très conjiant » dans le succès d'une telle opération.

Quatre hélicoptères en bon état, un hors service à la suite d'ennuis hydrauliques et les épaves d'un hélicoptère et d'un C-130 ont été abandonnés dans le désert iranien.

M. Brown a encore déclaré que

## Le plan initial

du Pentagone, il s'agirait de la localité de Posht Badam, située etalent partis les Hercules C-130. Selon la radio israélienne, cepen-dant, les appareils auraient dé-collé d'une base aérienne égyp-tienne située à l'ouest du Caire et récemment mise à la disposition des Américains par le prési-dent Sadate. Enfin, M. Brown n'a pas dit comment se serait dérou-lée la deuxième phase de l'opé-ration, si les hélicoptères n'étaient pas tombés en panne.

Selon le quotidien, qui recoupe investis par le commando améri-

cain, muni notamment d'armes chimiques paralysantes non mor-Des véhicules, affirme le quoti-

commando pevals, a noto de ces véhicules, foncer jusqu'au centre de Téhéran et vrendre l'ambas-sade et le ministère par surprise. Une fois la maîtrise des lieux assurée, les hélicoptères, basés

## La coopération militaire entre Le Caire et Washington

les Etats-Unis et l'Egypte s'est considérablement renforcée depuis la chute du régime du chah et l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan. Washington a décliné l'offre de américaines sur son territoire, mais, selon les informations en provenance d'Israël. Le Caire a mis à la disposition de l'armée de l'air américaine une base située en Haute-Egypte pour des vois de reconnaissance à haute altitude au Proche-Orient. concernant en particulier le golfe Perzique. En décembre dernier, environ deux cent cinquante militaires ont participé

près de Qena. En janvier, Wash-ington annonçait que deux ra-dars volants Awacs se trouvaient en Egypte pour guider les forces américaines en cas d'interveution

A plusieurs reprises, le prédes discours publics que les Etats-Unis pourmient disposer de «facilités» militaires sur le territoire égyptien pour défen-dre tout pays arabe menacé. L'Egypte a d'allieurs acquis récemment une vingtaine de Hercules C. 130 américains pour ini permettre de réaliser à son compte des interventions ponctuelles sur le continent africain et dans la région du golfe Per-





également en dehors de Téhéran. seraient alors arrivés pour em-mener les otages vars une autre base où les auraient attendus les six avions C-130. Les hélicoptères base. Selon le Washington Post, trois

Selon le Washington Post, trois bases étalent donc prévues dans l'opération : la première, près de Tabas pour l'approvisionnement en carburant des hélicoptères, la seconde suffisamment en dehors de Téhéran pour que les hélicoptères ne soient pas repérés en approchant de la ville et la troisième pour le stationnement des C-130.

Un premier plan, rappelle le journal, avait été envisagé il y a plusieurs mois, prévoyant que le commando arriverait directe-

ment dans l'ambassade par héli-coptère. Mais le secrétaire à l'armée de l'air, Hans Mark, avait fait savoir le mois dernier que cette opération n'était pas pos-sible en grope un la local. sible en zone urbalne.

sible en zone urbaine.

Le Washington Post affirme par ailleurs que, après leur départ des Etats-Unis, les C-130 se sont arrêtés sur une piste dans le sud de l'Egypte. Ils étalent, indiquet-l'i, munis d'équipements électroniques pouvant brouiller les communications iraniennes et donner le change à tout avion tranien qui aurait pu tenter de les intercepter. Ils auraient quitté cette piste dans l'après-midi de jeudi (heure de Téhéran) et auraient fait escale sur la côte ouest du golfe Persique. Ils n'auraient

## « A L'AMÉRICAINE »

tables grandes lignes de la mission américaine en Irau, ne font

qu'acteure encere invente et les eratés » de l'opération. Fallait-il, en particulier, mobl-liser autunt de moyens au sol et fallait-il, réellement, disposer d'une e tête de pont » dans le désert pour introduire les quatre-vingt-dix agents d'action, c'est-à-dire les mili-taires chargés de préparer la récupération des otages de l'ambassade américaine? Si cette base arrière était nécessaire, elle ne l'était en tout état de cause qu'après ou pendant le retour de l'expédition américaine sur l'ambassade, en tout car pes avant le départ pour tout cas pas avant le départ pour

du Pentagone a travaillé s'à l'amé-ricaine », c'est-à-dire avec une cer-taine lourdeur technique et tactique plier les risques d'incidents on de lonner l'éveil prématurément. Les Américains ont déjà démontré qu'ils étalent capables d'acheminer sur de longues distances des héli-coptères ravitaillés en vol par des avions C-139 Hercules. Ce fut no-

Washington (A.P.). — Votet le texte de l'allocution radiotélévisée que le président Carter a prononcée, vendredi 25 avril, sur l'ensemble des réseaux américains à 7 heures du matin (heure américains):

« Tard, mercredi, fai annulé

une opération solgnensement pré-parée qui était en cours en Iran pour mettre en place notre équipe de sauvetage pour un retrait ultérieur des otages américains, qui sont détenus là-bas depuis le 4 novembre.

a novembre.

3 Une défaillance matérielle
dans l'hélicoptère de sauvetage a
obligé de mettre fin à la mission.
Alors que notre équipe se retirait
sur mon ordre, deux des avions
américains se sont heurtés au sol
à la suite d'une opération de ravi-

taillement en un point éloigné du désert, en Iran

» D'autres informations sur cette mission de sauvetage scront

fournies au peuple américain lors-

s Il n'y a pas en d'affronte-ments. Il n'y a pas en de combat.

Mais à mon grand regret, huit des membres de l'équipage des deux avions qui sont entrés en collision ont été tués et plusieurs autres Américains ont été blessés dans l'accident

» Nos gens ont été immédiate-

ment conduits hors d'Iran par voie aérienne. Ceux qui ont été

blessés ont reçu un traitement médical et on s'attend que tous

que cela sera opportun.

dans l'accident.

tères Chirook ont traversé l'Atlan-tique nord saus escale et ont été Un tei procédé était sans doute impossible en fran puisque le com-mando devait agir de nuit et que les ravitaillements d'un hélicoptère avec son avion-citerne, déjà délicats

en temps normal, le sont encore plus Il était donc possible d'user d'une autre technique d'intervention : le

largage préalable, après un passage à basse aititude d'un C-130, de point en point de ravitaillement dans le désert, de conteneurs de car-burant en matière plastique destinés à faciliter ultérieurement la navi-gation des bélicoptères d'assant. Tel du sol transporte ses commandos en se ravitalilant auprès de chacun des postes jusqu'à son point final. Le retour de mission peut s'opérer le même, de « saut de puce » en

a sauts de puce n pendant, précisé-ment, que les équipes plus lourdes, chargés de la protection, de l'assis-tance éventuelle et de la récupé-« saut de puce » pendant, précist-

que des dirigeants ou des auto-rités d'Iran aient appris cette opération avant que plusieurs heures ne se soient écoulées après

le retrait de tous les Américains d'Iran.

savait, et je savais, que l'opéra-tion serait certainement difficile,

et il était certain qu'elle serait dangereuse. Nous étions tous convaincus que, si l'opération de sauvetage avait pu débuter, elle aurait eu une excellente chance de succès.

» Ils étaient tous volontaires. Ils

étaient tous très entraînés. I's étaient tous très entraînés. J'avais rencontré leurs chefs avant qu'ils ne partent pour cette opération. Ils savaient alors quels étaient nes espoirs et quels étaient les espoirs des Américains qu'ils emportaient avec en r

» Aux familles de ceux qui sont morts et qui ont été blessés, je souhaite exprimer l'admiration que je ressens pour le courage da leurs êtres chers, et la peine

que féprouve personnellement pour leur sacrifice.

» La mission à laquelle ils ont participé était une mission huma-nitaire. Elle n'était pas dirigée contre l'Iran. Elle n'était pas diri-

gée contre le peuple tranien. Elle n'a pas été entreprise avec un

portaient avec eux

La responsabilité de la mission m'incombe entièrement

déclare le président Carter

Selon des rumeurs circulant au Pentagone

L'ÉCHEC DE L'OPÉRATION

## CERTAINS MEMBRES DU COMMANDO SEBAIENT DEMEURÉS SUB PLACE

De notre envoyé spécial

Washington. — « Voici l'avion militaire le plus rapide au monde, et voilà un peu plus loin l'hélicopère le plus perjectionné que l'on ait jamais ou s, affirme machinalement un jeune sergent en montrant du doigt les modèles l'échèance était imminent. Les constitutés d'avant de l'échèance était imminent. Les constitutes de l'échèance était imminente. Les constitutes de la present de la constitute de l'échèance de la constitute de l'échèance était imminente. Les constitutes de la present de la constitute de l'échèance etait imminente l'échèance etait imminente l'échèance était imminente. Les conseils de prudence prodignés à la presse, invitée à la presse de se rendre à la presse, invitée à la presse, invitée à la presse, invitée à la presse, invitée à la presse de se rendre Pentagone se sont poursuivies comme à l'accoutumée le ven-dredi 25 avril tandis qu'un fébrile remue-ménage agitait les quelque vingt-cinq mille militaires et civils qu'abrite le gigantesque quartier général des forces armées améri-caines.

caines.

La mine somhre, les traits tirés, des officiers — qui de toute évidence n'avalent pas dormi de la nuit — pressalent le pas le long d'interminables corridors. On apercevait à travers des portes entrebaillées des groupes d'hommes instaliés autour d'un poste de télévision. Tous les réseaux diffusaient des l'aube et sans discontinuer informations, déclarations, interviews et commentaires sur la inuer informations, déclarations, interviews et commentaires sur la «catastrophe nationale» intervenue dans la nuit en Iran. La consternation paraissait générale. M. Robert Komer, sous-secrétaire d'Etat à la défense, échangeait avec ses collaborateurs des propos désabusés. Le général Vesser, le directeur de la Rapid Deployment Force (l'équivalent des forces directeur de la Kapia Deployment Force (l'équivalent des forces d'intervention françaises), n'était sans doute pas moins déçu de l'échec d'une opération dont il a peut-être été l'un des architectes. Son équipe comprend d'exellents spécialistes des affaires du Pro-che-Orient; elle s'était livrée ces dernières semaines à des études dernières semaines à des études approfondies de la situation politique, économique, sociale en fran et dans les pays environmants. Rien, semble-t-il, n'avait été laissé au hasard.

Le secret de l'entreprise avait.

Le secret de l'entreprise avait été bien gardé. Au Pentagone, comme au département d'Etat et à la Maison Blanche, tous nos interlocuteurs de ces derniers jours assuraient, arguments à l'appui, qu'une opération type Entebbe était « très risquée », « impossible », ou « suicidaire ». Ils invoquaient des problèmes de logistique, la nombreuse population de Téhéran, les précautions tion de Téhéran prises par les «étudiants islamiques» dans l'enceinte de l'ambas-

sade. A les en croire un raid se serait soldé par un massarre. Les responsables américains parlaient volontiers en révanche d'un blocus naval, du minage des acrès aux ports iraniens. L'opération leur paraissait inévitable, bien que, concédaient-ils, émi-nemment dangereuse. Ils n'ex-clusient ni des troubles dans les pays voisins, ni un conflit loca-lisé, ni même une confrontation lisé, ni même une confrontation
Est-Ouest. Et, quand le journaliste faisait valoir que, outre ce
redoutable risque, les otages seraient vraisemblablement mis à
mort en guise de représailles, ils
répondaient le plus souvent que
les Etats-Unis n'auraient recours
à la force que si les sanctions
économiques et diplomatiques
décrétées par l'Europe se révélaient stériles. L'option militaire
demeurait donc hypothétique.
Divers indices cependant suggéraient que le contraire était

sade. Mals, pour un certain nom-bre de raisons, j'al attendu jus-qu'à maintenant pour les mettre en pratique.

» Pour être réalisable, cette opération complexe devait être le

fruit d'une planification intense, d'un entraînement intensif et

d'exercices de simulation répétés.
Cependant, la solution de cette
crise par les négociations et par
une décision volontaire des dirigeants iraniens était alors de
toute évidence, a été depuis et
demeure préférable.

» Cette tentative de sauvetage

cette tentative de sauvetage a dû attendre que je juge que les autorités iraniennes ne pouvaient pas ou ne voulaient pas ne pouvaient pas ou ne voulaient pas régler cette crise de leur propre initiative. Du fait de la constante détérioration de l'autorité en Iran, des dangers croissants pour la sécurité des otages eux-mêmes et de la certitude de plus en plus grande que leur libération prochaîne était hautement improbable, j'ai pris ma décision.

vrai. L'interdiction faite aux familles des otages de se rendre à Ténéran, les conseils de prudence prodigués à la presse, invitée à rappeler d'Iran ses envoyés spéciaux, pouvalent indiquer que l'échéance était imminente. Les propos officiels paraissalent conçus pour préparer l'opinion au sacrifice d'un certain nombre de détenus. Le président Cartèr lui-même assurait par exemple le 21 avril que l'Iran était en pleine désintégration et la vie des otages e en péril a Cependant, depuis deux semaines environ, les responsables évoqualent de moins en moins souvent le sort des captifs pour mettre l'accent sur la nécessité de défendre les e intérêts nationaux » américains. L'Iran, confisient-ils aux journalistes, était en passe de tomber entre les mains des forces de ganche, qui prenaient une dangereuse extension à la faveur de l'anarchie; l'URSS, exploitait cyniquement la crise en sa faveur et ne tarderait pas à incorporer la République islamique dans sa zone d'influence. La prudente inertie des Etats-Unis, conchuait-on, comportait des lous davantage de dangers qu'une action militaire qui pourrait conter la vie à quelques otages. Un dilemme redoutable

Si l'opinion était prête à accueillir favorablement une action comportant des « bavures », elle comportant des « bavures », elle n'était nullement préparée au lamentable échec annoncé ven-dredi matin par le président Carter. La version confuse des événements qu'a fournie quelques heures plus tard le secrétaire à la défense, M. Harold Brown, a suscité colère et désarrol Aux questions provocatrices et parfois agressives posées par les journa-listes, M. Brown visiblement très gêné a répondu évasivement en invoquant des impératifs de sècu-rité.

semble blen qu'un groupe. de commandos qui devaient prendre d'assaut l'ambassade américaine à Téhérán soit demèuré sur place. On ignore s'il quitters l'Iran On ignore s'il quitters l'Iran aussi discrètement qu'il s'y était infiltré. On assure au département d'Etat qu'il n'est pes question qu'une nouvelle opération de sauvetage soit tentée dans un cavetage soit tentée dans un cavetage révisible. Mais au Pentagone les responsables soutiennent que tout sera mis en ceuvre pour délivrer cau plus tôt » les diplomates détenus. Le dilemne de M. Carter est redoutable. S'il persistait dans

Le dilemne de M. Carter est redoutable. S'il persistait dans son projet de régier le problème par la force, il engagerait l'Amérique dans une escalade militaire dont les conséquences pourralent être catastrophiques pour l'ensemble du monde occidental. S'il décidait au contraire de revenir à la voie de la négociation, il ne pourrait résoudre la erise qu'aux prix de concessions politiques majeures susceptibles d'entainer durablement, outre sa propre crédibilité, le prestige des États-Unis sur la scène internationale, en particulier dans le tiers-monde.

ERIC ROULEAU.

les problèmes se sont posés. La responsabilité est entièrement mienne. Après cette tentative, nous continuons à tenir le gou-

nous continuons à tenir le gou-vernement iranien pour respon-sable de la sécurité et de la prumpte libération des otages détenus depuis al longtemps. Les Étais-Unis restent décidés et déterminés à obtenir leur libé-ration, sains et sanfa, le plus tôt possible.

De la tant que président, je sais la reconnaissance que la nation tout entière éprouve envers

nation tout entière éprouve envers les braves qui étalent prêts à libé-rer leurs compatriotes. En tant

que président, je sais anssi que la nation parlage ma décep-tion que cette mission n'ait pu

tion que cette mission n'ait pu être menée à bien pour des rai-sons mécaniques, mais aussi ma détermination à persévérer et à ramener tous nos otages aux Etats-Unis et à la liberté. Nous avons déjà été décus dans le passé et nous ne remoncrons pas à nos efforts rendant cette période

efforts pendant cette période extrêmement difficile; nous avons recherché et nous continuerons à

TO COMPANY OF THE PARTY OF THE

LEMONDE diplomatique NUMERC DAVRIL

le labyrinthe basque Rear juctures Kensenangski)

la société syrienna contre son Etat (Post Maley)

TÉHÉRAN De nembroux (cha avec lears pare

A L'ETRANC

AMÉRICAIF

WASHINGTON : STORE

De nombreuses questions

Surface of the principal and reserved and to the principal and the

tie to time in the per

See V

Man or on the same.

Line 11.15

> the Statestan CAST SALE

-iest beinell

Parent and to

bable, l'ai pris ma déclaion.

3 Cette tentative était devenue une nécessité et un devoir. Le fait que notre équipe fût prête rendait ses chances tout à fait réelles. J'ai donc décidé de mettre en œuvre les plans préparés depuis longtemps. J'ai donné l'ordre de cette mission, de façon à protéger des vies américaines, les intérêts nationaux des Etats-Duis, et à reduire les tensions provoquées dans le monde par la prolongation, de cette rrise. Cette décision m'appartient, et c'est moi qui ai décidé d'entreprendre la mission et de l'annuler lorsque sentiment quelconque d'hostilité envers l'Iran ou son peuple. Elle n'a entrainé aucune perte du côté West Comme Con Section Action » Les plans de cette tentative de sauvetage ont commencé peu après la prise de notre ambas-



# LECHEC DE L'OPERA

ert Seaton

and the second of the

2----

\$ 20 ...

1101

Francisco Control Cont

Company of the second of

## AMÉRICAINE EN IRAN

## WASHINGTON: stupeur, amertume et rancœur

(Suite de la première page.)

Dans la population, le sentim le plus général était que le président agissait blen tard, et bien mel.

Les adversaires du président Carter dans la campagne électorale se sont montrés d'une discrétion exem-plaira. Le républicain George Bush a invité tous les Américains à se rassembler autour du président, et le sénateur Kennedy, abandonnant sa campegne dans le Michigan, où un caucus a lieu ce samedi, a déclaré à Washington : « Quelques soient nos divergences par allieurs, nous sommes unla autour de notre davoir à l'égard des ctages, de leurs families et de notre peine devant la mort des hommes courageux qui ont donné leur vie pour tenter de seuver

L'administration a passé une bonne partie de la journée à tenter de railler les membres du Congrès, furieux d'avoir été tenus à l'écart des projets du président. Le vice-président Mondale Jeur a annoncé que M. Carter allalt leur soumettre. d'ici quarante-hult heures, ainsi que le prescrit la War Powers Resolution. un rapport écrit sur l'opération de Tabas. Le secrétaire à la justice, M. Benjamin Civiletti, a expliqué que l'opération ordonnée par le président n'étant pas une - opération milltaire ». mais une opération de sauvetage, le chef de l'exécutif n'avait

### De nombreuses questions

La question que chacun se pose est de savoir pour quelle raison le 24 avril, les deux principaux responsables de la commission des affaires étrangères du Sénat, MM. Frank Church (démocrate, Idaho) et Jacob Javits (républicain, New - York), avaient adressé au secrétaire d'Etat, M. Cyrus Vance, une lettre demandant que le Congrès soit, en tout état de cause, consulté au cas ou la président déciderait de lancer une opération militaire pour libérer les otages. D'autant que, deux jours avant, le plus proche conseiller du président, M. Hamilton Jordan, avait annoncé à une réunion de l'état-major de la Maison Blanche, que le président avait admis que toute tentative de libérer les otages par la force serait voués à l'échec.

Les conditions dans lesquelles a été conduite la mission acutévent de nombreuses questions. Devant ses nitery résultats des doutes ont Até émis sur la véracité des informations données par le secrétaire à la défense, M. Harold Brown, qui a Indiqué que l'entraînement des équipes de commandos avait commencé dès novembre. Six hélicoptères étalen nécessaires à la bonne exécution du plan, a+II explique.

Des facidents divers n'en ayant laissé que cinq en état de fonction-ner, le chef de l'opération aurait décidé d'abandonner, sana demander son avis au président, qui, a curieusement déclaré M. Brown, aurait peut-être décidé de poursuivre maigré tout la mission. Aucune précision n'a été donnée sur la manière dont les otages auraient pu être extraits, sains et saufs de l'ambassade, et les rumeurs ont couru toute la journée : le commando américain aurait eu des complices à Téhéran, li aurait transporté des armes ultra-perfection-nées qui lui auralent permis de réduire ses adversaires à l'impuis-

## Les retombées électorales

Le résultat de l'opération est si dérisoire pour une armée réputée stréquipée et surentraînée que cer-tains n'ont trouvé qu'une explication à cette rocambolesque aventure : .ce n'était qu'une manœuvre diploma-tique destinés à intimider les ireniens. Il est vrai que M. Kissinger a jugé que, malgré son échec, l'opération servirait d'avertissement

Tandis que les Américains digérent leur déception et leur amertume, les stratèges politiques se demandent déjà quel effet cette fâcheuse équipée va avoir sur l'avenir électoral de M. Carter. Les résultats du caucus qui a lleu ce samedi dans le Michigan donneront une première

Dans la soirée de vendredi, les sénateurs révoltés ont, après une rencontre avec le président, fait amende honorable et déclaré qu'ils restaient, dans l'adversité, solidaires du chef de la Maison Blanche.

Mals il est peu probable que l'affaire de Tabas solt rapidement oubliée. D'abord parce que le sort des otages est plus préoccupant que jamais, et aussi parce que les nom-breuses obscurités de cette incroyable histoire vont, dans les semaines qui viennent, attiser les curlosités du Conorès, mais aussi des médias. dans un pays où le secret est la chose la mieux partagée.

Dans un article écrit pour le New-York Times juste avant cette vendredi matin: « Il faut bien se rendre à cette évidence que, jusqu'à présent, [le président] a fait Congrès et à la Maison Blanche qu'à Téhéran et à Moscou. »

## Du pain bénit pour le Kremlin

par JACQUES AMALRIC

La crise se profilait, inexorable, depuis le dimanche 13 avril. Ce soir-là, tous les téléspectateurs d'Europe occidentale avaient pu voir un Jimmy Carter passablement inquiétant leur exposer son désarroi, après des semaines et des semaines de tractations aussi inutiles que byzantines avec cersemaine. À Luxembourg, le plan de représailles «en deux étapes» que l'on connaît : la première tranche de mes ures est surtout symbolique ; quant à la deuxième, il n'est pas question de l'appliquer avant d'avoir donné une chance à l'Assemblée nationale iranienne de se réunir et de se salsir de l'affaire des otages. Une date a même été prévue : le 17 mai. Une crise profonde

des armaines des semames et des semaines de tractations aussi inutiles que byzantines avec certaines des autorités de l'éléran pour o bt en ir la libération des otages. Le président, tout illuminé de son bon droit et de son indignation, d'éclara notamment: « Dans la mesure où nos alliés s'associeront à nous pour donner toute leur efficacité aux pressions diplomatiques et économiques susceptibles d'a m en er les iraniens à libérer les otages, nous pour tons éviter la nécessité de recourir à d'autres mesures plus én er giques. Nous préférons conserver à notre action un caractère non belligérant, mais nous nous réservons le droit de prendre toute mesure qui se révélerait nécessaire pour assurer la sécurité et la libération des otages. » Toujours prompts à se rassurer, beaucoup d'observateurs, et même de gouvernants concernés, mirent l'insistance de M. Carter — on parla même non seus reiseme

de gouvernants concernés, mirent l'insistance de M. Carter — on parla même, non sans raisons, d'ultimatum — sur le compte de la politique intérieure américaine: après avoir remonté, au point d'éclipser la candidature du dernier des Kennedy, la cote du chef de la Maison Blanche déclinait dangereusement. A défaut de pouvoir agir, il lui fallait donner l'impression de l'action et désigner un bouc emissaire — c'est-àdire l'Europe, accusée de graves

gner un souc emissaire — c'est-à-dire l'Europe, accusée de graves défallances dans la manifesta-tion de sa solidarité. Tout cela n'était pas mal vu. Mais, à mieux scruter le visage de M. Carter, à mieux prêter l'oreille à sa voix, à mieux cher-cher à carter cen vene de l'oreille à sa voix, à mieux cher-cher à capter son regard trans-parent, on pouvait déjà percevoir une étrange résolution. Certains ne s'y sont pas trompés, et la volonté d'éviter un « dérapage » majeur de la part de Washington, beaucoup plus qu'une soumission congénitale à l'impérialisme amé-ricain a sans avenu donte toné ricain, a sans aucun doute joué un rôle décisif dans la décision des Neuf de durcir leur attitude face à Téhéran. Dans l'esprit de nombreux dirigeants européens, il fallait avant tout éviter que Carter que fesse une hétice et actuel de la company de la c ter « ne fasse une bêtise » et ne risque, par une action militaire quelconque, de mettre le feu aux poudres dans la région du Goife. Le moment n'était pas à polé-miquer sur des méthodes pluidt déplaisantes; il s'agissait tout d'abord de conjurer le déclenchement d'une réaction en chaîne dont l'Europe ne manquerait pas de faire les frais. Il fallait aussi,

La tentative américaine de libèrer les ctages par la force place les gouvernements euro-péens dans une situation impos-sible. Aux termes d'un accord tacite mais fort clair, il était admis que M. Carter allait laisser au moins une dernière chance à la raison. Les premières réactions enregistrées vendredi ne doivent pas faire illusion : la « compréhen-sion » manifestée à l'égard, de Washington par le chanceller Schmidt et par Mme Thatcher masque en fait une grande inquié-tude et une profonde irrite masque en fait une grande inquietude et une profonde irritation.
A Londres tout comme à Bonn
— pour ne rien dire de Paris où
l'on se contraint au silence, comme
par crainte d'exploser, — on a une
fois de plus l'impression d'avoir
été pris à contre-pied par le président américain, d'avoir « amusé
la galerie » pour servir contre
son gré de paravent à une onéla galerie » pour servir contre son gré de paravent à une opé-ration de force. Comble de mal-chance pour M. Carter, qui ne passera décidément pas à l'his-toire comme un expert de la concertation : l'échec de ses commandos ajoute le ridicule à la vellèité. A supposer que la conflance ait un jour existé entre lul et les principaux dirigeants de l'Europe, elle ne pourra certaine-ment plus jamais être rétablie. ment piùs jamais être rétable.
Aucune promesse ne pourra dorénavant empêcher l'Europe de
considérer le président américain
comme un récidiviste en poissance. N'a-t-il pas, d'ailleurs,
déclaré dès vendredi, après avoir
assumé, il est vrai, toute la responsabilité de l'affaire de Tabas,
que les Etats-Unis continueront.

### extremement profonde qu'il s'agit. Un certain sourire

que les Etats-Unis continueront à rechercher « tous les moyens » pour obtenir la libération des otages ? A ce stade, il ne suffit

plus de parier de malentendu transatiantique. C'est d'une crise

A qui profite cette crise? Un certain sourire, enregistré ven-dredi matin à l'ambassade soviétitude de l'armassade sovieat le président a fait
peur à ses elliés, au
re la Maison Blanche
en et à Moscou.»

NICOLE BERNHEIM.

de l'armassade sovieà tout prix, ne pas rejeter l'Iran
tique de Paris, donne la réponse.
M. Gromyko a eu le plus grand
mal, en effet, à cacher sa satisfaction lorsqu'on lui a demandé
tres des affaires étrangères des
Neuf ont adopté, au début de la la tentative américaine. « J'ai

d'abord failli ne pas y croire », a-t-il répondu, avant de se décla-rer résolument opposé à tout recours à la force... contre l'Iran. Quelques heures plus tard, avec une rapidité à laquelle nous n'étions pas habitués, la presse coviétique multipliait les mises en garde benotes à l'Europe occigarde benotes à l'Europe occi-dentale contre le danger qu'il y aurait à trop lier son sort à celui de l'Amérique.

La satisfaction de Moscou n'est guère surprenante, et M. Carter est blen coupable de n'y avoir pas pensé. Le pain bénit ne constitue pas la pitance habituelle du Kremlin, surtout depuis l'invasion de l'Afghanistan. Vollà qui est fait: depuis le début de l'année, fidèles à une tactique qui leur a bien réussi en 1956, d'ahord, après l'invasion de la Hongrie, douze ans plus tard, ensuite après l'occupation de la Tchécoslovaquie, les Soviétiques cherchaient à faire oublier leur mauvais coup porté au peuple afghan. Le chef de la Maison Blanche vi en t de leur apporter une cide considérable en se comportant comme si les dos-La satisfaction de Moscou n'est

apporter une cide considérable en se comportant comme si les dossiers afghan et iranien étalent de même nature.

Les deux crises sont pourtant fondamentalement différentes. Il n'est certes pas question d'accepter le recours à la prise d'otages, surtout lorsqu'une telle pratique est cautionnée par un Etat. L'affaire de Téhéran, qui ne se justifie pas, s'inscrit cependant dans un contexte historique blen particulier, où les responsabilités

américaines n'ont pas été minces; elle appartient à ces grandes convulsions collectives qui demandent certes de la fermeté mais aussi de la compréhension, de la sagesse et du temps. L'affaire afghane est d'une tout autre nature misuril s'acit de la pregiane est d'une tout autre na-ture puisqu'il s'agit de la pre-mière occupation par l'Union soviétique, depuis la guerre mon-diale, d'un pays ne faisant pas partie de sa zone officielle d'in-fluence. Aucun motif avouable ne peut justifier un tel acte qui s'ap-comment d'opirations de s'agtcompagne d'opérations de « net-toyages » visant un peuple tout entier. Les laborieuses explica-tions fournies vendredi par Grone sont pas recevables, à moins qu'on ne fasse sien un nouveau concept, celui d'auto-agression... La grande erreur de M. Carter La grande erreur de M. Carter restera de ne pas avoir compris ces différences profondes. Le prix de cette faute risque d'être particulièrement lourd, même si elle n'est suivie d'aucun autre « dérapage » toujours possible : consolidation de la « normalisation » de l'Afghanistan, rejet au moins pro-visoire de l'Iran dans le giron visone de l'Iran dans le giron soviétique, neutralisation du Pa-kistas qui vient d'obtenir une nouvelle preuve de l'inconsistance américaine et à l'égard duquel M. Grompko s'est montre particulièrement menaçant, accéléra-tion de la dégringolade du crédit américain un peu partout dans le monde, y compris en Chine. Déci-dément, il n'est pas étonnent que, devant un tel bilan. M. Gromyko ait en du mei à magner son ait eu du mal à masquer son

## MOSCOU: il faut mettre un terme à la déraison

De notre correspondant

Moscou. - Les movens d'information soviétiques ont réagi avec une rapidité inhabituelle pour crier leur indignation après l'échec de l'opération américaine de commando. - Provocation armée », « Politique de l'équilibre au seuil de la folle », « Aventure militaire insensée » : les termes employés ces derniers temps pour qualifier la politique de Washington n'étalent pas tendres, mais les Soviétiques ont franchi un nouveau deare dans l'invective (1). C'est tout juste si le président Carter lui-même raison. Il est, en tout cas, accusé d'entreprendre « une action insensée après l'autre = par l'agence Tess et d'être « impulsif, aventuriste, Imprévisible » par la Pravda de ce samedi P.C. soviétique.

Les mobiles prêtés au chef de la pour obtenir - coûte que coûte la reconduction de son mandat en partant de considérations politiques étroites et purement égoistes, Carter s'est décidé pour une opération qui auralt pu provoquer une effusion massive de sang et la mort des otages aux-mêmes », écrit Tass. En fait, - il n'accorde pas un grand prix au sort de ses concitoyens, et il est prêt à sacrifier leur vie à des considérations électoralistes ».

Selon les Soviétiques, le destin des

otages n'est qu'un prétexte pour tenter de contraîndre l'Iran à se plier « au diktat impérialiste » et pour renforcer la présence politique et militaire des Etate-Unis dans la région. La Pravda affirme que le probième des otages aurait pu être réglé depuis longtemps « si les Etats-Unis l'avaient vraiment souhaité (...); tout ce qu'exigent les Iraniens c condition pour la libération des otages, c'est tout almplement la reconnaissance des normes élémen-taires du droit international ». On comprend, ajoute le journal, que M. Carter alt refusé - comme le demandaient les dirigeants trantens — de s'engager à ne plus s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iran, pulsqu'il avait l'intention d'y

intervenir militairement. Au-delà de ces manifestations d'indignation qui n'ont rien de surpre-nant, les dirigeants de Moscou ne pouvaient souhaiter de meilleur argument pour la propagande développée depuis plusieurs mols contre la politique étrangère américaine .que cette opération de commando avortée. ils y voient une triple confirmation

La première concerne la stratégle globale des Etats-Unis qu'ils dénon-cent comme contraire à la détente et marquée par la tentation de la force et de l'aventure. Au passage, ils mettent en cause les alliés de Washington : Israel, l'Egypte, le Pakistan, d'où seralent partis certains membres du commando. Evoquant

(1) Le revue Ogoniol: de ce samedi
28 avril publie un dessin dans lequel
un chien ayant la tête de M. Carter
s'en prend à l'ourson olympique.
(2) Alors qu'il était premier ministre, il fit voter, en 1951, la
nationalisation des pétroles au détriment de l'Anglo-Iranian Oil Company; le coup d'Etat militaire fut
dirigé par le général Zahedi.

d'autres cas de « gangstériame international », la Pravda cite l'opération israéljenne d'Entebbe, en 1976, et, si elle ne mentionne pas l'opération similaire réalisée un peu plus tard par les Allemands de l'Ouest à Mogadiscio, elle « mouille » la R.F.A. en faisant état de contacts entre la C.I.A. et la B.N.D. (services de renseignements ouest-allemands) avant l'opération de Tabas.

l'iran. Tass n'a pas manqué de rappeler que les Etats-Unis s'étalent affaires intérieures de ce pays, qu'ils avalent organisé en 1953 un coup d'Etat contre Mossadegh (2), Maintenant les Iranlens, qui avaient tendance ces demiers temps à mettre 26 avril. « Il faut mettre un terme à sur la même plan l' « impérialisme ia déraison », conclut le journal du américain » et le « communisme intertrouvent leurs véritables ennemis et Maison Blanche sont des plus vits : leurs véritables amis. Déjà l'Iran et l'U.R.S.S. ont annoncé la conclusion d'un « important accord » de coopélendemain des décisions de l'Europe des Neuf (le Monde du 25 avril).

Enfin, Moscou s'adresse aux Européens de l'Ouest pour tenter de leur montrer la vanité de toute « solidarité atlantique ». Une fois de plus les Américains ont manifesté leur conception particulière des relations entre une grande puissance et des Etats moyens, dit-on ici. Non seulement ils n'ont pas consulté leurs alliés, mais ils les ont bemés. Les Européans ont Justiflé les sanctions qu'ils ont décidées contre Téhéran en affirmant que cette démonstration de - solidarité atlantique - permettralt de retenir les Etats-Unis d'entreorendre des actions massives. L'affaire de Tabas démontre l'« Inanité » de tels engagements, écrit la Pravda.

## La responsabilité des Européens

« Les dirigeants d'Europe occidentale ne pourront pas garder indéfiniment le silence. Ils devront prendre position, écrit Tass; en approuvant. en appuyant la politique des Etats-Unia, ils assument une très lourde responsabilité. » La conclusion qui devralt s'imposer n'est pas difficile à trouver; puisque la « aolidarité atlantique » n'apporte à l'Europe que des débolres, puisqu'elle compromet ses intérêts vitaux

Pourtant les dirigeants soviétiques ne semblent pas dramatiser l'affaire de Tabas. L'échec de l'opération leur donne aussi l'occasion de se de manifester une condescendance ironique vis-à-vis de ce « tiasco honteur force, qu'ils manifestent sans grands scrupules en Afghanistan. Les m o y e n s d'information soviétiques n'ont pas rappelé l'avertissement lancé au début de la révolution iranienne par M. Brejnev : l'U.R.S.S. considérera toute intervention milltaire en Iran comme une atteinte à sa propre sécurité et réagira en conséquence. Ils ne mettent même pas en garde les Etats-Unia contre le renouvellament d'une telle tentative, l'échec de l'opération de Tabas leur paralssant sans doute une garantie suffisante.

DANIEL VEKNET.

## TÉHÉRAN: l'équipée d'un président « incapable »

(Suite de la première page.)

En ce jour de repos et de prière, d les ministères et la quasiqui sont restées cependant très en decà des estimations officielles. Si des automobilistes ont joué

totalite des services convernementaux sont traditionnellement désertés, la nouvelle — certainement connue par des informations en provenance de l'étranger et non de l'intérieur — a mis un certain temps à se répandre. Aussitot connu, le cuisant écher américain a provoqué dans la capitale de brèves démonstrations de joie,

**LEMONDE** diplomatique

NUMERO D'AVRIL

Le labyrinthe basque (Jean-Jacques Kourliandsky)

La société syrienne contre son Etat (Paul Moler)

5, rue des Italiens, 15427 PARIS Codex 09.

envani les abords de l'amoassace des Etats-Unis, gardée depuis deux ou trois jours par des hommes en armes qui s'abritent désormais derrière des murets individuels de sacs de sable.

Au fil des heures, on a pu tout de même apprendre, bribes après bribes, toutes chichement dispenbribes, toutes chichement dispenses, l'endroit exact où les appareils américains s'étaient télescopés, sans qu'on ait pu établir
pour autant si l'accrochage s'était
rrodui en voi ou au sol. Il s'agit
l'une piste d'atterrissage de l'armée iranienne, probablement
désaffectée, située près de Robatahan, à 62 kilomètres à l'ouest de
Tabas, dans l'immense territoire
hostile et désolé que forment les
deux déserts de Dasht-E-Kavir
et Kavir-E-Lut. Ils s'étendent
du nord-est au sud-est du pays, du nord-est au sud-est du pays, le second venant s'achever à moins de 200 kilomètres de la

Les autorités iraniennes, l'imam Khomeiny en tête, assurent que plusieurs dizaines, ou même « plusieurs centaines » de rescapés erreraient toujours encore dans le carré de 150 kilomètres de côté que l'armée s'emploierait actuel-lement à boucler tandis que des avions le survolent sans relâche.

## « Une action stupide »

L'agence de presse Pars a relaté
l'étonnant témoignage de quarante-quatre passagers d'un autocar qui assure de nuit la llaison
régulière entre Yazd et Meched.
Ces voyagens racontent que, peu
après minuit, alors qu'ils se tronvaient entre les deux bourgades
de Robatkhan et Robatbocht, ils
ont été stonnés par quin groupe. ent été stoppés par « un groupe d'étrangers dont certains pard'étrangers aont certours par-laient parjaitement la langue iranienne » et contraints de rester allongés face contre le sol jus-qu'aux premières lueurs de l'aube. Durant ces heures d'angoisse, ils auraient cependant pu entrevoir a sept avions de grande dimen-sion » soit atterrir, soit décoler,

La radio et la télévision îra-nlennes ont diffusé dans leurs émissions de 21 heures, un mes-sage de l'imam Khomeiny, dont les écrans n'ont toutefois montré les écrans n'ont toutefois montré que des photographies. Il s'agissait d'avertissements sévères destinés au président américain. Après avoir déclaré que si les « ennemis » avalent réussi à pénétrer dans l'ambassade des Etats-Unis, ils n'y auraient alors trouvé « que les cadavres de leurs compatriotes », le guide de la révolution islamique a indiqué que si d'aventure les Etats-Unis se livraient à nouveau « à une action aussi stupide » ni lui-même ni le gouvernement iranien ne ni le gouvernement iranien ne pourraient dès lors garantir que « les jeunes militants islamiques détenteurs des otages resteraient sous leur contrôle. Le responsable de la vie des otages, a ajouté l'imam, c'est Carter et lui seul.»

S'en prenant alors directement sux espérances électorales du président a méricain, l'imam Khomeiny a ajouté que celui-ci était capable de « commettre n'importe quel crime si cela pouvait assurer sa réélection à la présidence des Étais-Unis, maisqu'il faisait une très lourde erreur « en croyant pouvoir détourner de sa voie le peuple iranien par des actions aussi maladroites, qui proutent bien qu'il ne sait pas à qui il a affaire».

Pour l'imam Khomeiny, M. Car-ter a accumulé tant de fautes que a tous ses amis d'hier sont depenus ses ennemis et son incompétence noloire vient de ruiner définitive-ment sa carrière politique. Désormais, il ne peut plus nourrir la moindre espérance d'être réélu, mais nous savions déjà qu'il s'est avéré depuis longtemps incapable de mener une grande nation comme les Etats-Unis.»

Après avoir rappelé que les matériels et équipements mili-taires les plus perfectionnés four-nis par les Etats-Unis au chah cétaient toujours entre les mains de la grande armée trantenne », l'imam Khomeiny a lancé un ordre de mobilisation générale.

sporadiquement de l'avertisseur, non loin de la route où ils étaient non seulement à toutes les forces de la nation, ermée, gendarmerie, gardiens de la nation, ermée, gendarmerie, gardiens de la nation, ermée, gendarmerie, gardiens de la révolution, mais eurs au peuple, à qui il a denlement on diffusé dans leurs au peuple, à qui il a denlement on diffusé dans leurs au peuple, à qui il a denlement on diffusé dans leurs au peuple, à qui il a denlement on diffusé dans leurs au peuple, à qui il a denlement on diffusé dans leurs au peuple, à qui il a denlement on diffusé de la nation, ermée, gendarmerie, gardiens de la révolution, mais aussi au peuple, à qui il a denlement à toutes les forces de la nation, ermée, gendarmerie, gardiens de la nation, ermée, gardiens de la nation, ermée, gendarmerie, gardiens de la nation, ermée, gardiens de la nation de la nation de la nation de gardiens de la revolucion, mais aussi au peuple, à qui il a de-mandé de se tenir à présent en constant état d'alerte et prêt au sacrifice suprême. « Ne vous laissez surtout pas intimider par une manœuvre qui a échoué grâce à pairoté. l'aide du Tout Puissant », a ajonté l'imam, avant de conclure « qu'il existatt des relations certaines » entre les troubles qui se sont produits ces derniers jours à la fronduis de la frond tière irano-irakienne et la ten-tative américaine manquée du vendredi 25 avril.

### M. GHOTBZADEH: nous devons garder notre sang-froid. Rentré en toute hâte à Téhéran

Rentré en toute hâte à Téhéran dès l'annonce des événements de la province du Kouzistan, où il se trouvait en visite, le président de la République, M. Bani Sadr, qui avait survolé quelques heures plus tôt la zone de l'opération, a inditot la zone de l'operation, a indi-qué avoir vu au sol « deux avions et cinq hélicoptères ». Dans une interview télévisée, il a assuré lui sussi que cette nouvelle affaire a n'était pas sans rapport avec tous les incidents de ces derniers femate foients de ces derniers tous les incidents de ces derniers temps a, faisant ainsi une triple allusion aux troubles qui ont ensangiante l'université de Téhéran, au grave différend qui continue d'opposer les Kurdes aux forces régulières et aux incidents survenus à la frontière iranoirakienne. Enfin, M. Sadegh Ghotbzadeh, ministre des affaires étrangères, est apparu lui aussi Ghofbradeh, ministre des affaires étrangères, est apparu lui aussi à la télévision. «Face à la vio-lence. a-t-il dit notamment, a ne faut pas répondre par la vio-lence. Nous devons garder notre sang-froid. » Avant de terminer son propos, par une mise en garde destinée aux étudiants. le chef de la diplomatie tranienne a indi-que que, en cas d'attaque améri-caine, toutes les installations caine, toutes les installations pétrolières du pays seraient incen-diées et systématiquement dé-truites tandis que la marine nationale s'employerait à bloquer « prémédiablement » le Goife. a Que tous nos voisins, a conchu M. Ghothzadeh, y songent. »

J.-M. DURAND-SOUFFLAND.

## LES RÉACTIONS APRÈS L'ÉCHEC DE L'OPÉRATION

## A L'ÉTRANGER

Le raid manqué américain en Iran a immédistement provoqué de multiples réactions dans le monde, Elles traduisent souvent la surprise, la consternation, l'inquiétude et expriment une approbation plus ou moins génée chez les alliés et une condamnation sans appel dans le camp

• A L'ONU, M. Kurt Waldheim a manifesté sa « grave inquiétude » et a offert, vendredi 25 avril, « ses bons offices ainsi que les services de la commission d'enquête des Nations unies » pour parvenir à la libération des otages. Le secrétaire général de l'ONU a précisé qu'il est en contact étroit avec les gouvernements intéés et attend d'eux qu'ils coopèrent à la recherche d'urgence d'une solution pacifique ». Il a lancé un appel « à la retenue et à la raison -. Auparavant, les Etats-Unis avaient informé de leur action le Conseil de sécurité, mais aucune réunion de cet organisme n'est

prévue pour le moment.

• A BRUXELLES, on estime que l'opération manquée risque de faire passer au second plan le problème de la contribution britannique au budget de la C.E.E. lors du sommet européen du week-end à Luxembourg. Selon un haut fonctionnaire, - c'est à contre-cœur que les Européeus avaient accepté de prendre des sanctions contre l'Iran -, pensant qu'elles étaient « inu-tiles et néfastes - mais pourraient du moins dissuader les Américains d'intervenir militai-

rement en Iran .

• A COPENHAGUE, le secrétaire général de l'OTAN, M. Joseph Luns, qui se trouvait dans la capitale danoise, a, selon notre correspondante, estimé « préférable » que son organi-sation n'ait pas été informée de l'opération car elle n'aurait ainsi aucune responsabilité à

 A ROME, un communiqué du ministère des affaires étrangères rappelle sèchement que « l'Italie a exprimé en toute circonstance son opposition décidée au recours à la force pour la libération des otages. Le Vatican n'a fait aucun commentaire, et son organe, . l'Osservatore romano », se borne à rapporter les faits.

A BONN, le chancelier Schmidt a indiqué que les Etats-Unis avaient probablement do agir sans consulter leurs alliés, comme la R.F.A. l'avait fait lorsqu'elle avait libéré des otages ouest-allemands à Mogadiscio le 18 octobre 1977. Les dirigeants allemands sont toute-

fois - extrêmement préoccupés - par l'affaire.

• A TOKYO, le premier ministre, M. Ohira,
a déclaré ce samedi qu'il demanderait aux
Etats-Unis de ne plus entreprendre d'action militaire pour sauver les otages, mais a ajouté:

- Je peux comprendre cette opération car les
Etats-Unis avaient fait montre d'une grande

Patience. • O AU CAIRE, le président Sadate a déclaré : - J'ai promis au peuple américain de fournir des facilités pour le sauvetage des otages et pour celui, le cas échéant, de tout Etat arabe du golfe -, mais il s'est refusé à confirmer ou à démentir l'information de source israélienne selon laquelle le commando qui devait opérer en Iran était parti d'Egypte.

• A ISLAMABAD, le ministère des affaires étrangères a démenti les spéculations selon lesquelles les apparells du commando avaient décollé du Pakistan. Il a qualifié d' - inadmis-sible - l'opération et a souligné qu'elle consti-tue - une violation grave de la souveraineté

A PEKIN, l'agence Chine nouvelle, sans condamner formellement l'action américaine, exprime une certaine réprobation qui traduit surtout l'inquiétude de la Chine de voir Mos-con tirer parti de l'échec de Washington.

• EN EUROPE DE L'EST, l'opération amé-

ricaine est unanimement condamnée. Prague y voit une - menace à la paix mondiale -. Bucarest, pour sa part, rappelle que - la prise en otages de diplomates est une violation du droit international, mais ne justifie pas la vio-lation de la souveraineté nationale d'un pays ».

Belgrade a adopté une position analogue.

• A LA HAVANE, M. Fidel Castro, président du Mouvement des non-slignés, a adressé un message de soutien à l'imam Khomeiny.

## JERUSALEM: inquiétudes sur les répercussions au Proche-Orient

De notre correspondant

Jérusalem -- L'échec américain trie, a exprime l'opinion de plu-sieurs dirigeants en assurant que ssement en Israël Les Israéliens les événements venaient de monen Iran a en un très grand reten-tissement en Israël. Les Israëllens ont été particulièrement sensibles à l'événement. En effet, ils se considérent comme des « experts » dans ce genre d'opérations menées avec succès contre les organees avec succes course les orga-nisations palestiniennes et no-tamment pour sauver les otages d'Entebbe, en 1976. Ce raid a été souvent cité en exemple depuis la prise d'otages de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.

En outre, on est très inquiet à Jérusalem de la faiblesse manifestée, une fois de plus, par l'« indispensable » allié américain. Le sort des Etats-Unis et celui d'Israéllens ne redoutent pas les conséquences de la faillite de l'interpention oppérations en Transultant tervention américaine en Iran sur la situation au Proche-Orient. C'est le sentiment qui domine en Israël, même si dans un premier temps l'homme de la rue, dans un accès de fierté nationale, a laissé entendre avec ironie que seuls les Israéliens avaient réussi jusqu'alors un « coup » de ce geure.

M. Begin a adressé vendredi à M. Certer un message pour exprimer sa « tristesse » et ses condo-léances pour les victimes du raid. Le premier ministre a déclaré: « Tout cela est très dommage, car l'opération aurait de avoir des résultats très importants » l'ans les milleux rouvernemen-Dans les milieux gouvernemen-taux à Jérusalem, on a sussitôt

ni de près ni de loin à l'initiative en Iran depuis quelques ser militaire américaine. M. Modal, ministre de l'indus-

trer une fois de plus qu'Israël devait compter avant tout sur lui-même pour assurer sa défense. M. Haim Herzog, ancien chef des services de renseignements et ancien ambassadeur aux Na-tions unies a déclaré : « Cela va

tions unies a déclaré : « Cela va renjorcer la position de Khomeiny alors ous le nouveau régime iranien connaissait ces dernières semaines des problèmes intérieurs très graves. Cet échec cause un très graves dommage à la position des Eiats-Unis dans notre région... Quand il y a interjérence entre les civils et les militaires, dans une opération de ce genre, il y a toujours des difficultés. »

Au cours de ces derniers mois plusieurs chefs militaires avaient laissé entendre que les Améri-cains pourraient demander conseil aux Israéliens dans la conseil aux Israéliens dans la recherche d'une solution militaira. Cela avait été le cas de M. Weizman, ministre de la défense (en voyage aux Etats-Unis), qui avait déclaré au début de l'année qu'il était prêt à faire part de certaines de ses « idées » au gouvernement américain.

Plus récemment, le général Dan Shomron, qui fut à la tête du commando israélien à Entebbe avait déclaré qu'une opération de sauvetage des otages de Téhéran était techniquement possible, en raison de la confusion qui régnalt

FRANCIS CORNU.

## Des conséquences négatives pour la plupart des régimes arabes

De notre correspondant

Quant aux autres, même s'ils devaient protester contre la violation de la souveraineté iranienne — ce qu'ils n'ont d'ailleurs
pas fait pour le moment à l'exception de la Syrie et de
l'OLP. — ils n'ont aucun intérêt
à une telle évolution. Irak et
Arabie Saoudite en tôte.

Arabie Saoudite en tôte.

Exempt des dirigeants israéliens et qu'il paraît amir » pour les
remettre au pas » après sa réélection.

Même s'ils le critiquent publiquement tous les jours, les Palestimiens souhaitent le maintien
de M. Carter à la Maison Blanche.

Exempt des dirigeants israéliens
et qu'il paraît amir » pour les
remettre au pas » après sa réélection.

Même s'ils le critiquent publiquement tous les jours, les Palestimiens de M. Carter à la Maison Blanche.

Arane Saoudite en total
Engagé dans une épreuve de
force avec l'imam Khomeiny, le
président trakien Saddam Hussein est directement menacé, en raison des 80 % de citoyens chii-tes que compte son pays, par tout ce qui consolide le régime ira-nien. S'étant de plus éloigné de Moscou, il doit prendre garde à toute poussée soviétique dans la récien

D'autre part, la montée de la tension place le monde arabe au centre de la confrontation Washington-Moscou. Ce sont, de nou-veau, les pays du Golfe qui sont veau les pays du Golfe qui sont directement concernés, mais les autres ne se sentent pas pour autant à l'abri, en raison de l'effet d'entraînement qu'une telle situation pourrait avoir sur le conflit israélo-arabe.

Autre aspect négatif de l'échec américan : il diminue le prestige et la crédibilité des Étais-Unis, ce qui est catastrophique pour

ce qui est catastrophique pour des pays comme l'Egypte et l'Arable Saoudite.

Par allieurs, les pays arabes considèrent que M. Carter est, Etats-Unis.

Beyrouth. — Le flasco de l'opération américaine a des conséquences négatives pour la plupart
des régimes arabes. Peu d'entre
eux ont intérêt à voir la révolution iraniemne se radicaliser, hormis la Syrie et le Yémen du sud.
Quant aux autres, même s'ils
devaient protester contre la viola suhi toutes sortes d'avanies de
la nart des diriosants israélisers tre part, et surtout, parce qu'il a subi toutes sortes d'avantes de la part des dirigeants israéliens

> Ils estiment qu'une fois débar-rassé des contraintes électorales, il admettra l'inéluctabilité de leurautodétermination et de la cons-titution de l'état palestinien, et qu'il s'y emploiera, surtout si, dans l'intervalle, l'Europe a pris-le relais et fait voter par le conseil de sécurité une annexe à la résolution 242.

la résolution 242.
Quant à l'implication de l'Egypte dans l'opération avortée — annoncée à la fois d'Iran, de Syrie et d'Israël —, elle ne surprend guère les observateurs arabes, alors que le président Sadate avait. à l'avance, promis son aide à Washington dans une telle éventualité. On doute, cependant, de la vension iranienne selon laquelle des Egyptiens auraient participé à l'opération. On tient peur improbable l'implication de Eahrein (annoncée par la tion de Bährein (annoncée par la radio isjadilenne mais démentie par cet émirat) en d'Oman, tou-jours possible du fait des facili-tés militaires dont y disposent les

LUCIEN GEORGE,

## LONDRES: une sympathie anxieuse

De notre correspondant

Londres. — Mme Thatcher, qui, comme tout le monde, avait appris la nouveille de l'échec de l'opération américaine en écoutant la radio, a adressé, dans la soirée du vendredi 25 avril, un message personnel de sympathie au président Carter, exprimant sa « plus grande admiration » pour « le courage dont vous avez fait preuve... ». Cette réaction coincide assez bien avec celle du public, manifestant une certaine sympathie apitoyée, mais aussi pudut, manuestant une certaine sympathie apitoyèe, mais aussi condescendante, à l'infortune président, «l'homme à qui rien ne réussit », selon la formule d'un

Mais cette sorte d'hommage au courage malheureux cache mal la consternation et l'inquiétude éprouvées par les Britanniques. Tous les doutes entretenus sur Tous les doutes entretenus sur la stabilité et les compétences d'homme d'Etat du président Carter se trouvent renforcés, et on craint maintenant que les Américains ne solent obligés de recourir à des mesures encore plus extrêmes et dangereuses. Dans cette hypothèse, beaucoup de Britanniques se demandent avec appréhension si cette fois le président aura la sagesse de président aura la sagesse de consulter au préalable ses alliés.

consulter au préalable ses alliés.

Certes, les dirigeants britanniques estiment que les membres
de l'alliance occidentale dolvent,
en priorité serrer les rangs sans
se liaisser aller à des récriminations mutiles. Aussi blem, anticipant les critiques de ceux qui,
conservateurs ou travaillistes, inf reprochent de trop soutenir Washington, le gouvernement britannique insiste sur la distinc-

condition essentielle du succès dépend du secret, et une action militaire contre l'Iran, comme un blocus, qui exigerait une consultation préalable entre elliés. Sir Ian Gilmour et lord Carrington sont revenus à plusieurs reprises sur ce thème aux Communes et à la télévision. Néanmoins, il est clair que les dirigeants britanniques n'ont pes sonrécié d'avoir liques n'ont pes sonrécié d'avoir les dépends de la contra del niques n'ont pas apprécié d'avoir été tenus dans l'ignorance de l'opération; ils avaient été seule-ment informés de sa « possibilité » à une date que Sir Ian n's pas indiquée. Le ministre adjoint des affaires étrangères é'est surtout employé à rassurer M. Shore, qui, au nom de l'opposition travailliste, a mvité le gouvernement à exer-cer son influence auprès du pré-sident Carter, pour lui recomman-der » la plus grande modération ».

En fait, le gouvernement est embarrassé. Il ne peut revenir sur le sontien total assuré par Mme Thatcher au président américain, mais il doit tenir compte de l'opposition grandissante à la politique des Etate-Unis, qui n'est pas seulement mise en cause par la gauche travalliste. L'opposition est renforcée par les sentiments de frustration et même d'irritation éprouvés par de nombreux doputés des deux partis devant une opération unilatéralement me opération unilatéralement décidée par Washington, immé-diatement après l'action conjointe approuvée à Luxembourg.

## ✓ Je comprends le dilemme américain »

Lord Carrington se rendra à Washington le 3 mai pour une visite de trois jours, et on n'exclut pes la possibilité pour Mme Thatcher de le rejoindre. Dans une interview télévisée, le ministre britannique a laissé entendre qu'il était opposé au recours à la force. « Je ne pense pas que l'emploi de la force soit un bon moyen de résoudre le problème. Je ne pense pas qu'il puisse nécessairement réussir, a-t-il dit. Mais je comprends le dilemme américain. » Lord Carrington a déclaré qu'il ne pensait pas que le monde glissait vers la guerre, mais, a-t-il ajouté, « la situation est très grave. » Dans une critique indirecte de l'attitude américaine, il a noté que, en se concentrant sur la situation en Iran, on détournait l'attention du véritable danger, qui est celui de l'invasion soviétique en Afghanistan. Néanmoins, il a ajouté qu'il n'y avait pas lieu d'être trop critique à l'égard du président Carter : « Si l'opération crocit réussi, tout le monde l'aurait applaudie. »

HENRI PIERRE.

## **AMÉRIQUES**

DÉSIREUX DE S'EXPATRIER

## De nombreux Cubains tentent de prendre contact avec leurs parents installés aux États-Unis

La Havane (AFP). — Un vaste exode sauvage vers les Etats-Unis, par air et par mer, paraît être la principale voie de sortie de Cuba pour les milliers de Cubains qui, le 4 avril, avaient occupé l'ambassade peruvienne à La Havane. Cuba expelique donc sa décision de laisser partir réfugiés, parents d'émigrés ou opposants au régime La position du gouvernement cubain est d'autant plus forte, face Cuba a, en effet, rejeté l'offre américaine d'un pont aérien « rationnel et ordonné » entre l'île et les Etats-Unis faite jeudi 24 avril par le département d'Etat. Par ailleurs, le départ jeudi de 95 ré-fugiés par le Costs-Rica ne signifle nullement une reprise du pont aèrien avec ce pays, interrompu par La Havane, qui continue d'af-firmer que tous les exilés accep-tés par San-José devront y rési-

tés par San-José devront y résider définitivement et non tran-siter par le Costa-Rica.

Mille quatre cent quatre-vingt-deux personnes ont été évacuées en quatre jours depuis le port de Mariel vers Miami. Et le quotidien Granma a révèlé vendredi qu'un avion américain, arrivé à La avion américain, arrivé à La Havane, pourra évacuer des réfugiés et des familles depuis l'aéro-

cina appinque cone sa necasion de laisser partir réfugiés, parents d'émigrés ou opposants au régime La position du gouvernement cu-bain est d'autant plus forte, face aux récriminations de Washington qu'il justifie son attitude par l'ac-cueil chaleureux réservé naguère par les Américains aux Cubains quittant clandestinement le pays pour la Floride. « Vous les avez voulus, vous les avez ! », rétorque en substance La Havane à Was-hington

Une véritable frênésie s'est em-parée des Cubains pour contacter leurs proches aux Etats-Unia, et pour mettre fin à l'énorme afflux de personnes devant la centrale des télécommunications, les appels téléphoniques pour les Etats-Unis ne peuvent plus s'ef-fectuer que sur rendes-vous pour les clients sans ligne personnelle et les appels sont limités à deux cents par jour.

essaie d'être fort.

FINANCIAL TIMES (Londres, Unis.

Pour surmonter une grave crise financière

## LE GOUVERNEMENT PREND LE CONTROLE DES PRINCIPALES BANQUES PRIVÉES

vendredi 25 avril en Argentine, obligeant le gouvernement à prendre le contrôle de trois des

Banco de intercambio regional (BIR), première banque privée du

## Argentine

Buenos-Aires (A.F.P.). - Une Oddone et Banco internacional, Buenos-Aires (A.F.P.). — Une crise financière sans précédent que le gouvernement a dû prendepuis le krach de 1939 à éclate dre sous son contrôle vendredi. Pour limiter les effets de cette proposition de la contrôle d crise, le gouvernement a égale-ment décidé de garantir, pour la première fois dans l'histoire du pays, les dépôts en monnaie étrangère effectués avant le prendre le controle de trois des plus importantes hanques privées du pays et à édicter une série de mesures de protection des capi-taux et de l'épargne.

La crise avait débuté il y a trois semaines avec la banqueronte du 26 avri) 1980.

Le gouvernement a justifié sa prise de contrôle des banques par des « irrégularités » qui se se-ralent produites. Cette crise est paya, qu' a provoque une vague le résultat de la politique du misans précédent de retrait de l'épargne. Ce mouvement a mis en difficulté les trois autres gran-des banques privées argentines, l'an dernier 140 % des banques privées argentines, (19,7 % pour le premier trimestre de 1980).

## Dans la presse internationale

TIMES (Londres, indépendant): de sympathie en échange de leur de la déclaration du secrétaire à l'alliance atlantique affaiblie. patience dans cette affaire. Main- la défense, M. Brown, que les tenant ils sont moqués pour leur tenant ils sont moqués pour leur tenant ils sont moqués pour leur tenant de leur impétuosité, ton dans l'avenir. » a La tentative de sauvetage des otages a constitué une réponse légale à la position criminelle de l'Iran qui retient les otages. Cependant, cette opération n'était pas prudente et elle a renjorcé l'Union soviétique, alarmé les amis des Etais-Unis au Proche-Orient et afjaibli l'Alliance atlantique.

DAILY MAIL (Londres, conservateur) : Carter le faible, qui

essale d'eure tort,

«M. Carier est l'exemple classique de l'homme faible qui
essale d'être fort. Les pays d'Europe occidentale ne doivent pius
être les caniches de M. Carter.
Le mieux qu'ils aient à faire est
de le décourager de tenter de
nouveau de tels coups tordus et
(...) de l'aider à adopter une courageuse politique de laisser-faire
en iran.»

milieu des affaires) : l'Europe et le Japon ne doivent plus suivre aveuglément les États-

Unia.

«L'echec du président Carter a acaru les divisions parmi les alliés occidentaux et renforcé l'image de l'Union soviétique en tant que puissance capable de démonirer sa force avec succès. Les leaders européens dotrent maintenant explorer les moyens les plus appropriés pour réparer les dommages causés à l'alliance par cette affaire. Après l'échec de cette mission de sauvetage on ne doit plus attendre de l'Europe et du Japon qu'ils suivent aveuglément l'initiative unilatérale des Etats-Unis dans une région d'une telle importance. Le problème des otages constitus désormais un test de la volonté américaine de se soumettre à la discipline de l'alliance.

NEW YORK TIMES , une position commune avec l'Europe est plus que jamais nécessaire. e La mission a été entreprise après six mois de tension et après l'échec d'un accord diplomatique avec les Iraniens, échec ne lais-sant aucune perspective de libé-ration prochaine des otages. Si ration prochame aes outget. Si
elle avait pu être entreprise à un
coût raisonnable, cette entreprise
de sauvetage aurait été honorable.
Mais il reste à savoir si elle a
êté bien conduite.
» Les Etais-Unis ont gagné peu

et pas seulement par leurs adver-saires. Les Soviétiques ont donné la seule note d'humour de ce jour, depuis leur bastion afghan occupe par la force ils ont accuse les Etats-Unis d'une « propocation les Etats-Unis d'une a propocation » armée qui aurait pu causer la » mort de milliers de personnes ». Il ne jaut pas traiter la position soviétique en plaisantant. Moscou est en train de manœuvrer pour pagner de l'influence et peut-être même des territoires après que l'ayatollah Khomeiny et l'Occi-dent se seront épuisés les uns les autres.

les autres. les autres.

» Les alliés occidentaux ont hésité entre la peur et la confusion. Leurs premières réactions, tout comme aux Etais-Unis, ont élé de juger la mission de sauveété de juger la mission de sauve-tage comme une invasion. A leur décharge comme à celle des mem-bres du Congrès, il jaut dire qu'ils n'ont pas été informés de cette mission. Les alliés doivent réaliser cependant que ce raid est en partie un réaction à leur man-que de bonne volonté de partager les risques. Un point de vue commun est plus que jamais nécessaire. »

WASHINGTON POST : que les Iraniens méditent la déclara-

tion de M. Brown. uon de M. Brown.

« Noire première réaction est qu'il était raisonnable de faire cette tentative. Les Iraniens avaient rejeté une solution négociée et écarté toute possibilité d'accord dans un jutur très éloigné. D'autre part, le soutien récent d'accord dans un futur très éloigné.
D'autre part, le soutien récent
des alliés des Elais-Unis était un
élément jouant en javeur d'une
mission de sauvetage non militaire. L'élément de surprise principal a été créé par le jait que
tout le monds pensait qu'une action militaire impliquerait le minuge des ports traniens et qu'aucune action militaire ne serait
entreprise avant que l'effet des
sanctions décidées par les alliés
ait pu être jugée après le 17 mai.

Mais le plan particulier que
M. Carter avait à sa disposition
un plan qui, selon os que nous — un plan qui, selon ce que nous en savons, paralt tout à fait aléa-toire — a été étudié pendant des mois. Et maintenant ? Nous espésons. Et maintenant ? Nous espe-rons que les Iraniens ne vont pas se méprendre sur ce plan. Ils seraient bien avisés de noter que le président Carter a agi en pré-sident determiné a faire ce qu'il faut pour se faire restituer les otages. Ils devreient prendre note

DIE PRESSE (Vienne, indépen-

dant) ; le prestige militaire

des Etats-Unis est an pins bas « Téhéran s'est pratiquement mis au ban de la communauté internationale. Si le ministre tra-nien des affaires étrangères parle maintenant du viol de la loi intermaintenant du viol de la loi inter-nationale par les Américains, il se couvre de ridicule (\_\_). Cela démontre que les Etais-Unis ne sont pas en mesure d'entreprendre avec succès une action militaire dans des régions éloignées du monde en dépit d'une longue et minutieuse préparation. Le pres-tige militaire des Etais-Unis est au plus has s au plus bas. >

## TRAVERS LE MONDE

## Bolivie

• LES FORCES ARMEES ont LES FORCES ARMEES ont menacé vendredi de prendre le pouvoir pour a éviter la prise de contrôle du pays par des groupes anti-nationaux financés par l'étranger ». Cette déclaration est une réponse à la création, cette semaine, d'un comité national de défense democratique par les mouvements syndicaux. Certains partis politiques, des groupes religieux et des étudiants. Le comité s'est donné pour but dempé. et des étudiants. Le comité s'est donné pour but d'empécher tout coup d'Etat militaire. Faisant allusion à la création de ce comité, les forces armées ont déclaré qu'elles interviendraient « à n'importe quel moment pour sauver le pays du désastre ». — (Reuter.)

## Tunisie

MEETING DE PROTESTA-TION.—Après les exécutions des treixe membres du commando de Gafsa, les organisations, associations et mouvements tunisiens et français réunis au sein de «Riposts

unitaire aux pendaisons de Gajsa » ont tenu, vendredi 25 avril, à la Mutualité, un meeting de protestation. Le régime tunisien et « l'intervenregime tunisien et a l'interven-tion de l'impérialisme fran-çais à Gafsa » ont été dénon-cès par les orateurs, qui ont exprimé leur solidarité avec a le peuple tunisien en lutte pour sa liberté et son indé-pendance nationales. Le meeting était présidé du côté français par M'Nuri Albais et Maurice Buttin. et Maurice Buttin

M. AZOUZ AL TALHI, secré-M. AZOUZ AL TALHI, secretaire du comité populaire général de Libye, a adressé vendredi 25 avril, un télégramme de félicitations au nouveau premier ministre tunisien, M. Mohammed Mzell, rapporte l'agence de presse libyenne Jana, M. Azouz Al Talhi exprime le désir de son pays de rétablir e des relations fraternelles » avec la Tunisie et de « dépaser les différends et de « dépasser les différends pour ouvrir une nouvelle page entre les deux peuples ». Il conclut en renouvelant l'espoir que le contenu de la déclara-tion d'union signée à Djerba-en 1974 par le colone! Kadhafi et le président Bourguiba se réalise durant le gouverne-ment de M. Mzali. — (AFP.)

Ar Lanks :: 建金值 语 图 🛎 Parish decide Motor Latter St. MEGICAL AND AND A 1 . . . PF \$465 PF NOD -11 The Park of the Pa dacele bois universel Tidalana 707.43-19

Report to the

Sri-Lanka

28 B B B

- :::::

IRAVERS !!

## AMÉRICAINE EN IRAN

## **AFRIQUE**

## **EN FRANCE**

Le secrétariat du comité central du P.C. a mis en cause l'attitude du gouvernement français qui se refuse à tout commentaire. Il refuse à tout commentaire. I déclare : « Se toire, c'est cautionner l'aventure et s'aligner sur la politique des dirigeants améri-

cains.

Se taire, c'est encourager Carter dans sa politique dange-reuse pour notre pays et la

» Se taire, c'est accepter l'esca-" Se taire, c'est accepter l'esca-lade de la provocation où s'engage Washington après le boycottage des Jeux olympiques et les me-sures de sanctions économiques. " Ce n'est pas digne de notre pays."

### M. FITERMAN (P.C.): une polifique provocatrice et irresponsable.

(De notre correspondant.)
Blois. — M. Charles Fiterman,
membre du bureau politique du
parti communiste français, qui se
trouvait vendredi en Loir-et-Cher,
où il a notamment visité la centrale nucléaire de Saint-Laurentdes-Eaux, a déclaré : « Carter vient de faire la démonstration vient de faire la démonstration que sa politique est une politique provocatrice et, dans une certaine mesure, irresponsable. Nous ne sommes pas d'accord avec les prises d'otages, mais la solution de ce problème ne peut pas consister dans le recours à une intervention militaire.

3 Dans le différend qui oppose l'Iran aux Etais-Unis les jorces

l'Iran aux Etats-Unis, les forces agressives sont du côté des États-Unis. L'intervention militaire, c'est l'aventure, et nous condamnons de la manière la plus for-melle l'initiative de Carter. Il y a un moyen simple de régler le problème, c'est d'accéder à la demande du gouvernement ira-nien d'extradition du chah et de restitution des richesses qu'il a polière au neurle irrates. L'emple volées au peuple iranien. La poli-tique de Carter est dangereuse parce que, à lui tout seul, il a tué beaucoup plus d'Américains que

Khomeiny.

Se soumetire our injonctions de Carter constitue, pour la France, la pire des politiques. L'in-térêt de noire pays et celui de la paix exigent une politique indé-pendante. »

## M. PINTON (U.D.F.): I'engrenage de la violence.

M. Michel Pinton, délégné géné-rai de l'U.D.F. a déclaré, en marge des assises départementales UDF. du Nord, le 25 avril, a Lille: « A partir du moment où on viole le droit international on entre fatalement dans l'engrenage de la violence. Les Iraniens ont commence à violer cette règle internationale en prenant en otages des citoyens étrangers. donc fatal que le pays bajoué, en l'occurrence les Etats-Unis, finisse par essayer d'utiliser la

» Dans certains cas, ce recours à la force a réussi, comme on l'a vu à Entebbe, dans d'autres cas, il échoue comme on le voit au jourd'hui. Cet échec risque de conduire à une spirale de violences. En définitive, comme toujours, ce seront les plus faibles qui scront les ultimes rictimes. Les Iraniens, en violant délibérément le droit international, ont donné un triste exemple et ont pris une lourde responsabilité. » » Dans certains cas, ce recours

● M. Maurice Couve de Murville (R.P.R.), ancien premier ministre, président de la commis-sion des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, a déclaré: l'Assemblée nationale, a deciare: c Les gourernements curopéens doirent être à la jois un peu étonnés ct extraordinairement ennuyés par cette affaire. Il ne sujfit pas, a-t-il déclaré au micro de R.T.L., d'être informés par les Etais-Unis de ce qu'ils jont, mais on pourrait se consulter, discuter de la situation et essayer de se faire un juogment. faire un jugement.»

● LA C.G.T. dénonce « avec la plus grande vigueur cet acte insensé du président Carter qui met en péril la poix du monde ». Elle demande que M. Giscard d'Estaing « condamne immédiatement et sans équivoque la poli-tique agressive du gouvernement

• LA C.F.D.T. estime que la tentative d'intervention militaire américaine, « outre le fait qu'elle mettait en péril la vie des otages et de la population civile de Téhéran, aurait pu avoir des conséquences incalculables dans une situation internationale tendre à la suite de l'intervention due, à la suite de l'intervention sociétique en Afghanistan. La C.F.D.T. réclame aussi la « libé-ration immédiate et sans condi-tion des otages ».

MODELAGE SUR BOIS - MAQUETTES MENUISERIE SUR MESURE

le bois universel

6, rue Bouin - 92 700 Colombes Téléphone : 782-40-59

M. Lionel Jospin, membre du secrétariat national du P.S., a déclaré à R.T.L.: « Sur l'interpention elle-même, nous avons déjà été contre l'idée de sanctions économiques. Il est blen évident que nous sommes contre l'idée absurde d'une intervention militaire. Il y a des risques pour les otages si on veut renouveler ce type d'opération. Il y a des risques type d'opération. Il y a des risques pour la situation internationale. Nous désapprouvons donc fermement ce type d'interpention. Quant aux huit morts américains, ils ajoutent la note tragique de cette opération absurde.

cette opération absurde.

3 Il nous semble que la France devra jouer un rôle, rapprocher les points de vue. Nous, socialistes, si nous avions la responsabilité de l'affaire, nous proposerions peut-être, si elle étati acceptée, notre médiation. Il faut dire qu'il y a d'autres voies que l'affrontement pour résoudre ce problème humain et en même temps politique, s

### M. HERNU (P.S.) : ce n'est plus de la légitime défense.

M. Charles Hernu, député du Rhône, spécialiste des problèmes de défense au P.S., a déclaré : « La gravité de la situation internationale est telle qu'il faut tout faire pour combattre les initiatives dangereuses qui menacent la paix. L'intervention en Afghanistan en est une, et, bien que la prise d'otages soit très grave, l'opération américaine en Irun en est une autre.

coup et que l'on ne réagit pas pendant des mois, la réplique ne procède plus de la légitime dé-fense : elle est perçue comme

une agression.

» Après cette tentative ratée, si le président Carter voulait recommencer, il serait obligé d'em-

commencer, il serait obligé d'employer des moyens militaires tellement conséquents que cette
intervention se situerait au niveau d'une réplique soviétique, et
cela est inquiétant.

» Le président Carter n'a pas
été bien inspiré dans le choix du
moment, car l'intervention militaire a été tentée à la veille d'une
délicate conférence au sommet
européenne. Le hasard fait qu'elle
se produit alors que le rapport
de l'U.D.F. sur la défense et les
déclarations du général Méry déclarations du général Méry prônent le renjorcement de l'alliance atlantique et annoncent un virage pro-américain.

## M. DEBRÉ: une action iustifiée dans son principe.

M. Michel Debré, ancien pre-mier ministre, député R.P.R., a déclaré :

«La détention des otages par Tiran est un acte de guerre. Peu importe que le gouvernement iranien soit mis devant le fait accompli par une foule incontrôle : son impuissance ne modifie pas le caractère de la détention des

» A un acte de guerre, il est légitime de répondre par un acte

légitime de répondre par un acte de guerre.

» En son principe, l'action du président des Etats-Unis est donc justifiée. Tous les hommes libres, tous les exprits attachés au droit des gens doivent le comprendre.

» La nation américaine a été agressée et la patience dont ses dirigeants ont juit preuze n'efface pas l'affront qu'ils ont subi.

» L'affirmation que la coopération franco-américaine suppose la reconnaissance et l'égalité des droits entre les deux partenaires, et les responsabilités qui sont celles d'une france indépendante se concilient dans la cas présent avec une autre affirmation : c'est avec une autre affirmation : c'est dans l'épreuve que la solidarité entre alliés a son prix.»

## En Syrie

### AMNESTY INTERNATIONAL FAIT ÉTAT D'« UN CERTAIN NOMBRE D'EXECUTIONS SOMMAIRES »

Londres (A.P.P., Beuter). — L'or-ganisation Amnesty International a annoncé, vendredi 25 avril, avoir reçu plusieurs rapports faisant état d'« un certain nombre d'exécutions

recu plusiculs rappore l'aisent cui d'a un certain nombre d'exécutions sommaires et d'une vague d'airestations » dans le nord de la Syrie au cours de ces trois derniers mois, à la suite de grèves générales et de manifestations.

Amnesty international précise que l'armée a bouelé des quartiers de Hama, d'Alep et de plusieurs autres villes et soumis leurs habitants à des interrogatoires, « Des témoins ont fait état de mauvais traitements et de tortures, ainsi que d'exécutions. »

Le gouvernement syrien avait envoyé une division de 19 000 hommes à Alep le mois dernier pour mettre un terme à l'agitation qui régnait dans le nord du pays. Il accuse les Frères musulmans et la C.I.A. d'y fomenter des troubles pour affaiblir le régime.

## LE P.C. : la France ne doit M. JOSPIN (P.S.) : une opéra- Dans la presse parisienne

L'HUMANITE : la France doit

C e s 6 e r d'être solidaire des
actions démentielles de
M. Carter.

L'A question qui devrait se
poser maintenant, pour un goupernement comme celui de la
prance, c'est de cesser snfin
d'être « solidaire » des actions
démentielles de M. Carter. Alors
que celui-ci affirme vouloir persévérer dans son hostilité antitranienne, il importeruit d'exprile sauve le monde, l'Europe, la
prance !

» — Se battre et préparer la
revanche Mais il ne peut se permettre un second échee. Cette
jois, il doit gagner. Il seru obligé
d'employer des mogens beaucoup
plus puissants, c'est-à-dire prendre le risque d'une ripotte souiétique. Conséquence : la guerre.
Alors, que le Seigneur se charge
de sauve le monde, l'Europe, la « La question qui devrait se poser maintenant, pour un gou-vernement comme celui de la France, c'est de cesser enfin d'être « solidaire » des actions démentielles de M. Carter. Alors une celui-ci affirme conditir ses que celut-ci affirme vouloir per-sévérer dans son hostilité anti-iranienne, il importerait d'exprimer netiement et publiquement la condamnation par la France de tout recours à la jorce armée contre l'Iran.

contre l'Iran.

> La politique de M. Carier n'a déjà que trop détérioré la situation internationale. Sa relance de la course aux armements, son rejus de ratifier les accords SALT 2, son projet d'installer de nouvelles jusées nucléaires en Europe occidentale, ont créé des tensions menaçantes. Il est grand temps d'interdire à M. Carier de franchir de nouveaux degrés dans cette escalade des périls. > (YVES MOREAU.)

LE MATIN DE PARIS: le champ des affrontements entre l'URSS et les Etats-Unis s'est considérablement élargi

siom samplarp rea On assiste ainsi — et on ne pouvait s'attendre à moins — à une brusque remontée de la tension Est-Ouest. Une tension que l'on ne parvient plus à localiser, puisque l'aventure américaine en trun effacs aujourd'hui Kaboul et pourrait être gommée demain par une remontée des cérils en par une remontée des périls en Amérique centrale ou au Proche-Orient. En d'autres termes, le champ des ajrontements entre l'Union soviétique et les Etat-Unis s'est considérablement élargi Unis s'est considérablement élargi en quelques mois, à tel point que Fon ne parvient plus à saisir l'enjeu exact du bras de fer Moscou-Washington. Il n'est pas sûr que les dirigeants concernée le connaissent. Voilà pourquoi tout geste irresponsable, toute action incontrôlée des Deux Grands, mettent cette jois réellement en danger la vaix du ment en danger la paix du

LE FIGARO : l'horizon est lourd de nuages noirs.

a Le monde, hier, est entré dans une phase extrêmement grave de son histoire, que les bélements sur le « bonheur » et la « détente » ne peuvent guère masquer. Que l'on veuille bien réfléchir au jait que M. Carter n'a plus le choix qu'entre deux solutions:

sociations:

> — Accepter sa défaite, baisser les bras et laisser faire. Conséquence: les Soviétiques ont le
champ libre. Alors, que Dieu

L'HUMANITE : la France doit sauve le monde, l'Europe, le

(MAX CLOS.) LE QUOTIDIEN DE PARIS

l'égoisme des Européens. \* En première analyse, cette affaire est désastreuse pour le président américain, pour son pays et pour l'Occident. A défaut d'avoir témoigné d'une saine solidarité avec les Elats-Unis ces mois derniers, solidarité dans la fermeté et dans la dignité, les Européans se troupent aujourd'hui Européans se trouvent aujourd'hui condamnés à être solidaires d'eux dans l'adversité. Le vollà le béné-fice de leur égolme. 3 (PHILIPPE TESSON.)

LIBERATION: le caractère rampant et multiforme de la crise internationale.

« Cette opération mesure exac a Cette opération mesure exac-tement les transjormations inter-venues dans les rapports Est-Ouest: le caractère rampant et multiforme de la crise internatio-nale nécessite le recours à un système de communication plus sophistiqué que le téléphone rouge, D'autant que les Soviétiques ne crotent plus beaucoup aux mena-ces américaines D'ailleurs Kissin-ger, habituel détracteur de l'admi-nistration Carter, n'a pas manqué de souliuner que cette opération de souligner que cette opération manquée pourrait « améliorer les chances de la libération des otages, car cela montre aux Soviéti-ques que la situation peut devenir

incontrôlable.

» On reconnaîtra la théorie du jou que le docteur avait déjà mise en œuvre en bombardant le Cambodge. Manifestement le message a été reçu 5 sur 5 à Moscou, qui n'a pas voulu enjourcher les grands chevaux de la morale internationale.

FRANCE-SOIR : le courage est moins dangereux que la peur.

LETTRE OUVERTE AU SOLEIL.

Soleil, tu es le nombril de notre civilisation des loisirs.

En ton nom, on nous traîne en troupeau, en charters. En ton nom, on nous entraîne aussi dans des aventures

C'est pourquoi nous avons créë Club Espace Voyages.

C'est pourquoi nous avons fait le tour du monde pour négocier sur place les endroits les plus beaux, les plus

solitaires, et offrir à nos clients aux prix les plus bas, sans intermédiaire, les hôtels les plus huxueux sous les

C'est pourquoi nous avons fait le tour des compagnies

aériennes, pour offrir à nos clients des itinéraires sans

surprises, sur les lignes régulières, aux meilleurs tarifs. C'est pourquoi nous ne vendons pas le soleil sur un coûteux catalogue mais nous vous demandons de

venir sur place, à Chub Espace Voyages, 5 bis rue de Sèze (Place de la Madeleine) vivre sur écrans TV et

circuits vidéo votre voyage tel que nous l'avons filmé,

Tu es un rêve, un besoin, une industrie. Tu nous aveugles,

Soleil, tu es le pire et le meilleur.

Nous, nous te voyons autrement.

parfois trop aventureuses.

Nous te voulons autrement.

Et créer, ce n'est pas copier.

tropiques et dans les océans.

tel que vous le vivrez. Bienvenue.

patryres gogos, à n'importe quel prix.

## Algérie

## Le calme est revenu à Tizi-Ouzou

Après les émeutes de ces derniers jours, la ville de Tizi-Onzou, toujours quadrillée par l'armée et la police, semblait avoir retrouvé son calme vendredi 25 avril. L'agence Associated Press rapporte que des étrangers, qui ont passé la journée dans la ville, ont indiqué que les activités avaient repris normalement et que la population circulait Hhrement dans les rues, où les bar-ricades ont été levées.

D'autre part, dans une déclaration faite à Paris à l'A.F.P., M. Hocine Ait Ahmed, leader du Front des forces socialistes (F.F.S.), a lancé vendredi un appel « au calme et à la sérénité » à ses compatriotes. « Il importe plus que jamais que tons les patriotes, où qu'ils se trouvent, opposent à la violence étatique leur détermination pacifique, afin d'engager le processus irréversible de démocratisation et de dialogue que nous n'avous jamais cessé de réclamer jusqu'à ce jour », e-t-il souligné.

A Paris, la préfecture a interdit la manifestation pour la défense de la culture berbère, qui devait avoir lieu ce samedi au métro Kléber, a annoncé un membre du Comité de défense des droits culturels en Algérie. Selon la préfecture, a-t-il précisé, cette manifestation risquait de troubler l'ordre public. A la suite de cette interdiction, les organisateurs ont demandé à leurs sympathisants de renoncer à la marche pacifique de protestation contre la répression ayant suivi les récents événements », qui devait être organisée sur l'ambassade d'Algérie

### CORRESPONDANCE

## Liberté linguistique et droit des peuples

M. Hocine Alt Ahmed, un des M. Hocine Att Ahmed, un des chejs historiques de la révolution algérienne, et auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions l'Harmattan. L'Atro - fascisme, nous avait adressé, avant de lancer son appel au calme, un texte intitulé « La liberté linguistique et le droit des péuples », dont voici les principaux extraits:

(...) « La langue et la civilisa-tion berbères sont l'objet d'ensei-gnement ou de recherche, notam-ment dans les universités de Paris, d'Aix - en - Provence, de Vienne, d'Utrecht, de Prague, de Tokyo, de Michigan et de Los Angeles; elles n'ont pas droit de cité dans la cité berbère en Algérie.

la cité berbere en Algeria.

• Il s'agit d'une revendication linguistique, le droit d'apprendre à l'école sa propre langue maternelle et de la voir réhabilitée comme langue nationale aux côtés de la langue arabe. L'affirmation de l'identité culturelle a été un resort de libération pulssant parce que enracinée dans le conscient et l'inconscient individuel et collectif; elle est un impératif commun à tous les hommoins dangereux que la peur.

« J'ai eu souvent l'occasion de remarquer que le courage est moins dangereux que la peur. A la guerre, les lâches sont les premiers tués. Même chose en politique. Les nations qui croient préserver la paix en cédant tout ou presque tout finissent par être acculées à la violence, alors qu'elles l'auraient sans doute évitée si elles avaient été tout de suite intransigeantes. »

(JEAN DUTOURD.)

sant parce que enracinée dans le conscient et l'inconscient individuel et collectif; elle est un impératif commun à tous les hommes; elle fait à l'Etst national une chligation, non d'abstention, mais d'impulsion politique et de soutien financier à la langue berbère au même titre qu'à la langue srabe; car si l'Etst colonial a relègué celle-ci au rang de langue étrangère et enseignée au compte-gouttes, il a complètement banni la langue berbère.

a Comme dans tous les com-bats libérateurs marqués par l'exaltation de l'unité politique l'exaltation de l'unité politique face aux manœuvres coloniales de division et par le paroxysme activiste, les patriotes berbères ont fait front autour de la langue arabe avec l'espoir que l'Etat national, dont ils se persuadaient qu'il serait un Etat démocratique, l'Etat de tous les Algériens sans discrimination, prendrait à cœur leur culture qui fait partie du patrimoine national.

« Aidez-nous à traverser le fleuve après on verra », la fleuve est traversé qui fut l'enfer fleuve est traversé qui fut l'enfer pour les populations rurales prin-cipalement. Dix-huit ana après l'accession de l'Algérie à l'indé-pendance, voilà qu'il est interdit à un écrivain algérien de faire une conférence sur la poésie kabyle. Cet acte d'intolérance qui touche la sensibilité de popula-tions pêtries de poésie et de valeurs démocratiques fut un révélateur de l'intolérance politi-que. Il donne sa signification plèque. Il donne sa signification piè-nière à la suppression de la chaire de berbère créée à l'université d'Alger et fait apparaître bruta-lament l'engrenage dialectique qui lie le monopole politique au mo-pordie économique et entire de nopole économique et culturel et qui a permis par une bureaucrati-sation forcenée la naissance de la nouvelle classe.

## Un état folklorique ?

Prenant le contre pied des « berbéristes », un lecteur, M. Moha-

med Chouicha, nous écrit : a Quant à cette deuxième langue a quant à cette deuxième langue nationale réclamée par certains nostalgiques, laquelle faudrait-il choisir? Le berbère de la Fetite Kabylle? Celui de la Grande Kabylle? Le berbère chaoul de l'est du pays? Celui des Aurès? Le targui? Le mozahite? Cela en fait déjà six, et nous ne pourrions préférer un dialecte à un autre sous le prétexte de pourrions préférer un dialecte à un autre sous le prétexte de la majorité... Nous aurions ainsi plus de six langues nationales. Comme cela, nous vivrons de... « pain et d'olives fraîches », goûtant à la diversité et aux différences culturelles dans la grandeur d'un Etat folklorique. Le bonheur, quoi! Et puis, si ça ne marche pas au niveau de l'mité nationale, c'est-à-dire à celui de la construction de l'Etat, il n'y aura qu'à faire appel... au français pour mettre d'accord tout ce beau monde, puisque c'est seulement depuis que le français ne règne plus (tout à fait) en maître que... (...) ».

De son côté, M. Sadek Sellam forit à propos de l'enseignement éventuel de l'arabe dialectal :

« Considérer l'arabe classique considérer l'arabe classique comme une langue étrangère à l'Algérie au même titre que le français relève tout à la fois de la fantaisle, du défi à l'histoire, et du mèpris à l'égard des Algériens non berbérophones et même des berbères arabophones. (...) Tous ceux qui ont étudié l'arabe dialectal en Algérie avant 1963 se souviennent du caractère à la fois folklorique et hétéroclite de cet enseignement, où chaque phrase se composait de quelques mots provenant de l'arabe classique et de beaucoup d'autres dérivés directement du français. »

 RECTIFICATIF: Quelques coquilles se sont glissées dans le témoignage de A. Rahmani sur « l'identité berbère et le sur «l'identité berbère et le rejus d'être l'autre» publié dans le Monde du 25 avril. C'est le 5 juillet 1976 (et non 1979) qu'El Moudjahid annon-çait la naissance de la déclaration universelle des droits des peuples d'Alger. D'autre part, au début de son texte, l'auteur évoquait sa sérénité pour aborder (et non pour absorber) la berbérité maghrébine et soulignait que ce ne sont ni les institutions ni les instances (et non les intendances) qui bloquaient l'épanouissement de l'humanité.

**CLUB ESPACE VOYAGES.** 5 bis rue de Sèze, 75009 Paris, Tel. 742.42.24. De 9 ha 19 h.

## Sri-Lanka à l'heure du libéralisme

II. - Le mirage d'une société de consommation

Les élections indiennes ont été attendues par tous les Srilankais comme s'il s'agis-sait d'un événement national. Gouvernement et opposition auprès du puissant voisin du 26 avril). Pourtant, insensiblement, sur le plan politi-que, diplomatique et économique, l'île s'éloigne de l'In-de. Dans un second et dernier article, notre envoyé spécial analyse la révolution libérale qui est en train de boulsverser l'économie sri-

Katımayake — Face à l'aéro-port international où arrivent chaque jour pitaleurs centaines de touristes, des ouvriers tracent des routes, effectuent des travaux de terrassement au milieu des palmiers. Ca et là, des bâtiments parmers, ve et la , des tenients anonymes recouverts de tôle ondulée. La voiture tressaute sur les cahots. Nous sommes dans la 
zone de promotion des investissements », créée en 1978 par la 
Commission économique du 
Grand - Colombo (G.C.E.C.). Il s'agit de la première zone fran-che de l'île, vers laquelle M. Jayewardene, suivant l'exemple de Singapour, de Taiwan ou de la Corée du Sud veut drainer les

capitaux étrangers.
Pour convaincre les hommes d'affaires de s'installer dans une région nouvelle, dans ce sous-continent connu pour la pesanteur de sa bureaucratie Sri-Lanka compte sur une législation très souple — exemption d'impôts pendant dix ans, possibilité d'ex-porter tous ses bénéfices — mais pendant dix ans, possibilité d'exporter tous ses bénéfices — mais aussi sur la qualité de sa maind'œuvre, alphabétisée à 80 %, et surtout sur les bas salaires. Selon la belle brochure sur papier glacé fournie sur demande, un ouvrier qualifié gagne entre 13,25 et 24,20 rouples par jour, soit entre 4 et 7,30 F. Certains, considérés comme apprentis, ne toucheraient que 8 à 9 rouples «Les salaires sont encors plus bas qu'en Inde, nous a-t-on dit avec fierté, et la productivité est bien supérieure.» Katunayake Garments est une entreprise ceylanaise fabriquant des vêtements pour le marché américain. Elle emploie deux cent quatre-vingt-dix personnes, dont le phipart. Elles travaillent en deux équipes; celles qui habitent ou rentrer chez elles au millieu ou rentrer chez elles au millieu en de le puit Elles au millieux de le partit.

ou rentrer chez elles au milieu leur productivité, les stellers sont climatisés « Elles tra-vaillent mieux qu'en Inde, nous dit le directeur, un musulman originaire de l'Etat indien du Gudjerat. Là-bas, ajoute-t-il, la main-d'austre est un peu mal-veillante.» Non loin de là, dans une fabricte de gants à usage in-

Air Lanks, qui a commencé à voler à la fin de l'an dernier, re-présente un pari difficile qui a été tenu : il s'agissait de créer de toutes pièces une compagnie

née sous la supervision directe du président, n'aurait pu avoir lieu sans l'assistance d'experts prêtés par Singapore Airlines. Ce sont eux qui en ont jusqu'à présent assuré le succès, en refusant par exemple de cèder aux pressions qui se sont exercées pour faire conclure des contrats avec des personnalités blen placées. Le tourisme étant devenu la quatrième source de devises de Sri-Lanka, la mise sur pied d'Air Lanka, aux

et de la rendre opérationnelle en quelques mois. L'entreprise, me-

## Le Monde

Service des Abonnements **ABONNEMENTS** 

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois FRANCE - D.O.M. - T.O.M. TOUS PAYS ETRANGERS ETRANGER

L — BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 203 P 355 P 508 F 660 T

II. — SULSSR - TUNISIR 0 F 450 F 650 P 850 P Par voie aérienne Tarif sur demande

Les abounés qui paient par chèque postai (trois volets) vou-dront bien joindre ce chèque à

nitifs ou provisolres (deux comaines ou plus): nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ.

Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance. Veuillez avoir l'obligeance de De notre envoyé spécial PATRICE DE BEER

des machines à coudre. La zone compte aussi deux usines de fausses pierres précieuses; fondées avec des capitaux thaliandais, elles réexportent ces pierres sur le marché de Bangkok, où des détailiants peu scrupuleux les revendront peut-être au prix de vraies.

vraies.

Ces conditions de travail peuvent paraître dures pour un gagne-pain de misère. Pourtant ces ouvrières sont en quelque sorte privilégiées dans un pays qui compte près d'un million de chômeurs et où le revenu moyen est encore de 70 F par mois. Beaucoup ont été choisies dans les familles des partisans de l'U.N.P., le parti au pouvoir. Car Sri-Lanka pratique un genre de «spoil system», qui veut que le parti vainqueur aux élections place ses gens au détriment bien place ses gens au détriment bien entendu des vaincus. En 1977, cela aurait coûté leur emploi à plusieurs dizaines de milliers de personnes.

six mille ouvriers dans quatorze

Etat indépendant depuis 1948, l'ancienne colonie britannique de Ceylan est devenue la République de Sri-Lanka en 1972 lors de la promulgation d'une nouvelle Constitution. La population - 14 millions d'habitants tamoule : environ 2 600 000 personnes. Sri-Lanka est, après l'Inde, le deuxième producteur mondial de thé.

usines, nous a dit M. Coomaraswamy, conseiller économique du président. D'ici quelques mois, les chiffres devralent passer à les chiffres devralent passer à quinze mille travailleurs pour trente-six usines. Son objectif final est ambitieux puisqu'il espère employer quarante mille personne: à Katunayake, et envisage déjà la création de trois nouvelles sanes dans la région de la capitale.

Le développement de ces zones franches au sein du Grand-Colombo est, avec l'aménagement de la rivière Mahaveli et la créade la riviere manavel et la crea-tion d'une nouvelle compagnie aérienne, Air Lanks (1), une des trois priorités du gouvernement conservateur. Le projet de la Mahaveli est très ambitieux et nécessite une importante contribution étrangère (Japon, Canada, Grande - Bretagne, Pays - Bas, Suède, R.F.A.) pour irriguer le centre de l'île, assurer l'auto-suffisance en riz et fournir l'energie hydraulique. Pour des raisons surtout politiques, M. Jayewardene a entrepris de réaliser en cinq ans ce pro-gramme, qui devait initialement s'étendre sur trente ans.

## Démantèlement des contrôles

Ce choix peut être discutable dans un pays qui doit importer entre le quart et le cinquième de sa consommation de riz. Il est toutefois le symbole de la nou-velle politique économique appli-quée depuis la victoire de l'U.N.P., en 1977, avec les conseils d'orga-nisations internationales comme le FML et la Banque mondiale. Les principes de cette politique, seion M. Coomaraswamy, sont la liberalisation par le démantèle-ment de la plupart des contrôles, l'ouverture du pays, l'accroisse-ment du rôle attribué au secteur ment du rôle attribué au secteur privé — local ou étranger — dans le développement. S'il n'est pas officiellement question de dénationaliser un secteur étatique qui représente 60 % de l'économie arilankaise, sa gestion est de plus en plus confiée au secteur privé, par exemple pour le textile. Un consortium international d'aide fournit sa confribution en devises

consortain international d'aide fournit sa contribution en devises au programme gouvernemental (800 millions de dollars de prêts ou de dons en 1979).

Cette « potitique de non-ingérence dans les mécanismes du marché avec le moins possible de réglementation » selon la formarche avec le moins possible de réglementation », selon la for-mule du gouverneur de la Banque centrale, M. Rasaputram, « a bien marché jusqu'à présent ». Le taux de croissance a été de 8 % en 1978 et de 6 % l'an dernier. Le secteur industriel est en expan-sion; ses exportations ont crû de

(1) L'ancienne compagnie, Air Ceylon a été sabordée pour laisser la place à Air Lanka,

### - (Publicité) -UNIVERSITÉ PARIS I

PANTHÉON - SORBONNE STAGE LECTURE RAPIDE Pour développer sa concentra-tion et sa vitesse de locture — Pour assimiler une plus large information. Durée: 4 jours, à raison d'une journée par semaine: les jeudis 8 mai, 22 mai, 3 juin et 4 décembre 1980. Renseignements et inscriptions : Centre d'Education Permunente de l'Université Paris I

14. rue Cujas - 73005 PARIS. Tél.: 354-67-80 et 329-12-13,

poste 3317 ou 3322.

88 % en 1978. L'ouverture dans les deux sens des frontières n'a pas été sans créer des problèmes; en premier lieu, le déficit de la balance commerciale est passé de 34 millions de D.T.S. (droits de tirage spéciaux du F.M.I.) au cours du premier semestre de 1978 à 206 pour la même période de 1979. Les raisons en sont la hausse du prix du pétrole, mais surtout l'augmentation considérable des importations.

Une partie des industries locales, peu compétitives mais jusqu'alors protégées contre la concurrence extérieure, en ont aussi pâti. Un dirigeant tamoul, M. Sivasithamparam, nous a cité le cas d'une fabrique de jouets qui employait, à Kandy, quinze personnes et qui a fermé ses portes en raison de l'afflux de jouets sophistiqués venus de Hongkong ou du Japon, et celui d'une usine de pansements contrainte de licencier ses sotrante-quinze estariés. Un syndicaliste nous a parlé du directeur d'une fabrique de bicyclettes qui a vendu son fonds pour devenir représentant d'une maison de cycles japonaise quand il a réalisé que cela lui permettait de gagner plus d'argent avec moins de risques.

En effet, le développement du Une partie des industries loca-

En effet, le développement du

commerce a fait émerger une nou-velle classe sociale qui prospère rapidement, ce qui n'était pas pos-sible avec les contrôles tatillons d'autrefois. Le grande majorité de d'autrefois. Le grande majorité de la population est, pour le moment, satisfaite de la politique de libéralisation : finies les queues et la pénurie, les rationnements. Tout est disponible, y compris les gadgets importés. Les revenus ont augmenté, « Des ouvriers jont des heures supplémentaires pour soffir une moto ou un téléviseur », nous a dit un syndicaliste. Conscients de la demande, ajoutait-il, les Japonais développent le réseau de télévision, support idéal pour faire la publicité de leurs produits. En deux ans. Bri-Lanka est

faire la publicité de leurs produits. En deux ans, Sri-Lanks est entrée de plain-pied dans la société de consommation. Nous avons vu, dans une rue de Colombo, une petitie fouse aggiutinée devant une vitrine où trônait un poste de télévision en couleurs. L'écran ne montrait cependant que des raies lumineuses, les programmes étant encore en noir et blanc. Mais les spectateurs étaient tellement fascinés par la nouveauté qu'un chauffeur de taxi, tout à sa contemplation, refusa de nous prendre. Pourtant ce téléviseur représente plus d'un an de trareprésente plus d'un an de tra-reli pour un salaire convenable. « Ils n'ont qu'à travailler plus », estime un fonctionnaire.

La fuite des cerveaux Le contrecoup d'une telle politique était inévitable : l'inflation a atteint 20 % en 1979 et les prix des denrées de base (riz, farine, noix de coco) ont augmenté d'autant plus que les subventions ont été réduites, voire supprimées. Ces subventions, dont bénéficialt la population, permettalent, comme la politique sociale (éducation et soins gratuits), de compenser des salaires, « ridicules » selon les termes d'un diplomate occidental. Sur le conseil du F.M.I., le gouvernement a entrepris de les limiter aux personnes les plus démunies, sous forme de bons d'achat. L'allocation chômage de 16 francs par mois, le supplément pour ressources insuffisantes (pour les familles gagnant moins de 2.000 francs par an), vont être supprimés et les crédits ainsi dégages devraient servir au développement. Ces subventions, qui représentaient, en 1979, le tiers du budget, sont tombées au quart pour 1980. « L'adaptation sera difficile pour les gens, il jaudra procéder graduellement », nous a dit le ministre des finances. M. Ronnie de Mél.

finances, M. Ronnie de Mel.
Parallèlement, l'accent mis sur
l'exportation est parfois ressenti
négativement par la population :
ainsi, en raison de la demande extérieure de creveties, les cha-lutiers se sont spécialisés dans ce genre de pêche au détriment du poisson, aliment de base de nombreux Srilankais. Non seulele prix du poisson a monté mais le prix du poisson à monte, mais il y a parfois pénurie, comme à Jaffna il y a plusieurs mois. Ce qui fait craindre à certains l'apparition de carences alimen-taires. Car, en dépit de déclara-tions officielles, le niveau de vie

stagne et, dans certains cas, baisse. Autre conséquence, impréviai-ble, de l'ouverture du pays : le départ en grand nombre de tra-vailleurs spécialisés, d'ingénieurs et de médecins vers le Proche-

suivre le mouvement, avec retard. De nouveaux textes res-treignant les droits des fermiers (loi sur les services agricoles n° 58 de 1979) ont été promuigués.

Un voyage à Sri-Lanks donne la curieuse impression de remon-ter dans le temps. On y rekrouve

internationales, par exemple en ce qui concerne le démantélement

du système de subventions et de transferts, remettent en cause

tout un équilibre économique et social vieux de plusieurs décen-nies et qui faisait de Sri-Lanka un modèle de justice sociale dans

Orient. Certes, ils envoient une partie de leur salaire chez eux. Mais, selon Week-end du 6 janvier, le développement de l'île pourrait être menace: on signale déjà une pénurie de menulisers, on manque de maçons. C'est compréhensible si l'on compare les salaires locaux à ceux payés dans la région du Golfe: un médecin peut gagner de quatre à trente fois plus, un ingénieur de trois à vingt fois plus. « Avec cette juite des cerveaux, commente M. Coomaraswamy, les pays en voie de développes! »

Une telle situation, si elle est

Une telle situation, si elle est à présent favorable à une certaine expansion économique, d'autant plus positive qu'elle était attendue depuis longtemps, n'en est pas moins fraglle. Le hausse du prix du pétrole (qui a fait tripler le prix du kérosène, indispensable à chaque ménagère), l'instabilité du prix des matières premières d'exportation (thé, caoutchouc, coca), l'incertitude de la conjoncture économique risquent de mettre à mai un équilibre déjà instable. Le gouvernement garde un optimisme inétraniable : un optimisme inébraniable « L'inflation et la hausse des Priz nous a déclaré un ministre, sont des signes de développements!

Les étrangers vivant à Colombo se disentires impressionnés par ce qui a été accompli depuis 1977. Pour un attaché commercial, « le changement est colossal. Pendant des années, la vie économique a été paralysée. Nous assistons à un renouveau. Mais il y a toute-teloir une manue avec avante. un renouveau. Mais il y a toutetejois une marge asses grande
entre les promesses et les réalisations ». Le gouvernement a-t-il
les moyens de sa politique? Ou
peut se le demander : l'aide
étrangère, qui couvre la majeure
partie des dépenses de développement, va se réduire car l'intérêt économique de Sri-Lanka est
margina!; les techniciens manquent : la capacité d'absorption

quent ; la capacité d'absorption du pays est limitée.

## L'alternance

Si le renouveau économique se fait surtout sentir dans les villes, ses effets sont aussi visibles dans les campagnes, où vit l'immense majorité de la population. Du matériel agricole, des pompes, des machines pour les industries liées à l'agriculture ont été importés. Le projet de la rivière Mahaveli est présenté comme une panacée. L'entrée des paysans dans le secteur monétaire risque cependant de modifier les rapports et les structures agraires. La tentation de remplacer l'ouvrier agricole ou le fermier par un tracteur existe dans tous les pays du tiersmonde et Sri-Lanka ne ferait que suivre le mouvement, avec le tiers-monde. M. Jayewardene ne semble pourtant pas prêt à aller jusqu'au bout de cette logi-que puisqu'il a déclaré l'an der-nier : « Les besoins de base des hommes ne seront pas sacrifiés sur l'autel de la croissance éco-

Dans un pays où l'alternance entre les deux principaux partis — l'UNP. et le SLFP. — est de règle depuis l'indépendance et où des politiques différentes — dirigiste ou libérale — se sont succédé sans trop de dommages, l'action menée depuis 1977 laissera des traces profondes. Même si le SLFP. revenait au pouvoir en 1983, H aurait le plus grand mal à changer de cap, à revenir au protectionnisme et à faire sortir Sri-Lanka du système économique occidental. Sur ce plan, comme dans le domaine politique. M. Jayewardene, malgré ses soixante-treize ans, ne doute pas de la solidité de son œuvre. Et ter dans le temps. On y reinouve les expériences économiques déjà tentées en Asie du Sud-Est depuis les années 60, comme en Indonésie ou en Thallande, et dont les résultats sont contestables. L'ouverture à l'Occident n'est pas compensée par le libre accès aux marchés des pays développés; ainsi les exportations de textiles vers la C.E.E. sont contingentées. L'industrie locale souffre de la concurrence pour la quelle elle n'est pas armée. Le développement de l'agriculture d'exportation risque de se faire aux dépens de l'alimentation de la population locale. Les consells, pas toujours désintèressés, d'experts d'organisations financières internationales, par exemple en ce de la solidité de son œuvre. Et pour en assurer la pérennité, il a entrepris la construction d'une nouvelle capitale administrative, non loin de Colombo, sur le site de l'ancienne capitale royale de Kotte. Elle s'appellera tout simplement Jayewardenepura\_

kurhotei COLUMBIA \*\*\*

abano terme!!! CURE ET SANTE

Tradition et bospitalité Hètels es sibration convenieure, méants de parcier
de. Toutes les rains de beach et jeuneurs.
Uniberants et bain de boue et physiothenaple pour résessationes, esthélias, fractoriés,
chéaith etc... Grandes phoises trechenies et
beneix, Equite sedantes — publique contidas
propietos, tous conferts et estates

## Cambodge ~

## Phnom-Penh renait dans la pagaille

Dans une boucle du grand fleuve, Phnom-Penh, qui était, il y a tout juste dix ans, la capitale la plus ses palais, ses temples et ses jar-dins, exhibe ses mutilations : toits crevés, maisons calcinéss, ruines innombrables, avenues délabrées, en-tassement de véhicules saccagés, et bateaux, bidonvilles récents. C'est l'héritage de la fureur purificatrica des K h m er e rouges, la punition exemplaire infligée par les soldateenfants des campagnes et des forêts à la ville et à ses habitants qui symbollseient, aux yeux de leurs chefs, toutes les perversions, toutes les anciens régimes. La vengeance et la haine sont inscrites partout, jusque sur les murs — et ailleurs dans les fosses communea. Phnom-Penh, en cinq ans, semble avoir souffert l'ueure et le délabrement d'un demisiècle. On le constatera mieux en-

Du bord de la piste d'atterrissage de Pochentong, le premier geste de bienvenue, un salut de la main, est

de l'après-midi, quelques manœuvres emplient sans hâte sur des camions neufs fournis par l'UNICEF, et le C.I.C.R. les précieux eacs de semences de riz - germas de la résurrection — qu'un pont aérien transporte depuis quelques jours à partir de Bangkok, il en arrive quelque 200 tonnes par jour. D'autres vien-nent per bateaux, il en faudraît 40 000 tonnes avant la fin de juin.

Dans la ville même, on retrouve déjà, par endroits, le grouillement chaotique d'avant-hier. La vie, encore misérable pour la plupart, reprend, blen plus en vertu du « système » qu'en application des règlements

### Cent vingt mille habitants dans le centre?

citadine expulsée en avril 1975 vers les campagnes — ceux en tout cas qui n'ont pas tui en Thailande ont regagné la capitale. S'y ajoute breuse de loqueteux, déracinés des campagnes affamées. Contenus pendant des mois, ils e'infiltrent de plus en plus massivement. Le train de ancien grenier à riz du pays, arrive detex fois par semalne couvert de

lls e'installent souvent en squalters dans les carcasses des maisons vides que n'occupent pas les cadres du nouveau régime et ceux de Hanoi. Les autorités estiment à quelque cent vingt mille personnes la population du centre, et à près du double coux de la périphérie, chifires qui paraissent largement sous-estimés. Selon d'autres sources. beaucoup se confectionnent des abris précaires dans les terrains vagues, dans les ruines ou bien donnent à même les trottoirs. Toute la journée ils dépensent le peu d'énergie qui leur reste à gagner une maigre pitance.

Marchés approvisionnés par les maraîchers des bords du fleuve, par des détournements de l'aide nationale, par les produits d'une fiorissante contrebande avec la Thallande et par ceux venue du Vietnam, petits étals, bricolages de toutes eortes, embryons de négoce, transports rudimentaires par bicyciettes ou en carrioles tirées par des renalssante, fleurit au bord des décombres. Pendant un an, le riz (distribué en priorité aux fonction et l'or ont servi de monnale d'échange pour l'essentiel. Le troc

Peu à peu, l'économie monétaire, abolie par les Khmers rouges — la Banque nationale dynamitée témoigne encore de cette décision radicale, — a été réintroduite, ici par le biais du dong vietnamien, à l'Ouest par celui du bath thallandais. Les autorités viennent d'annoncer la mise en circulation d'un nouveau riel à parité avec le dong, — mais la monnale de Hanoï reste d'usage courant. La récupération de tout un matériel technique et d'équipemente

(Suite de la première page.) jetés à la rue ou laissés à l'abandon par les Khmers rouges, semble rester l'une des principales activités des plus démunis, et ils sont légion, le long de terrains vagues, où achèvent de roullier des milliers de véhicules jugés également inn-tiles par les adeptes d'un collections

visme agrarien intégral. La circula-tion reprend. L'essentiel du parc automobile vient soit de l'aide internationale — occidentale et socia-liste, — soit du Vietnam, soit encore des pays de l'Est, pratiquement les seuls à avoir reconnu le nouveau régime et à avoir ouvert des ambas-Les rues et boulevards, qui por-

talent les noms des têtes couron-nées de l'histoire cambodgienne et des grands chafs d'Etat du monde contemporain (Mao, de Gaulle, Tito) ont été rebaptisées. Elles exhaltent désormals une solidarité de circons-

On note, au cours d'une première visite, que sous Poi Pot, la cathé-drale a été pulvérisée, le cimetière catholique profané et transformé en bananerale. Depuis is « seconde bienvenue, un estut de la main, est libération », l'ambassade de France est devenue un garage-parking pour Sur le parking, dans la fournaise de l'après-midi, quelques manœuvres est devenue un garage-parking pour les camions vietnamiens. Celle des Etats-Unis abrite les bureaux de l'Office des pêches et sert d'entre-pôt pour la poisson séché.

### Les survivants de l'hôtel Royal

On retrouve aussi, dans les deux hôtels pour étrangers de la capitale, l'ancien hôtel Royal — rebaptisé Samaid (Solidarité) — et le Norodom, les survivants d'un personnel jadis bien plus nombreux; tel ce serveur qui, tout de go, nous raconte en sangiotant les agonies successi-ves de sa femme et de ses trois d'un excès de travaux forcés. « Et les autres, untel, untel ? », demande-

les autres, untel, untel ? », demande-t-on, « Beaucoup, je croîs... » Il se passe l'Index sur la gorge. Phnom-Penh aujourd'hui renaît dans la pagalile et le chaos malgré les efforts conjugués du nouveau régime, des coldats et cadres de Hanol et des représentants des organisations Internationales. Il n'y règne ni la tension ni l'animosité que l'on pourrait supposer a priori. Le déploiement des forces de sécurité

- kinnères et vietnamiennes - pa-rait ramené au minimum et, paradoxelement, les relations entre - Ilbéraabord, singulièrement plus détendues que celles qui prévalaient Il n'y a pas si longtemps entre nordistes et audistes dans cette autre capitale Ilbérée qu'est Saigon, devanue Ho-Chi-Minh-Ville. Ce qui ne veut pas dire, on le comprendra dès les premières remarques, que la présence des Bo Dole (soldais) et des Can Bo (cadres) suscite l'enthousiasme général. Loin s'en faut.

Mais, vous dit-on aussi, tant que subsiste l'ombre des Kinners rouges (fût-ca au fond des jungles les plus reculées), peut-on se passer de cette assurance vie que représente l'armée de Hanoī?

A un mois à peine de la salson des pluies, un autre danger menace qui favorise l'excde rurai — préjudiciable à la riziculture - et le gonfiement excessif de la capitale : la famine. Elle n'a pas cessé depuis des mois de rôder dans les campagnes proches et reculées et d'y faire freinée par le manque de compéde moyens techniques, es déverse en priorité à Phnom-Penh, dans la citadina. L'un des risques du Cambodge aujourd'hul, et ce n'est pas le Phnom-Penh redevienne cette sangsue insatiable qu'elle a longtemps été et que, la bouche enfin pieine, une minorité reste courde, ou indifférente, aux plaintes des campagnes. Que, per un affrette renverse-ment de situation, les citadins, à leur tour, fassent payer le prix de leur aurvie aux paysans.

R.-P. PARINGAUX.

## CHARTER ISRAËL 1.600 francs

avion aller-retour PARIS of RENNES du 7 au 16 mai PARIS et TOULOUSE du 15 au 29 mai

possibilité de participer à un circuit de pèlerinage catholique en

TERRE ENTIÈRE 15, rus du Cardinal-Lemoine 75005 Paris - Tél. 329-57-10 Lic 964 A.

EUROPE

Le géneral Eanes m

Le sort des jui préoccupe les scier

The Proceedings of the Company of th N. En. of the last street street street.

¥ 11.171

· · ·

8 J. W. .

Yougoslavie LEAT DU PRESIDENT TITO

The second secon

la dimulateur cardiaque a élé implanté The state of the s

Air age spirits

FF 'awaii - 001901 The State of Management of the second secon

# 1 #at |

# Cumberge

## **EUROPE**

## **Portugal**

## Le général Eanes met en garde les partisans d'un coup de force militaire

De notre correspondant

Lisbonne. — Un président qui veut renouveler son mandat : telle est l'impression laissée par le général Eanes après le discours qu'il a prononce le vendredi 25 avril lors la cérémonie du sixième anniversaire de la révolution.

Devant les députés, les membres du gouvernement et les officiers du Conseil de la révolution, il a pris ses distances par rapport au gou-vernement de M. Sa Cameiro, en particulier dans les domaines de l'économie, des affaires étrangères

Il s'est présenté comme « l'homme du consensus » opposé à des solu-tions qui « engendrent inévitablement des conflits et aggravent les facteurs de crise ».

Recherchant le soutien de « ceux qui refusent les extrémistes et les voies autoritaires », le général Eanes a dénoncé une éventuelle tentative de politisation des forces tantanve de politisation des lorces armées : « Au cas oû, sous un pré-texte quelconque, les questions partisansa favoriseraient la division et la confrontation entre militaires, la réponse de tous ceux qui se sont battus pour la délense de la démocratie serait très claire -, a-t-Il affirmé en évoquant les événements du 25 novembre 1975 qui ont écarté du pouvoir les secteurs les plus radicaux des forces armées portugalses. Ces propos sont considérés comme une allusion au général Soares Carneiro, candidat du gouvernement à l'élection présidentielle de décem-

Le général Eanes a esquissé. d'autre part, un programme élec toral. Il a préconsé le renforcement

dans l'avenir de la démocratie : « Le 25 avril 1974 a concrétisé une rupture dans la société portugalee Il n'y a plus de retour possible Dans una démocratie, les élections les partis, les syndicats, les associa tions patronales et toutes les autres structures issues de la liberté d'expression et d'association renden Inutiles les tentatives de ceux qui entretiennant ancora des rêves ou des vocations autoritaires. Cela a été prouvé en 1975. Cela le seralt

## Le sort des juifs d'U.R.S.S.

M. Paul Kessler du Collège de les autorités peuvent à tout France a été frappé récemment par quatre inconnus en civil dans un immeuble de la banlieue de Klev, où il venait, pour la seconde fois, de rendre viaite à leur avis, les scientifiques français sont intervenus auprès de un scientifique soviétique juif, M. Josef Kislík. Les autorités refusent à ce physicien nucléaire le droit d'émigrer en Israël depuis sept ans M. Kessler estime que les coups « donnés avec science pour ne pas faire trop mal » étaient simplement destinés à

## Yougoslavie

L'ÉTAT DU PRÉSIDENT TITO

## Un stimulateur cardiaque a été implanté

des liens entre le Portugal et les autres pays - lusitophones -. - L'intégration du Portugal dans la Com nauté européenne, a-t-il souligné, est avantageuse ausai bien pour nous que pour les autres pays auropéens, dans la mesure où nous saurons maintenir et développer nos affinités historiques et culturelles, et notre capacité de dialogue avec les Etals où l'on parle le portugals. Cela tions et du prestige dont le Portugal bánéficle aujourd'hui en Afrique, dans le monde arabe et en

Amérique latine. ...
Il s'est montré, enfin, confiant

JOSÉ REBELO.

### concernant le mécanisme financier européen chancelier Schmidt, sa visite des capitions constructives pourraient être envitales les plus intéressées. Vendredi, il suspens dans la Communauté. -M. Cossiga serait en effet venu à Paris

Le chef du gouvernement italien aurait présenté des idées nouvelles

Le Couseil européen, sommet triannuel de l'Europe des Neuf, qui se réunit dimanche 27 et lundi 28 avril à Luxembourg, a un ordre du jour chargé. Aux difficultés communautaires (si sérieuses qu'elles avaient motivé l'ajournement du Consessi d'abord prévu pour fin mars) s'ajoute la gravité de la situation internationale après l'échec américain en Iran. Cette question sera vraisemblablement discutée « en privé » dimanche soir au cours du diner des chefs de

gouvernements. M. Cossiga, chef du gouvernement ita-lien, que la crise gouvernementale à Rome, puis son état de santé avaient empêché de faire le travail préparatoire qui lui incombe en tant que président sénatorial du Conseil européen, termine, en rencontrant ce samedi à Hambourg le

Bruxelles (Communautés euro péannes). — Deux événements récents, de nature différente, modi-fient le climat dans lequel s'ouvre, dimanche 27 avril, le Consell européen à Luxembourg : l'équipée américaine en Iran, d'une part : l'échec des ministres de l'agriculture des Neuf, d'autre part.

La principale question est toujours de savoir si les chafs de gouvernement vont parvenir à régier le problème de la contribution britannique au budget européen et, jusqu'à vendredi, il n'était pas du tout évident que les chefs de gouvernement s'attarderaient à discuter de la situation internationale. Les ministres des affaires étrangères des Neuf ayant arrêté le 22 avril une position commune dans l'affaire des otages de Téhéran, les chefs de gouvernement n'avaient pour le moment pas grand-chose à ajouter. L'affaire du commando américain change tout.

duées adopté mardi par les ministres à la demande du président Carter n'était-il pes principalement destiné à éviter une intervention armée ?

Deux questions se posent aulourréagir collectivement à l'initiative américaine ? Quelle influence aurat-elle sur le débat interne à la nauté, c'est-à-dire sur l'= aftaire britannique » et ses prolongements ? Jusqu'à présent beaucoup tension internationale iquait contre les thèses françaises et en faveur du

M. Gierek, premier secrétaire du parti ouvrier unifié polonais, a reçu, vendredi 25 avril, à Ver-

sovie, M. Poniatowski - envoye spécial de M. Giscard d'Estaing -

s'est entretenu pendant plus de deux heures avec le président Giscard d'Estaing à Paris et avec Mme Thatcher à

D'autre part, les ministres ouest-allemands des affaires étrangères et de l'agriculture, MM. Genscher et Erte, sont venus déjeuner vendredi à Paris avec leurs collègues français, MM. François-Poncet et Méhaignerie.

Aussi bien à Paris qu'à Londres, ces conversations de dernière heure ont suscité un certain optimisme. Le porte-parole de l'Elysée a dit que les vues françaises et italiennes étaient « très proches ». Il a ajouté, après la rencontre Giscard d'Es-taing-Cossiga: « Il est apparu que des solu-

De notre correspondant

aucune illusion sur l'engagement européan de Mme Thatcher, veut un accord à tout prix. L'essentiel, la solidarité atlantique et de sauver la détente. La Communauté ne paut s'offrir le tuxe d'une crise. - Ce rallas ávénements de vendredi, mais-on ne peut exclure non plus que, devant cette nouvelle manifestation du peu de cas que les Etats-Unis font de lours aillés, la R.F.A. et les autres Etats qui partageaient see vues considérent que ce qu'il faut avant tout privilégier c'est la nature fon-

Cacl peut jouer lorsque les chefs de gouvernement aborderont l'exaconsigné les principes régissant le fonctionnement de la Communauté, qu'elle voudrait faire confirmer par les Etats membres et, en particu par la Grande-Bretagne (voir ci-dessous). Les Britanniques, lorsque la document a été examiné vendredi par les représentants permanents des Neuf, ont estimé que ce texte n'étalt guère utile. Telle n'a pas été la position des autres partenaires. Certes quelques-uns d'entre eux ont contest plusieurs aspects du document fran au moment où l'on e'apprête à faire une entorse sérieuse aux règles financières de la Communauté. Il

L'échec du conseil agricole du début de la semaine complique la mise au point d'un compromis glo-bai et, sur le plan psychologique, est fâcheux pour les Français.

Le message n'est pas passé

L'idée centrale du gouvernement français est que, en contrepartle de d'effort considérable qu'ils réclament, les Britanniques doivent faire eux-mêmes des concessions : H leur est demandé surtout de renoncer à leurs tentatives permanentes de détruire ou remodeler profondément la politique agricole commune. Comme première manifestation de la bonne volonté ainsi exigée d'eux, ils sont invités à faciliter un arrangement sur les problèmes agricoles immédiats : le fixation des prix de campagne, la définition d'une politique laitière permettant de stabiliser la production et .par là même, les dépenses de soutien et l'organisation du marché du mouton. Il était clair que, dans l'esprit de la majorité des

présent envisagés, pourvu qu'il demeure explicitement et strictement limité dans le temps. — M. D. ministres de l'agriculture, le conseil qui commença le 21 avril, n'avait aucune chance d'aboutir. Aucun d'encroyait qu'il pouvait s'agir de la essalon décisive. En d'autres ter mes, le « massage » français, pour-tant clair, n'était pas passé. Ce type d'affaire — par nature difficile puisque les Français y invitent sacrifices - ee prépare minutieusement avec deux ou trois partenaires importants. Cet indiscensable travail de préparation n'avait sopaqui est un comble, une sorte de ren-versement des rôles au détriment des Français : ce sont eux qui, après le communiqué de l'Elysée, ont donné l'impression de se livrer à un chande compromis sur le budget et la contribution britanniques sans accord sur les prix agricoles. Paradoxale-

avec des idées nouvelles (et M. Giscard

d'Estaing lui en aurait suggéré d'antres) tant sur la procédure que sur le fond. Sur la procédure, il s'agit de la coordi-nation à établir entre les solutions des problèmes qui intéressent Paris et Londres.

giné pour répondre aux revendications britanniques pourrait, semble-t-il, avoir un caractère évolutif. Paris serait, d'autre

part, disposé à accepter que le régime d'exception consenti aux Britanniques se prolonge au-delà des trois ans jusqu'à

PHILIPPE LEMAITRE

ment, les Français sont sortis quel-

que peu isolés de la demière réunion

des ministres de l'agriculture. C'est

une situation que M. Giscard d'Es-

## DANS UN DOCUMENT SOUMIS AU CONSEIL EUROPÉEN

## Paris souligne l'importance des « principes » et des « règles » commutautaires

Pour que la solution des problèmes soulevés par les Britanniques ne remette pas en jeu les fondements de la assigne l'article 39 du traité de Rome et satisfaire aux principes gouvernement jrançais en a rappelé les principes dans un mémorandum soumts mardi cière et de la préférence communeutaire. 22 april au conseil des ministres des Neuf (le Monde du 24 avril). Voici le texte de ce

document. « En abordant l'examen des questions soulevées par le gouver-nement britannique à propos du fonctionnement du budget com-munautaire, le conseil européen a fait les constatations suivantes :

> 1) Aucun Etat membre ne demande ni ne propose de modi-fier les principes et les règles de base du droit communautaire tels qu'ils sont actuellement définis. Tous affirment leur confiance dans la valeur de ces principes et de ces règles et leur volonte d'en assurer le respect.

> 2) Cela s'applique en particulier au budget.

» a) Son financement repose sur l'existence de ressources qui appartiennent en propre à la Communauté et qui ne peuvent être considérées comme des contributions des États membres. contributions des stats memures.

Ces ressources propres sont en
premier rang constituées par les
droits de douane et prélèvements
agricoles. Cecl traduit le choix
qu'ont fait les États membres de
fonder leur entreprise sur un marché com mun, privilégiant leurs produits industriels et agricoles par rapport à ceux des pays tiers. Ces ressources sont complé-tées en tant que de besoin par le recours à la T.V.A. dans la limite de 1 %.

» Le système des ressources propres n'est donc pas un instrument de répartition de charges financières entre les Etats membres.

» b) L'ensemble de ces ressources est destiné à assurer le finan-cement des dépenses communau-taires. Celles-ci sont effectuées en exécution de politiques spécifi-ques décidées par le conseil. > c) Aucune disposition du droit communautaire ne prévoit

ni ne justifie que soit prise en considération une comparaison entre les dépenses effectuées dans chaque Riat membre et les ressources propres en provenance de celui-ci. celui-ci.

3 3) Ceci s'applique également à la politique agricole commune. Rappelant les déclarations qu'il a faites à plusieurs reprises sur ce point, le conseil européen réaffirme solennellement l'importance qu'il attache à cette politique, dont dépendent la vie quotidienne et l'avenir d'une large partie de

pée en Israel l'amertume causée par les récentes prises de position de M. Giscard d'Estaing durant son voyage au Proche-Orient, de tels propos de la part d'un représentant de la majorité présidentielle ont été évidemment accuelllis avec satisfaction à Jérusalem. En faisant allusion aux « différentes appréciations » qui existent entre lui et le chef de l'Etat, M. Bariani a affirmé qu'il continuerait d'agir dans le sens de l'intervention qu'il a faite en faveur d'Israel, notamment lors du dernier congrès de l'U.D.F. à Orléans (le Monde daté des 22 et 24 mars. et l'avenir d'une large partie de la population des Etats membres. cepté une invitation du secrétaire général du P.C.I., M. Berlinguer, à se rendre en visité en Italie, a indiqué Chine nouvelle, vendredi 25 avril — (AFP.) » Il rappelle que la politique agricole commune a dans la Com-munauté un caractère spécifique : elle est la condition, dans le sec-

> Ces principes, qui ont un caractère indivisible, doivent être maintenus et réaffhmés.

» Inhérente à l'existence d'un marché commun, la préférence communautaire ne saurait faire l'objet que de dérogations limi-tées, temporaires, et dont la jus-tification doit être réexaminée périodiquement. » La Communauté doit être en

mesure, par une politique active d'exportation agro-alimentaire, de contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires mondiaux sans cesse croissants et de participer pleinement au commerce international de ces produits.

C'est dans ce cadre d'en-semble qu'il convient de pour-suivre, notamment dans la pers-pective de l'élargissement, l'effort pective de l'elargissement, l'enfort d'amélioration structurelle déjà entreprise et d'engager une action résolue pour établir un meilleur contrôle du coût financier de la politique agricole commune, en particulier dans les secteurs ex-cédentaires.

a Cette action doit renoser env une gestion plus efficace et une politique de prix prudente. Elle sera renforcée par une participation accrue des producteurs à la prise en charse des excédents, en tenant compte de l'intérêt qui s'attache à valoriser en priorité. les ressources naturelles de la Communauté et à assurer le maintien des exploitations de type familial.

sype familial.

3 4) Il est de l'intérêt commun que les possibilités de développement économique et social de chaque Etat membre soient exploitées au mieux. La responsabilité des politiques à mettre en œuvre dans ce but relève en premier lieu des Etats. Mais il est essentiel que ces politiques soient coordonnées afficacement au sein de la Communauté. Les actions mises en œuvre au niveau communautaire peuvent et daivent soutenir ces politiques et exprimer me solidarité accrue, visant notamment à la réduction des disparités qui peuvent exister entre les diverses régions de la Communauté et permettant aux moins prospères de se rapprocher des réalisations économiques et sociales des plus avancées. Il importe donc qu'à l'avenir une part croissante des moyens d'action de croissante des moyens d'action de la Communauté puisse être uti-lisée pour atteindre cet objectif.»

● Les relations france - est-allsmandes. — M. Raymond Barre a reçu vendredi 25 avril M. Beil, secrétaire d'Etat au commerce extérieure de la République démocratique all

## préoccupe les scientifiques français

M. Kessler est l'un des neuf physiciens et mathématiciens français qui, comme leurs confrè-res d'autres pays, se sont rendus à Moscou pour participer, du 13 au 15 avril, à la quatrième confé-rence internationale sur les phé-promère collectifs et les applirence internationale sur les pne-nomènes collectifs et les appli-cations de la physique aux autres domaines scientifiques (le Monda du 16 avril). Elle s'est tenue dans l'appartement d'Irina et Victor Brallowski, à qui les visas de sortie sont refusés depuis longintégré au séminaire dominical organise régulièrement depuis 1970 par les « refuzniks » pour lutter contre l'inertle intellec-tuelle qui guetterait les candidats au départ pour Israel lorsque, après le dépôt de leurs demandes, tout travail scientifique leur devient interdit officiellement.

Les participants étrangers à cette quatrième action de soli-darité avec leurs collègues vivants en U.R.S.S. ont tenu, à leur etour, une conférence de presse à Paris sous l'égide du Conseil national français pour la pro-tection des juifs d'U.R.S.S. (1). Ils ont exprime avant tout leur inquiétude pour le sort de l'orga-nisateur moscovite de la conférence, le professeur Brallowski, qui, le 11 avril, avait été arrêté. inculpé de calomnies à l'égard de l'Esta soviétique puis relàché. La conférence s'est ensuite terme normalement à son domicile, mais

Belgrade (A.F.P., Reuter). —
L'état général du président Tius est
« sans changement significatif »
et demeure « extrémement grave ».
Les signes d' « atténuation » entegistrés se maintiennent. Le traitement intensif se poursuit, indique
un communiqué médical. On apprenatif de surcroit, de bonne source, un communiqué médical. On appre-nait de surcroît, de bonne source, qu'un stimulateur cardiaque a été récemment implanté, sans doute pour rendre possible la dialyse quo-tidieune indispensable en raison du blocage complet des fonctions ré-

maladie du chef de l'Etat et du parti, la Ligne des communistes a recueilli depuis le début du mois de janvier quatre-vingt-quinze mille de janvier quatre-vingt-quinze mille feis plus qu'elle n'en retoit norma-lement en un an; soitante mille nouveaux membres ont été acceptés; les autres demandes sont en cours d'examen. La L.C.Y. compte un miltion sept cent mille membres envi-run pour une population de vingt-deux millions d'âmes. conférence, d'un très haut niveau à leur avis, les scientifiques fran-cais sont intervenus auprès de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. pour s'inquiéter du sort de leurs collègues. Ils ont reçu certaines promesses et vont com-muniquer aux autorités françaises leurs préoccupations à cet égard

Après la conférence, certains se sont rendus à Leningrad voir le physicien Kagan et M. Kessler à kiev. D'autres, enfin, ont rencon-tre à Moscou Mme Elena Bonner, la femme du physicien Sakharov relègué à Gorki. Comme le disait le physicien Dominique Pignon, les défenseurs des droits de l'homme, juifs ou non, travail-lent inévitablement ensemble

Le sort des personnes moins connues que des scientifiques de renom inquiète aussi les juifs de narmi bien d'autres. Ainsi Comité pour les juifs d'U.R.S.S. (B.P. 546, 75067 Paris, Cédex 02) (B.P. 546, 15067 Paris, Cener (I2) lance une pétition en faveur d'an jeune géodésiste. Vladimi r Merensky, qui après avoir fait son service militaire avait demandé, il y a sept ans, le droit d'émigrer. On lui imposa un délai d'attente de les couls avairents de la couls de la coul et les seuls survivants de sa fa-mille après la guerre (sa mère et son grand-père de cent trois ans) émigrèrent il y a trois ans en Israël. M. Merensky depuis a essuyé refus sur refus et a perdu il y a deux ans son emploi. Sans ressources, il a perdu son logement et ne peut recevoir de cour-

Le Comité féminin de soutien aux juifs d'U.R.S.S. (68, rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris, tél. : 305-28-62) lance pour sa part l'appel sulvant

per survant : « Ida Nudel, juipe soviétique de Moscou, se heurte à un rejus de visa depuis 1971. Jusqu'à son arrestation, le 21 juin 1978, elle a lutte sans relache en Javeur des prisonnière détenus pour avoir demandé à émigrer en Israël. On la surnommée « l'ange gardien des prisonnièrs». Elle a été condamnée à quatre ans de relé-gation en Sibérie pour « bouligapation en siderie pour a counga-nisme malveillant »: elle avait accroché un drap à sa fenêtre sur lequel elle avait inscrit : « K.G.B., donne-moi un visa ! » Elle se trouve actuellement dans le petit village de Krivochémo, seule, entourée de prisonniers de droit commun, et son état de santé est très précaire. Les signataires (... demandent sa libération immé-diate a/in qu'elle puisse rejoindre sa famille en Israël. >

Sa jamille en Israel. 3

L'appel a été déjà signé par Mmes Coiette Audry, Jacqueline Auriol, Simone de Beauvoir, Béatrix Beck, Marie Cardinal, Marie Casarès, Héléne Cixous, Christiane Collange, Simonne Delattre de Tassigny, Léonor Fini, Suzanne Flon, Brigitte Friang Prançoise Gaspard, Benoîte Grouit, Flora Grouit, Christine Gouze-Renal, Katia Granoff, Florence d'Harcourt Nicole de Hauteclocque, Marie Jacq Nina Kehayan, Marthe Keller, Yvonna Loriod, Antonine Maillet, Marie-Claire Mendés Prance, Héléna Mis Nina Kehayan, Marthe Keller, Yvonni-Loriod, Antonine Maillet, Marie-Claire Mendés Prance, Hélène Mis-soffe, Danielle Mittarrand, Ariane Mnouchkine, Eliane Moch, Hélène Parmelin, Micheline Phankim-Koupernik, Béatrice Philippe, Marie-Jo Pontillon, Micheline Presia, Anna Quoffelec, Madeleine Beberioux, Dominique Bollin, Mary de Roths-child, Catherine Sauvage, Solange Troizler.

### M. PONIATOWSKI En visite en Israël RECU A VARSOVIE PAR M. GIEREK

## M. DIDIER BARIANI CRITIQUE LA POLITIQUE FRANÇAISE AU PROCHE-ORIENT

(De notre correspondant.)

qui lui a remis un message du président de la République, an-Jérusalem. — De la part des dirigeants politiques français, les manifestations de soutien à Israël nonce l'Agence polonaise de presse. M. Poniatowski a, d'autre part, rencontré MM. Jaglelski et Wojmanifestations de soutien à Israel sont si rares que la visite que vient de faire, du 19 au 25 avril, dans le pays de M. Didier Bariani, président du parti radical, n'a pas manqué d'être soulignée. Il est vrai que M. Bariani et les membres de la délégation qu'il conduisait — qui avaient tenu à assister aux cérémonies du trente-devisitme anniversaire d'Erraél taszek, respectivement vice-prési-dent du conseil et ministre des dent du conseil et ministre des affaires étrangères polonais. Les interlocuteurs on t notamment a comminé les tendances actuelles dans le développement de la situation internationle », précise l'agence. A Bonn, un autre vicede la position israélleme et leur convergence de vues a l'égard de la position israélleme et leur convergence de vues a avec président du consell polonals, M. Wrzaszczyk, s'est entretenu vendredi avec le chancelier Schmidt. — (A.F.P.) M. Begin et les autres dirigeants qu'ils ont rencontrès à Jérusalem. N'émettant guère de réserves à propos de la politique d'Israë, M. Bariani a vivement *e regrette* qu'il y ait « en Europe et notamqu'il y ait « en Europe et notam-ment en France une érosion de la sympathie pour Israël ». Il a critiqué l'attitude actuelle des gouvernements français et euro-péens en déclarant qu'il ne vou-lait pas que « l'Europe puisse faire courir le moindre risque à l'Elat Election

d'Israel ».

Comme ses interlocuteurs israé-liens, M. Bariani considère que la création d'un Etat palestinien

serait une « menace » pour l'Etat juif. Alors que ne s'est pas estom-pée en Israël l'amertume causée

● Le secrétaire général du P.C. chinois, M. Hu Yaobang, a ac-

## UNE DÉCLARATION COMMUNE DU P.C.F. ET DU S.E.D. D'ALLEMAGNE DE L'EST

Les délégations du P.C.F. et du parti socialiste unifié d'Allemagne (S.E.D.), conduites par MM. Mar-chais et Honec :r, ont, au terme d'une renountre à Berlin, publié, vendredi 25 avril, une déclaration dans laquelle les deux partis a estiment qu'il est indispensable d'agir pour : » — L'annulation de la déci

sion prise par l'OTAN à Bruxelles au sujet du déploiement de nouveaux missiles américains de moyenne portée en Europe occi-deniale ou la suspension de la mise en œuvre (\_);

mires mesures particules à pren-dre pour réduire les forces armées et les armements en Europe centrale, accord qui comprendrait aussi l'engagement de geler ceux-ci à leur niveau actuel;

ci à leur niveau actuel;

3 — La préparation sans tarder
de la rencontre de Madrid des
Etais participants de la Conférence sur la sécurité et la ecopération en Europe (\_,);

3 — La convocation d'une
conférence, de tous les Etais
d'Europe sur la détente militaire
et le désurmement dont la première tâche pourrait consister à (1) C/o Jean-Paul Mathleu, univer-sité Pierre-et-Marie-Curia, tour 22, 4, place Jussieu, 75330 Paris Cedex 05. un climat de confiance, p

Tournant le dos à l'euro-

venants ne sont pas communistes. Le journal est publié depuis près

Le journal est publie depuis pres de deux mois sans que le conseil de rédaction ait été réuni. Les campagnes personnelles contre le passé de Georges Marchais ont été utilisées pour resserrer les rangs du parti. Un véritable culte de la personnalité se développe dans les colonnes de l'Humanité. A quoi tout cela mêne-t-il ? Cer-tes le parti se renouvalle lei et

A quoi tout cela mene-1-17 Cer-tes, le parti se renouvelle ici et là en militants, mais les généra-tions de mai 68, du programme commun et du vingt-deuxième congrès sont broyées sans que la

jeunesse soit gagnée. La gauche et l'extrême gauche

françaises sont occupées de riva-lités d'appareils et d'hommes qui semblent dater d'un autre âge. Le

semment de Tours, c'était il y a soixante ans! Il ne s'agit pas de renier le passé mais de compren-dre que nous sommes dans une situation historique radicalement

nouvelle : dans celle que décrit Sartre dans la Nausée : « Un jour parfait pour faire un retour sur sol : ces froides clartés que

que de changer l'Etat, c'est-à-dire de le démocratiser à tous les

Une nouvelle espérance

Nous avons, du moins ceux de nos générations, de l'avant-guerre, de la guerre de l'appès-guerre et de la guerre froide, avalé blen des couleuvres. Il y eut 1920 et l'espoir d'une révolution socialiste éveillée par la Révolution d'octobre. Elle était là, on la touchait en Allemagne, en Hongrie, puis ce fut le reflux et l'échec. Il y eut 1935, les grandes espérances du Front populaire, ses conquêtes sociales et ses échecs économiques, financiers et politiques. L'infiation et la non intervention. Il y eut la Résistance, la libération, l'illusion lyrique du monde qui changeait, et ce fut 1947. Les guerres coloniales, la guerre froide, le maccarthysme et le stallnisme. Il y eut 1968, Paris où s'exprimait une culture nouveile et Prague où la socialisme prensit enfin un visage humain. Et ce fut l'échec a Paris et les chars soviétiques à Prague.

Il y eut le programme commun

commises, les bévues que nous avons faites, le nouveau que nous avons ignoré.

Pour la jeune génération, tout cela c'est de l'histoire et sans doute les propos d'anciens combattants, mais c'est l'histoire

du mouvement ouvrier en France et dans le monde, du socialisme et du communisme, et tout ne fut pas inutile, loin de là.

comme le disait Marx dans sa lettre à Annenkov du 28 décembre 1846 : « Ainsi les jorces productives sont le résultat de l'énergie pratique des hommes, mais cette énergie elle-même est circonscrite par les conditions dans lesquelles les hommes se trouvent placés, par les jorces productives déjà acquises, par la jorme sociale qui existe avant eux, qu'ils ne créent pas, qui est le produit de la génération antérieure. » Ce qui est vral : les forces produc-

qui est vrai : les forces produc-tives sont tout autant des idées.

## Le charme discret de l'archéo-communisme

II. - RETOUR AU GHETTO

por JEAN ELLEINSTEIN

international, c'est-à-dire à une politique indépendante à l'heure actuelle d'explorer ces voles nouvelles que le mouvement social contribue à créer dans de nombreux domaines d'une façon imprévue et imprévisible. Il ne s'agit pas de faire de la démagogie et de flatter le nouveau pour des raisons politiciennes. Il s'agit de se sitner résolument à notre époque, à un moment crucial de l'histoire des sociétés capitalistes développées de l'Occident. C'est le sens même de la révolution à notre époque et dans nos pays qu'il faut éclairer en abandonnant les vieux schémas et les vieilles pratiques. à l'heure actuelle d'explorer ces par rapport aux communistes du 26 avrill, le narti communiste français s'en écarte tout Il refuse une véritable politique d'ouverture et de trans-

Nous disions ici même, au len-demain des législatives de 1978, que le parti communiste français était au milieu du gué. Il n'était plus ce qu'il avait été. Il n'était pas encore ce qu'il devrait être. Sa direction a résolu le problème dont elle était consciente. Plutôt que d'affronter le risque d'une vievielles pratiques. Il est naturel qu'au seuil d'un monde nouveau l'on hésite à s'en-gager dans un voyage dont on sait qu'il sera difficile et dange-reux. Il est quand même des grands partis communistes occi-dentaux qui n'hésitent pas à af-ferentiar qui n'hésitent pas à afdont elle était consciente. Plutôt que d'affronter le risque d'une véritable transformation du parti, eile est retournée d'où elle venaît, c'est-à-dire au ghetto, à la lutte prioritaire contre le parti socialiste, au communisme traditionnel fondé sur la fonction tribunicienne du parti, sur l'application rigide du centralisme democratique, sur la fidélité — desormais conditionnelle — envers l'Union soviétique, bref, dans ce que je qualifie d'archéo-communisme. dentaux qui n'hésitent pas à af-fronter ces risques, chacun à sa façon, que ce soit l'italien ou l'es-pagnol. Je ne prétends pas qu'ils soient des modèles ni qu'ils aient résolu toutes les contradictions qui se posent à eux. Je peose simplement qu'ils donnent une idée de ce que pourrait être l'évolution du socialisme et du communisme en Occident. qualifie d'archéo-communisme.

Très significative est de ce point de vue la lecture de l'hebdomadaire du parti, Révolution. Contrairement aux promesses faites en juin 1979, le débat en est pour l'essentiel évacué sur le plan politique. Il touche parfois la partie culturelle dès lors que les interponants pe sont pas communistes.

Regardons de plus près la France contemporaine, l'Europe, le monde. Ils constituent une réalité dont la transformation s'accèlère et qu'on ne peut appréhender du point de vue économique, social et culturel de la même façon qu'il y a dix ans. Relisons le programme commun de gouvernement de 1972. Il nous semble provenir d'un autre âce. de gouvernement de 1972. Il nous semble provenir d'un autre âge. Noublions cependant pas qu'il constitua un mythe générateur d'espérances et qui stimula la gauche française. Les espérances ne vont pas sans illusions, mais l'absence d'espérances crée encore pas de d'espérances crée encore pas de d'espérances crée encore

### La division s'installe

Qu'on le veuille on non, nous entrons dans une campagne pré-sidentielle dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'aide pas la gauche à se rassembler. La division s'installe. Après les étatsdivision s'installe. Après les étatamajors des partis, elle touche
les communes, elle gagne les
syndicats, comme les manifestations du le mai le montrent
d'une façon impitoyable. Et partout le peuple de gauche reste
disponible. Les suffrages de la
gauche semblent se maintenir aux
élections. Les luttes des ouvriers

pétition pour l'union dans les luttes a montré l'existence, dans les grands partis de gauche et en dehors d'eux, d'un potentiel qu'il ne faut pas sous-estimer. L'impatience, le désespoir et le renoncement ne sont pas notre fait. Il n'existe pas une fatalité qui fasse du P.C.F. « cette grosse baleine échouée sur la plage » dont parlait le philosophe Georges Lichtheim. On nous somme ici et là de quitter le P.C. Pour les uns, nous serions un alibi, pour les autres des corps en perdition. En blen, redisons le cialrement. Rien ne nous fera renonrement. Rien ne nous fera renon-cer à une bataille politique néces-saire et difficile qui n'est qu'à

Dans le parti communiste comme en dehors de lui, il existe des forces considérables qui touchent de près le mouvement social. Elles en sont issues et le stimulent à son tour. On ne peut renoncer à les faire participer de façon active aux changements et aux réformes nécessaires. Au-delà des cris et des chuchotements, il importe de définir une voie et de l'explorer. Nous savons qu'elle est au-delà du socialisme et du communisme traditionnels. Il convient de ne pas l'explorer en solitaire. Ce pas l'explorer en solitaire. Ce n'est pas en répétant « Révolu-tion, Révolution, Révolution ! » qu'on la fera... Il y e longtemps à ce compte là qu'elle aurait été faite !

Il nous faut aujourd'hui ana-lyser minutieusement les réalités de l'économie et de la société de l'économie et de la société françaises et grouper toutes les forces sociales et politiques qui veulent le changement, seule issue possible à une crise qui touche des secteurs de plus en plus nombreux de cette société. Ces réformes de structure ne peuvent se réaliser que dans le maintien et l'expansion de la démocratie politique. Referons du libéraet l'expansion de la démocratie politique. Retenons du libéralisme l'importance réellement décisive des libertés publiques et de la démocratie formelle sans lesquelles il n'y a pas de socialisme véritable. Comprenons en même temps que le libéralisme traditionnel est incapable de répondre aux besoins de notre société. Il faut pour cela développer la démocratie, c'est-à-dire la participation de tous à la base et, en premier lieu, dans la vie quotidienne. Longue, très longue expérience, qui seule permettra de diminuer le fossé qui sépare gouvernants et gouvernés dont parlait Gransci.

Utopie!, dira-t-on, puisque cela

créatures, elles entrent en mbi
par les yeux. 3
Les froides clartés que le soleil
d'aujourd'hui projette sur notre
monde doivent nous aider à aller
au-delà des voies que l'histoire a
contribué à créer jusqu'aujourd'hui. Sans rejeter les partis traditionnels de la gauche, il s'agit

des enseignants, des salariés sont
vivaces et porteuses d'un espoir
de victoire.

Dans le P.C.F. comme dans la
contribué à créer jusqu'aujourment ne sont pas vraiment
d'hui. Sans rejeter les partis traditionnels de la gauche, il s'agit

des enseignants, des salariés sont
vivaces et porteuses d'un espoir
de victoire.

Dans le P.C.F. comme dans la
créense.

Utopie!, dira-t-on, puisque cela
vivaces et porteuses naîtra une nouvelle
espérance. Il me semble espérance. Il me semble que l'on
est plus près de ce but en déput
ment ne sont pas vraiment
ment à brûler à l'extérieur. La
former l'économie et la société

FIN

## POINT DE VUE Demain, un sens à la France?

par LOUIS FEUVRIER et BERNARD NICOLAIEFF (\*)

nive de le denocratiser à cons les nivesux. Ce qui implique sans doute de nouvesux types de pratiques politiques, dont le langage n'est hi-même qu'un des éléments — et non des moindres. Le « retour sur soi » ne peut être, à cet égard, que le dépassement de soi. bloquée et méprisait le cito, en ; la voici depuis quelques mois att niveau le plus bes. Mais la faute

> Vraiment, qui de vous, lecteurs, reconnaîtra bientôt la France dans ce nave fiottant entre deux eaux exi gré de courants extérieurs et contrani à la colère, et semble se résigner à ce que se poursuive, avec ses effets pervers et profonds, la Répu-

blique des mots ? S'informer. Lire une presse plus que jamais menacée par ses pseudowrate foregreeurs. Observer une inforinsignifiante à force de prudence, incomplète à force d'oublis, intoléver: ce que nous disent les vrais via collective en sommeil : peut-être una - réusaita - déjà de trop bril-

du déclin de la conscience et de la solidarité nationales, des occasions perdues et des choix essenmontrer du'un implacable déterminisme - le pétrole, bien sûr - d'ores et déjà il est vital d'inverser

Nous n'avons décidément rien compris. Nous pensions qu'une vipour diriger un pays, surtout en des temps difficiles, que la tactique du « coup par coup » étalt l'apanage qu'un projet d'avenir susceptible de rencontrer l'adhésion du citoven était souhaltable pour construire et espácomme d'ailleurs n'ont rien compris les chômeurs, les épargnants spo-llés, les salariés déqualifiés, les enseignants qui doutent, les cher-

discutons plus.

Mais ceux qui refusent une telle

gramme ont-ils encore queique chance d'endiguer la marée mon-tante du renoncement ? Sans doute pas s'ils utilisent les « vieilles

E pourrissement, le scandale, ficelles « de stratégle politique, ces l'hypocrisie et le soupçon grands mots usés après tant de caractérisent désormais pour déceptions, ces mythes historiques déceptions, ces mythes historiques ou idéologiques curieusement d'au-

déjà. H s'agirait d'abord de ne pas

« guides d'opinion » et des corps jamais engagée car, selon qu'ils favoriseront ou freineront la commu-nication, le citoyen pourra plus ou velle attemative : démocratie vivante ou démocratie de l'apparence, la

concrets d'une démocratie quoti-dienne et un sens à leur vie collective bref un idéal, ne craignons pas Voici la manière de faire de la

politique dans les années 80 : rendre à la démocratie, à la nation, une tueuse du citoyen et ambitieuse pour la France. Mais Il y a urgence car cing tendances qui impliquent pour Is France l'acceptation d'un univers soumis et glacé. Ces tendances sont

- En matière de défense, le refus d'adapter à notre stratègie nos tivité de notre volonté d'Indépen-

- Dans le fonctionnement de la démocratie, outre la démation cons-titutionnelle, la volonté de limiter aussi fondamentaux que le nucléaire. menaces de plus en plus fréquentes sur les libertés publiques - pensons d'identité ou à la quasi-interdiction de l'affichage gratuit;

- Dans le domaine économique, le parti pris de la gestion au jour rence à moyen terme qui rendent illusoires l'amélioration structurelle de l'investissement et l'arrêt de la montée du chômage (le record en Ешторе);

- Pour l'action sociale. l'insuffisanca dramatique des politiques de la familie et de la santé, pourtant priorités des priorités pulsqu'elles conditionnent l'équilibre démographique et social des vingt prochaines

- Dans la ephère culturelle, la mise en place insidieuse d'un sys-tème éducatif dévalorisant la mémoire collective et l'esprit critique - pensons aux programmes et aux moyens scolaires, - et jouant per-dant la création et la langue fran-

Oui, le renversement de ces tendances est prioritaire et doit dépas-ser largement des clivages paraly-sants. Cette condition remplie, il faudra se mettre à l'ouvrage pour qu'aux mots, ces malheureux mots, correspondent des réalités quoti-diennes, la démocratie vivants. Il sera toujours temps alors d'élaborer concrète qu'aux, habituelles pro-Sinon s'installerent sereins caux que l'on appellers « les monarques du

ceiui de la pratique quotidienne de la démocratie d'ouvrir des perspec-

à notre vie collective, un sens à

## L'application du code de me

there are the allies of Parish and Charles the Author delicate are parish and the Charles are parish and Charles the Author delicate are are parish that the Charles thereon, departs that are the there are the the there are the

promit de 25 dista à Rome

PREGRES CRUSTIC

MECHES CHRICE PRIVILE

MAR JELIN PLES

MAR JEL

## LA PRÉPARATION DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

## AU SÉNAT

## Le cas des candidatures indépendantes

M. Henri Caillavet, sénateur de Lot-et-Garonne (Gauche démo-cratique), a protesté, vendredi 25 avril, devant le Sénat, contre cratique). a proteste, ventredi 25 avril, devant le Sénat, contre une circulaire du ministère de l'intérieur relative aux formulaires de présentation des candidatures à l'élection présidentielle. Cette circulaire ordonne aux préfets de ne remettre ces formulaires qu'aux élus désireux de patronner un candidat (et non au candidat lui-mème), et leur précise qu'aucun parrainage ne peut, à l'heure actuelle, être pris en considération. Pour M Calilavet, une interprétation aussi restrictive de la loi aura pour effet de décourager les candidatures indépendantes et constitue des candidats des grands partis ».

M. Christian Bonnet, ministre de l'intérieur, lui a répondu no-tamment en affirmant que les instructions auxquelles il se ré-



Centre de l'encadrement

34. rue René Boulanger 75010 PARIS Tél.: 206.11.53

## M. Delarue dénonce la « cinquième colonne » | M. LE PEN ESPÈRE DEVENIR de la démocratie

M. Jean-Claude Delarde, candidat à l'élection présidentielle, a annoncé, jeudi 24 avril, au cours d'une conférence de presse, le lancement d'une e enquéte nationale sur la technocratie », c'est-àdire, a-t-il expliqué, sur la façon dont « les hauts techniciens de l'Etat et du secteur privé prennent en fait les décisions à la place des Français, des élus locaux, du Parlement et du gouvernement ». M. Delarue estime que « les technocraties sont parmi les premiers responsables de la déciaré que « l'opinion saura, le moment en fait de la qualité de la vie » et qu'ils constituent, d'autre part, une « cinquième colonne » qui menace en pleine guerre économique l'indépendance de notre pays ». Prenant l'exemple de l'automobile.

M. Delarue a déclaré que, « à l'aide d'informations fausses », la « technocratie » amème les élus et l'opinion à accepter des décisions (saccélération du programme autoroutier, fermeture de lignes S.N.C.F., priorité donnée aux Confidi. contrat. (De notre correspondant.) (De notre correspondant.)

Epinal. — A l'occasion d'une contérence de presse, donnée à Epinal, le jeudi 24 avril, Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire nationale du P.S.U. et candidate aux présidentielles de 1981, a dénoncé l'attitude « des gros et non des grands partis ». « Ils sont, a t-elle dit, tellement obaubilés par des problèmes de personne que, finalement, on se demande si les objectifs qu'ils devraient défendre sont en tête de leurs préoccupations. »

Selon Mme Bouchardeau, « M. Marchais tient des discours d'homme de theâtre alors qu'au sein du P.S. on assiste à des spectales dignes de ceux des cours italiennes de la Renaissance. »

et l'opinion à accepter des detisions (accélération du programme
autoroutier, fermeture de lignes
S.N.C.F., priorité donnée aux
poids lourds, canaux laissés à
l'abandon) qui rendent la France
« encore plus vulnérable dons le
domaine de l'énergie ».

M. Delarue a précisé qu'il « ne
pratique pas l'amalgame entre les
techniciens on les fonationnaires
et les technocrates » et q u'il entend metiré en cause « la substitution du pouvoir des technocrates à celui des élus et des
ciloyens » et « la confusion entre
une partie de la technocratie et
les intérêts priods ». L'association
Esologie 81 (1), constituée par
M. Delarue en vue de l'élection
présidentielle, se propose de mettre en place un « résau de centre - information au service des
associations et des élus », d'organiser, les 14 et 15 juin, une « sesassociations et des estas , d'orga-niser, les 14 et 15 juin, une e ses-sion de travasi sur le VIIIº Plan a, puis de réunir, au mois d'octobre, des e états généraux » sur « les moyens de remettre la techno-cratie à sa place ».

M. Delarue a affirmé que « les écologistes indépendants des par-tis politiques seront nombreux à

(1) Ecologie \$1, 31, rue d'Engbien, 75010 Paris.

## LE « REAGAN DE LA FRANCE »

M. Jean-Marie Le Pen a arrêté M. Jean-Marie Le Fren a arrete le programme qu'il se propose de présenter aux élections au cours de sa précampagne pour l'élection présidentielle de 1981. Il s'agit d'un programme en cinq points : DEFENSE NATIONALE \_\_\_\_\_\_\_

Pour le président du Front natio-nal (extrême droite), la seule façon de « faire face à FURSS. » consisterait à « négocier la réinté-gration de la France à FOTAN »; • SECTEUR PUBLIC. - M. Le

e SECTEUR PUBLIC. — M. Le Pen préconise un « plan de dénationalisation » analogue à celui du gouvernement britannique et recommandant notamment que le capital des entreprises nationalisées soit réparti « entre les pères de famille », afin d'instaurer en France « un capitalisme populaire » : laire »;

O DEFENSE DU PATRIMOINE
NATIONAL. — M. Le Pen reproche au gouvernement de se montrer a trop laxiste » à l'épard des
mouvements autonomistes, en
particulier en Corse, en Bretagne
et dans les départements et territoires d'outre-mer;

 ECONOMIE. — Le leader du
Front national réaffirme le nécessité de réduire l'immigration pour
lutter contre le chômage et de pratiquer une politique familiale plus volontariste pour remédier à la dénatalité;

• ECOLOGIE. - M. Le Per demande le suspension, e pendant une bonne décennie », du pro-gramme nucléaire, dont il souli-gne les dangers actuals, et il propose de développer les recherches dans le domaine des énergies tans le domaine des energies inoffensibles » en attendant que les chercheurs parviennent à « mattriser les problèmes nucléai-res ».

Elle a par ailleurs annoncé qu'au second tour des présidentielles son désistement en faveur du candidat de la gauche le mieux placé ne sara pas automatique. Il ne se fera « qu'après signature d'un contrat négocié». Elle voit là la mellieur moyen de « faire changer la gauche».

L'ancien député estime que l'aggravation de la situation internationale devrait accroître l'intérèt des électeurs pour ses thèses. Il se réfère su déroulement de la campagne pour l'élection présidentielle aux Etats-Unis pour souligner qu'il espère devenir le « Reagan de la France ».

projets ou manifestes, encore que, seion nous, les « nouveaux électeurs - seront sens doute plus sen-sibles à une morale de l'action bien messes des lendemains qui chantent. Ne plus attendre. Résister. Agir. laisser-faire - qui prépareront sans doute, par calcul ou inconscience, le réveil des vieux démons de la division et du repli. . Pourquoi ne pas tanter plutôt per le blais des élections comme par

tives conorêtes de solidarité et de développement à la société fran-çaise ? Nous souhaitons retrouver un sens

Nous avons trente ans l

sance. >
Elle a par ailleurs annoncé



## L'ASSEMBLÉE NATIONALE

## L'application du code de procédure pénale dans les T.O.M.

Vendredi 25 avril, sous la présidence de M. Villa (P.C.) encore ces territoires, tout en fait désigner un d'office, si l'inmine le projet de loi rendant applicable le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les contaire à la Constitution), nésie française, Nouvelle-Camer (Polynesie française, Nouvelle-Camer) déclare que le projet du gouvernement, que la partie positions legislatives deals la territoires d'outre-mer (Poly-nésie française, Nouvelle-Ca-lédonie et dépendances, îles Wallis-et-Futuma).

Wallis-et-Futunal.

M. PIOT (R.P.R.), rapporteur de la commission des lois, indique que ce projet étend l'intégralité du code de procédure pénale aux TOM ainsi que diverses lois relatives à l'extradition des étrangers, au renforcement de la garantie des droits individuels des citoyens, à la liberté de la presse et à la lutte contre le racisme. Cette extension concerne notamment la réglementation de la garde à vue, le remplacement de la détention préventive par la contrôle judiciaire et la détention provisoire. En outre, les juridictions statueront collégialement—sauf en audience foraine et dans les sections — dans les mêmes conditions qu'en métropole; la cour d'assises comportera neuf jurés tirés au sort au lieu de quatre assesseurs désignés; la relégation sera remplacée par la tutelle pénale; le sursis avec mise à l'épreuve sera possible; les juges de l'application des peines seront installés. L'application de ce code est également étendue aux fles françaises de l'océan Indien Œuropa. Tormelle Bassas da les françaises de l'océan Indien (Europa, Tormelln, Bassas da India, Juan des Nova et Glo-rienses) ainsi qu'à l'ilot de Clip-

M. PEYREFITTE, ministre de la justice, rappelle que le gouver-nement « s'est engagé solennelle-ment il y a dix ans » à procéder a cette extension du code de procedure penale, en supprimant

M. FRANCESCHI (P.S., Val-de-

Marne) se félicite que « le gou-pernement veuille bien lever une

partie du voile pudique couprant les atteintes aux droits fonda-mentaux du citoyen dans les T.O.M. » et dénonce d'autre part

l'institution « du juge unique en matière correctionnelle ». Il se

déclare hostile à un texte « arbi-traire » et se prononce pour l'ex-

tension intégrale du code de pro-

cédure pénale.

M. FLOSSE (R.P.R., Polynésie française) indique que l'application de ce texte est attendue « avec impatience » par a les Peu-

ples d'outre-mer » et M. BRUN-HES (P.C., Hauts-de-Seine) sou-ligne qu'il aura fallu attendre vingt ans pour que l'extension du code de procédure pénale, qui est

appliqué en France depuis 1959, le soit dans les T.O.M. Il estime

a multiplié les exceptions qui sont

a mutiphe les exceptions qui sont autent d'atteintes au principe d'égalité depant la loi ». Dans la discussion des articles, l'Assemblée repousse deux amen-dements identiques des groupes socialiste et communiste tendant

à supprimer les dispositions pré-voyant que le ministère public peut ne pas être représenté au siège des sessions du tribunal de première instance ou aux audien-

foraines tenues par les magis-frais en service dans le ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Dans ce cas, les attributions dévolues au minis-

tère public sont exercées par le juge chargé de section ou par le juge forain sans qu'il y ait lieu, pour ces derniers, de rédiger les avis, réquisitions ou observations

incombant au ministère public. M. FRANCESCHI estime que cette

disposition porte atteinte e à la

Au cours de sa visite à Rome

JACQUES CHIRAC

EST REÇU EN AUDIENCE PRIVÉE

PAR JEAN-PAUL II (De noire entoyé spēcial.)

Rome. - M. Jacques Chirac

Rome. — M. Jacques Chirac devait être reçu en audience privée ce samedi 26 avril, en fin de matinée, par le pape Jean-Paul II. Le maire de Paris s'était dejà rendu au Vatican en 1978 pour y rencontrer Paul VI.

Au cours de cet entretien, M. Chirac devrait parler de la prochaine venue dans la capitale du souverain pontife, dont le programme n'est pas encore défi-

Défendant une exception d'irrecevabilité (dont l'objet est de faire
reconnaître que le texte est
contraire à la Constitution),
M. KALUNSKY (P.C., Val-deMarne) déclare que le projet
s va à l'encontre des principes
républicains, de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen et de la Constitution ». De
plus, ajoute-t-il, l'Assemblée
nationale ne peut légiférer « sans
avoir recueilli l'avis des assemblées territoriales et des peuples
des TOM ». Il estime que « le
pouvoir se donne des moyens des TOM . Il estime que « le pouvoir se donne des moyens supplémentaires pour accentuer sa répression » et que le texte « institue le juge total » en violation flagrante de la séparation des pouvoire et des droits de la défense. En conclusion, il estime que cette lei est « une loi d'orpanisation judiciaire spécifique aux territoires d'outre-mer ».

M. PIOT note que le particommuniste « veut une chose et son contraire », à savoir l'exten-

tain, tout en multipliant les barrages, comme l'exception d'ir-recevabilité. M. PEYREPITTE assure que le P.C. est « l'avocat permanent du seul empire colonial qui subsiste aujourd'hui », et enjoint à son interlocuteur de saisir, s'il le désire, le Conseil constitutionnel. L'exception d'irrecevabilité est ensuite repoussée.

son contraire », à savoir l'exten-sion outre-mer du code métropoli-

Dans la discussion générale, M. PIDJOT( N.I., Nouvelle-Calé-donie) demande le rejet d'un texte qui institue, selon lui, « une loi répressive ». M. JUVENTIN (apparenté U.D.F.-Polynésie francalse) se « réjouit » que le code de procédure pénale soit rendu applicable aux T.O.M.

règle fondamentale de séparation

L'Assemblée repousse ensuite plusieurs amendements de l'op-position liés au problème de la

séparation du siège et du parquet, puis des amendements destinés à supprimer la possibilité accordée à l'officier de police judiciaire, « dans les iles où il n'existe ni représentant du ministère public ni ivae d'instruction ( ) de presentant de les publications de l'instruction ( ) de presentant de ministère publication ( ) de presentant de la company de

représentant du ministère public ni juge d'instruction (\_) de pres-crire, à toute personne à laquelle il est déjendu de s'éloigner du lieu de l'infraction, de se présenter à lui toutes les vingt-quatre heures, à charge d'en rendre compte immédiatement au magistrat le plus proches.

M. KALINSKY estime qu'il s'agit, par cette mesure, d'auto-riser, dans certains cas, l' « assi-

gnation à résidence sans limita-tion de délai ». Dans le cadre des dispositions

du siège et du parquet ».

La séparation du siège et du parquet

du gouvernement, que la partie civile a également le droit de se faire assister par un conseil.

Les cours d'assises En ce qui concerne les dispo-sitions relatives à la cour d'assi-ses, l'Assemblée adopte, au cours d'une seconde d'élibération demandée par le gouvernement, les mesures suivantes : « Le nom-bre minimum des jurés requis pour l'établissement de la liste du jury criminel n'est pas exigé ; la liste spéciale des jurés suppléants set commonée de tingle-ing jurés : itsie speciale des jurés suppléants est composée de vingt-cinq jurés; le conseil (de l'inculpé) paut être choisi ou désigné parmi les avo-cats; la déjense à l'audience peut aussi être assurée par la personne qui a été appelée à assister l'in-culpé au cours de l'instruction. Le président peut également, le cas échéant, autoriser l'accusé à pren-dre pour conseil un de ses parents dre pour conseil un de ses parents

L'Assemblée repousse deux amendaments de l'opposition des-tinés à supprimer les dispositions du projet aux termes desquelles « dans les sections du tribunal de première instance et lorsque le président ou un magistrat de ce tribunal tient des audiences forai-

tribunal tient des audiences joraines, le tribunal correctionnel est composé d'un seul juge ». Elle adopte un amendement de M. FLOSSE, précisant que ces dispositions s'appliquent a sauf si le prévenu, lors de sa comparation, demande le renvoi devant une formation collégiale ». A l'occasion d'une seconde délibération, les députés adoptent un amendement du gouvernement stipulant : « Le défenseur est choisi ou désigné parmi les avocats ; en l'absence d'avocat, le président peut désigner un c'i to y en qu'il estime capable d'assister le prévenu dans sa défense ou autoriser venu dans sa défense ou autoriser celui-ci à prendre pour défenseur un de ses parents ou amis. »

Les députés adoptent ensuite un amendement du rapporteur préci-sant que la défense peut égale-ment être assurée par une per-sonne qui a été appelée à assister l'inculpé au cours de l'instruction. Par 264 voix contre 200, l'As-semblée repousse un amendement de M. JUVENTIN tendant à écar-

de M. JUVENTIN tendant à écar-ter, dans les territoires d'outre-mer, les dispositions du code de procédure pénale relatives à la Cour de súreté de l'Etat. Il est ensuite décidé que les attributions du ministre de la justice en ce qui concerne la procédure de libéra-tion conditionnelle sont exercées par le chef du territoire.

Dans les explications de vote, M. FRANCESCHI estime que le relatives aux juridictions d'ins-truction, l'Assemblée adopte un texte « institue une justice au amendement du gouvernement rabais dans les TOM ». L'ensem-stipulant que le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de l'opposition votant contre. — L. Z. LES QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

## Radios pirates : le gouvernement annonce une multiplication des condamnations

difficile de se prémunir, et les dangers indirects, liés à la radio-

blee nationale, au cours de la séance consacrée aux questions orales sans débat, les sujets suivants sont notamment abordés.

 Les réserves spéciales de participation.

M. BOLO (R.P.R., Loire-Atlan-M. BOLO (R.P.R., Loire-Atlantique) rappelle que le premier ministre a récemment invité les châneurs à créer des entreprises en les assurant que l'Etat les aiderait. Il indique que le code du travail prévoit que les fonds de la réserve de participation sont bloqués pendant cinq années civiles, sauf dans certain cas expentionnels « Ainsi déclara-t-il viles, sauf dans certain cas ex-ceptionnels. « Ainsi, déclare-t-il, les salariés possèdent, au titre de la participation, des capitaux dont ils ne peuvent disposer. Je connais tel salarié à qui le déblocage des 50 000 francs qu'il détient à ce titre permettrait d'envisager de créer une petites entreprise. Le pouvernement n'estime-i-il pas créer une petites entreprise. Le gouvernement n'estime-i-il pas souhaitable de compléter les dispositions du code du travail, afin de favoriser la création d'entre-prises souhaitée par le premier ministre? » En réponse, M. STO-LERU, secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail et de la participation, déclare : «Le gouvernement envisage la possibilité d'autoriser la levée anticipée de l'indisponibilité quinquennale des droits à participation en favour des salariés quittant volontairement leur emploi en vue de créer de telles entreprises. Un projet de décret en ce seus est actuellement étudié par les ministères intéressés. »

 Défense civile antinucléaire En réponse à une question de Mme D'HARCOURT (NL. Hauts-de-Seine) sur les mesures prises, ou envisagées, par le gouvernement pour assurer la protection des populations contre les effets d'une attaque nucléaire. M. BONNET, ministre de l'intérieur, déclare que ces mesures s'organisent autour de trois axes principaux :

cipaux :

« 1) L'alerte : elle est assurée par un service spécialisé du ministère de l'intérieur qui, en liaison étroite avec le commandement de la défense aérienne, est de manuel de manuel la républifique de l'acceptant la mémorie la requilation dement de la défense aérienne, est chargé de prévenir la population des dangers aériens ainsi que de l'existence de retombées radio-actives après une explosion nu-cléaire. Les prévisions d'éven-tuelles retombées radio-actives sont actuellement en cours d'auto-mentation. En con de beccia matisation. En cas de besoin, la diffusion de l'alerte servit assu-rée par des sirènes fixes, par des véhicules munis de haut-parleurs ainsi que par le télévision et la radio ;
2) La mise à l'abri : il faut distinguer entre les effets méca-niques directs, dont il est très

dangers indirects, liés à la radioactivité. Les écrans que constituent les différents maiériaux
entrant dans la composition d'un
immeuble diminuent la radioactivité, et certains immeubles,
et. à l'intérieur de l'immeuble,
certains locaux — protègent mieux
que d'autres. C'est pourquoi le
ministère de l'intérieur, grâce à
un programme informatique qui
permet l'exploitation des documents fonciers, a entrepris un recensement des immeubles qui,
dans chaque commune, offrent les
meilleures capacités de protection.
Le travail de recensement a fusqu'ici été effectué dans sept
départements. En 1980, il sera
poursuiri dans vingt autres.

> 3) L'organisation des secours :
le corps de défense de la sécurité
civile, organisé par un décret du
8 septembre 1972, comporte sept
mille hommes qui sont affectés
au service de l'alerte aux étatsmajors et aux unités d'hébergeau service de l'aierte aux états-majors et aux unités d'héberge-ment. Il s'y ajoute plus de deux cent vingt mille supeurs-pompiers professionnels et volontaires.»

Emissions pirates de radio.

M. TRANCHANT (R.P.R. Hauts-de-Seine) évoque le cas « d'une émission radiophonique pirate contraire aux dispositions de la loi, qui a eu lieu à l'intiative des élus de la commune de Gennevillers les 26, 27, 28 et 29 février ». Lui répondant, M. MOUROT, secrétaire d'Etat purple des consentaits des consentaits des consentaires auprès du garde des sceaux in-dique que les infractions au mo-nopole de radiodiffusion « don-nent lieu tout d'abord à des contre-mesures électroniques des-tinées à neutraliser les stations

## Explorateur et ancien député M. BERTRAND FLORNOY **EST MORT**

Explorateur célèbre et député de la troisième circonscription de Seine-et-Marne pendant selse ans, M. Bertrand Flornoy est décédé, vendredi 25 avril à Paris, à l'âge M. Detriend Fornoy est decede, vendredi 25 avril à Paris, à l'âge de soixante-dix ans.

[Né le 27 mars 1910, à Paris, Bertrand Flornoy était ancien siève de l'École libre des sciences politiques. Chargé de mission par le Muséum d'histoire naturelle et le ministère de l'éducation nationale, il entreprend as première exploration en 1936 chez les Indiens Jivaros. Il réalisa au total douse expéditions ou missions d'éludes: six en Amazonie (il découvrit, en 1941, les sources de l'Amazone) et six sur les Andes; en 1955, il découvrit, dans la région du Haut-Maratron, au Pérou, toute une sèrie de monuments datant d'une civilisation prè-inca. Cette a ctivité d'explorateur condulsit Bertrand Flornoy à rédiger plusieurs ouvrages: Haut-Amazons, laus, l'Aventure ince, Découverts des sources, A la pointe de l'exploration, Amazone, terres et hommes, et à réaliser plusieurs films documentalies.

réaliser plusieurs films documen-taires.
Délégué national à la jeunease de l'U.N.E. en janvier 1959, il est éin, en novembra 1962, député de la troi-sième circonscription de Seine-et-Marne sous l'étiquette U.N.R.-U.D.T. Il sera réèlu en 1967, 1968 et 1973. M. Flornoy na s'était pas représenté en 1978. Il a été conseiller général du canton de Coulommiers de 1964 à 1978, maire de Coulommiers de 1971 à 1977 et représentant de la Prance à l'Assemblée du Conseil da l'Europe de 1968 à 1973.

illégales puis, chaque fois que leurs auteurs sont identifiés par leurs auteurs sont identifiés par les services de police ou de gen-darmerie, à des poursuites enga-gées dans la plupart des cas selon la procédure de l'information judiciaire. Actuellement, indique-t-'il, quarante-deux instructions sont ouvertes et plusieurs autres sur le point de l'étre. Ces procé-dures sont parfois retardées par la nécessité de tenir compte du privilège des juridictions, des immunités dont bénéficient cer-taines personnalités. Ainsi, la immunités dont bénéficient certaines personnalités. Ainsi, la
mise en cause des maires et de
leurs adjoinis impose de suisir
préalablement la cour de cassation qui doit désigner la juridiction chargée de Paffaire. C'est
précisément le cas pour l'émission qui fait l'objet de la question
de M. Tranchant. Dès que la
chambre criminelle de la cour de
cassation aura désigné la juridiction d'instruction compétente,
poursuit M. Mourot, les poursuites
seront engagées contre ceux qui seront engujées confre ceux qui ont participé aux émissions ra-diophoniques diffusées à Genne-villiers et qui seront, le cas échéant, renvoyés devant la juridiction de jugement. Dans d'autres affaires, des condamna-tions ont d'ores et déjà été pro-noncées et il jaut s'attendre à ce que d'autres le soient aussi en nombre croissant dans les mois nomore crossent uses so more à venir. Les injormations ouvertes au cours de l'année 1979 seront menées à leur terme. > — L. Z.

## Les élections cantonales

### HYÈRES : le P.C. se désistera en faveur du P.S.

le 24 avril (le Monde du 26 avril)
donnait à panser que le P.C.F.
retirait son candidat sans se
désister formellement pour le
candidat socialiste au deuxième
tour de l'élection cantonale de
Hyères (Var). Toujours est-il que
cette ambiguïté a été levée. Le
candidat communiste, M. Jacques
Aynie et le secrétaire de la fédération du P.C.F. ont publié, jeudi
24 avril, la mise au point suivante : «L'expérience passée
prouve que l'électorat communiste
respecte les décisions du suffrage
universel. En revanche, dans le
Var, dans de trop nombreux cas
(encore à Brignolles la semaine
dernière) le même sens civique
n'a pas prévolu quand il s'est agi
de voter pour un candidat comde voter pour un candidat com-muniste. Alors que tout est juit aujourd'hui pour briser le rassemblement des forces populaires contre la politique néfaste de la droite, sidèle à sa politique Eunion, le Parti communiste francais désiste son candidat pour Jean-François Barreau.»

• M. Edgar Faure, député non • M. Edgar Faure, député non inscrit du Doubs, président du conseil régional de Franche-Comté, a annoncé vendredi 25 avril, qu'il sera candidat aux élections génatoriales du 28 septembre prochain. Sa candidature, a-t-il précisé, répond au « souhait de toutes les formations politiques de la majorité a M. Edpolitiques de la majorité». M. Ed-gar Faure a siègé au Sénat, où il représentait le Jura, d'avril 1959 à février 1966.

## DÉFENSE

## APRÈS LE PROJET DE RAPPORT DE L'U.D.F.

## M. Hernu (P.S.): nous entrons dans l'ère des abandons

Après la publication par le Monde du 26 avril d'extraits du rapport de la commission U.D.F. de la défense préconisant une concertation accrue de la France avec ses alliés et l'organisation d'une défense civile pour lutter contre la subversion, M. Charles Hernu, député socialiste du Rhône, nous a déclaré :

« Le rapport de la commission de la défense de l'U.D.F. nous confirme dans les craintes que nous exprim tons depuis 1976. S'ajoutant aux propos tenus le même jour par le chef d'étatmajor des armées, le général Méry, detant la commission de la défense de l'Assemblée, le virage pro-américain de la majorité est confirmé sans plus de jaçon, alors qu'il conviendrait, au contraire, de renforcer notre autonomie de décision au sein de l'alliance atlantique et de nous donner des moyens réels d'assurer notre sécurité.

## L'adversaire : les Soviétiques

d'Oléron pour rallier, ensuite, un navire de guerre mouillant au large sous la garde des fusillers-plus judèles soutiens du président de la République de désignent carrèment l'adversaire : les Societies préconsent l'intégration d'un P.C. volant installé à bord d'un evion Transall et capable, par ses nouvelles transmissions à une hypothèse exclusive de bataille en Europe avec des arméments nucléaires tactiques. Que

faut-il comprendre aussi par est-il préconisé? Nous entrons a assurer les arrières contre la dans l'ère des abandons : au gouvernement de s'expliquer devant la représentation nationaise de dissuasion est-elle définale avant que le président de nitivement abandonnée par le la République ne s'exprime luigouvernement? Et l'alignement même », conclut M. Hernsi.

## LA FORCE FRANÇAISE D'INTERVENTION DISPOSERA D'UN P.C. VOLANT

Trois mille hommes du grou-pement aéroporté professionnel de la 11º division parachutiste ont participé, pendant cinq jours, dans la région Poitou-Charentes, à la manœuvre Frégate 80 desti-née à mettra à l'énveuve l'entinée à mettre à l'épreuve l'apti-tude des spécialistes interarmées à évacuer des ressortissants fran-

cais gardés prisomiers dans un pays étranger. Le rôle des ressortissants était tenu par deux cents élèves des écoles militaires de Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime). Embarqués dans des hélicoptères Super-Freion, ces « otages » ont été recueillis dans l'arrière-pays été recueillis dans l'arrière-pays charentais sous la protection des parachutistes, et ils ont été déposés sur une plage de l'île d'Oléron pour rallier, ensuite, un navire de guerre mouillant au large sous la garde des fusiliers-commandos de la marine.

Pour la première fois a été expérimenté le fonctionnement d'un P.C. volant installé à bord d'un avion Transall et capable, par ses nouvelles transmissions à longue distance, de rester en contact permanent et sur avec

de la défense à Paris. Le Tran-sall relaie ainsi les communica-tions de l'ambassade de France du pays concerné et le commandement de la force d'intervention expédiée en secours.

Un tel système s'est révélé nécessaire après l'opération du 2º régiment étranger parachutiste sur Kolwesi en mai 1978, au cours de laquelle les responsables de l'opération Bonite avaient du faire appel à des satellites de télé-communications américains dont les canaux, loués par la France, avaient permis la retransmission des messages à Paris.

## Le Monde PUBLIE

CHAQUE LUNDI (numéro daté mardi) UN SUPPLÉMENT ÉCONOMIQUE



procrame vente dans le capitale du souverain pontife, dont le programme n'est pus encore définitivement fixé.

Répondant à l'invitation des maires communistes de Rome et de Napies. M. Chirac était arrivé le 25 avril au matin dans la capitale it.:Lenne, ou il a été accueilli à sa descente d'avion, par M. Luigi Petroselli, maire de Rome, et par les ambassadeirs de France en Italic et auprès du Saint-Siège. Le maire de Paris a rencontré ensuite M. Julio Andreotti, ancien président du conseil it.:l'en. Les deux hommes ont parlé de la cituation internation nale, et notamment de la question iranotamment de la question ira-

Tous les secteurs de l'éducation ont encore été, vendredi 25 avril, très perturbés par le mouvement national de grèves et de manifestations organisé par les syndicats, et notamment la Fédération de l'éducation nationale (FEN).

Après la première journée de grève conjuguée avec les débrayages de la C.G.T., jeudi, la journée de vendredi a été marquée dans toute la France par des manifestations d'enseignants. Ces rassemblements ont été importants dans

Dans les écoles, la grève a été suivie

les collèges et les lycées, « le mouve-ment est encore plus massif », annonce un communiqué du « front du second degré » (Syndicat national des enseignants de second degré, Syndicat national de l'éducation physique, Syndicat général de l'éducation nationale, Syndicat national des enseignements techniques et professionnels, Syndicat national des collèges1.

Comme la veille, encore, des ensei-gnants du supérieur, des étudiants et des personnels non enseignants de l'éducation nationale se sont joints au mouve-ment. Selon la FEN, « jamais action

revendicative syndicale n'a été autant comprise, approuvée et appuyée par la masse des Français et des Françaises, en premier lieu par les parents d'élèves » C'est au tour de ceux-ci, précisément, de prendre le relais. La Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (F.C.P.E.), présidée par M. Jean Cornec, a, en effet, appelé à une journée écoles désertes » ce samedi 26 avril. La fédération rivale (Parents d'élèves de l'enseignement public, P.R.E.P.), présidée par M. Antoine Lagarde, ne s'associe pas an mouvement pour ne pas compromet-tre « un trimestre déjà considérablement réduit par les congés ordinaires ».

### EN PROVINCE

LYON, nous rapporte notre cor-respondant, la deuxième journée de grève a été sensiblement mieux de grève a été sensiblement inteux suivie que la premièra. Selon des informations de source syndicale, on comptait dans le département du Rhône 80 % de grévistes dans le primaire, 70 % dans les lycées et collèges et 65 % dans les LE.P. Les services officiels du rectorat donnent les pourcentages suivants pour l'ensemble de l'académie: 55 % de grévistes chez les nopour l'ensemble de l'académie: 55 % de grévistes chez les pro-fesseurs de lycée. 68 % dans les P.E.G.C., 50 % dans les L.E.P. et 78 % chez les instituteurs. Trois mille enseignants selon les organisateurs, la moltié selon les autorités universitaires, ont manifesté vendredi matin entre la manifesté vendredi matin entre la place des Terreaux et le rectorat. Le défilé, très traditionnel par ses thèmes, a surtout été marqué par la rivalité aiguë de la FEN et des syndicats SNI-P.E.G.C., SNES, SNEP et SNE-Sup. Ces quatre dernières organisations avalent reçu le 21 avril une lettre très ferme du secrétaire départemental de la FEN, M. Pierre Pourquier,

## Une deuxième journée plus suivie que la première

qui indiquait notamment que « la FEN du Rhône prendra ses responsabilités : elle sera à la manifestation avec sa banderole, à sa place, en têt devant ses syndicats at la feut reconnaître que, si la

Il n'y a pas en d'affrontements physiques, tout juste quelques échanges verbaux assez vifs, mais la guerre des banderoles a bien en lieu. Les quatre syndicats anstionaux » dirigés dans le Rhône par la tendance Unité et action », proche des communistes, ont procédé, au sein de la manifestation, à une distribution de tracts, reprenant la lettre du secrétaire de la FEN et précisant que la manifestation etait placés sous la seule responsabilité de huit organisations qui sont conve-

REÇU EN CONGRÈS A ANDERNOS-LES-BAINS

## Le SGEN-C.F.D.T. adressera des propositions d'actions aux autres syndicats

De notre envoyé spécial

Andernos-les-Bains. — Réuni depuis le mardi 22 avril, le congrès du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-C.F.D.T.) s'est achevé vendredi 25 avril, à Andernos-les-Bains (Gironde), par l'élection de M. Patrice Béghain au poste de secrétaire général. Après des débats souvent fort longs, des votes parfois contradictoires, le congrès a donc refusé de porter à la tête du syndicat l'« équipe alternative» animée par M. Jean-Louis Bollais (-le Monde » du 25 avril). La présence de deux listes qui se sont opposées tout au long du congrès, si elle a été critiquée par certains adhérents, a quand même permis, selon d'antres, de -faire progresser la réflexion et donc l'action de l'ensemble

Le SGEN prévoit de faire des propositions d'action à ses partenaires syndicaux pour organiser des luttes dans le second degré sur le problème du statut des personnels de surveillance. De la maternelle à l'université en passant par les personnels d'administration et de service, les six cent cinquante congressistes veulent continuer la mobilisation qui a lieu actuellement dans l'éducation. Car, pour eux, ces deux jours de grève ne sont pas une fin en soi - Un professeur agrégé de lettres, M. Béghain trente-six ans, qui était déjà secrétaire national depuis 1977, sera charge de veiller à l'application pendant trois ans des décisions du congrès (1). Il remplace un autre agrégé de lettres, M. Roger

refus du «confessionnal»), pou-vant aller, si le rapport de forces le permet, jusqu'au refus de l'ins-pection».

Monopole enfamé

En ce qui concerne l'enseignement primaire, le congrès a réaffirmé sa volonté de lutter pour « favoriser les conditions d'accuell et de travail des élèves qui permettent un autre type de travail, une autre pratique pédagogique allant dans le sens d'une autre prise en charge des enjants des classes populaires dans l'école ». Pour mener l'action sur les effectifs des classes, le SCEN se déclare prêt à une concertation avec le Syndicat national des instituteurs et professeurs de col-

avec le syndicat national des instituteurs et professeurs de collèges (S.N.L-P.E.G.C.), qui pourtant — beaucoup de délégués ont insisté sur ce point — accepte toujours assez mal la présence du SGEN dans son champ de syndicalisation. Les proprès réalisées

calisation. Les progrès réalisés dans ce secteur par le SGEN sont importants, mais, selon un délégué, el s NI. a peur de voir son monopole entame, et il accepte mal une cohabitation, même dans des communes de la communication de la communication

des commissions paritaires, lorsque des membres du SGEN cont élus p.

Les militants du SGEN espè-

rent renforcer encore leur posi-tion dans le premier degré et, comme leur conseillait Mme Jean-

nette Laot, intervenant au nom du bureau national de la C.F.D.T.

« soustraire les enseignants à l'in-fluence corporative des syndicats non conjédérés ».

(1) Lors du premier tour de scru-tin. M. Ballais a obtenu 34,67 %; M.Béghaln, 45,64 % (19,69 %, d'abstention); deuxième tour : M. Ballais, 34,95 %; M. Béghain, 35,74 % (9,31 % d'abstentions).

SERGE BOLLOCH

On est bien loin, à Andernos, des autres congrès d'enseignants. Ici, rien de figé, pas de résultats d'élections prévisibles, mais plutôt une improvisation permanente. Une démouratie qui fait que, même le dernier jour du congrès, de nombreuses délégations académiques se sont réunies une nouvelle fois pour décider de leur vote. « Il n'y a ni vainkueur ni vaincu», a proclamé M. Béghain après son élection, rassurant ainsi les adhérents qui craiquaine de voir se développer dans le SGEN une « pratique de tendances de type Fédération de l'éducation nationale».

Le débat sur les «séquences éducatives » et stages en entre-prises, mis en place cette année pour les élèves de lycées d'enseignement professionnei (LEP), a mobilisé et parfois divisé toutes les catégories de fonctionnaires de Pducation représentée dans le SGEN. Le rejet de la circulaire instituant ces «séquences éduca-tives » a été général, mais la stratégie à adopter face à ces stages a révélé des divergences. Alors que les enseignants de LEP, réunis en assemblée générale, ap-prouvaient majoritairement un texte demandant «le renforce-ment de la lutte pour le blocage des stages », le congrès se mon-trait moins précis et préférait élaborer une liste de revendica-tions à soumettre au conseil d'établissement avant la mise en place de ces stages.

Le congrès a d'autre part rejeté un amendement de l'acadé-mie de Rouen demandant de « relancer la grève reconductible au début de mai ». Les délégués ont, en revanche, affirmé l'ur volonte d'«impulser différentes formes de lutte contre l'inspection Il faut reconnaître que, si la FEN a bien tenu la tête du défilé au début du parcours, le «sprint final» a été remporté par les contestataires de la fédération

nationaux. Si vous persistez à vouloir l'exclure, il faudra le faire Il n'y a pas en d'affrontements qui, au pas de course et en débor-dant le cortège officiel par une rue à droite, sont arrivés en bête pour la remise d'une motion au rectorat. Victoire symbolique mais

huit organisations qui sont conve-nues de leurs places respectives dans le défilé.(...) Toute autre organisation (...) prendra place dans la suite du défilé.(...) L'atti-

notre correspondant, par un cer-tain nombre de réunions sur les problèmes de l'enseignement, sur problèmes de l'enseignement, sur l'initiative de l'union départementale C.G.T. et de la FEN, à l'intérieur d'établissement soolaires en grève notamment à Marseille, à Arles, à La Ciotat, à Aix-en-Provence et à Martigues. Selon les organisations syndicales les grévistes auraient atteint 30 %, mais dans deux des plus grands lycées de Marseille, Thiers et Périer, il n'aurait pas dépassé 45 %. Près de quatre-vingt mille tracts ont été distribués aux sela-riés des grandes entreprises du riés des grandes entreprises du département, ainsi que dans cer-taines zones industrielles, et aux stations du métro de Marseille.

vaine : le recteur, M. Maurice Niveau, a maintenu sa voionté de ne pas recevoir de délégations

O DANS L'ACADEMIE DE MARSEILLE, la journée de ven-dredi a été marquée, rapporte

après une manifestation.

● A LILLE, indique notre correspondant, la seconde journée de la grève a été un peu moins suivie que la première. Selon le rectorat de l'académie de Lille, un léger tassement a été observe. C'est sinci par exemple que l'est e poté. ainsi, par exemple, que l'on a noté 70 % de grévistes dans l'enseignement primaire contre 80 % envi-ront la veille.

La journée a été marquée à Litle par deux défilés, qui finale-

ment se sont fondus en un seul.

La section départementale de la
FEN avait organisé son cortège, et
les cinq organisations syndicales
qui ont l'habitude d'agir ensemble depuis décembre, le SNES, le
SNEP, le SGEN - C.F.D.T., le
SNETP-C.G.T. et le S.N.C.,
s'étalent groupées pour d'éfiler
trente minutes après le premier
cortège, mais les deux cortèges se
sont suivis de très près : environ sont suivis de très près ; environ deux mille personnes se sont retrouvées devant le rectorat pour une manifestation de protestation, qui s'est déroulée dans le calme.

DANS L'ACADEMIE DE DANS L'ACADEMIE DE NANTES, la grève a été suivie, vendredi, de manière comparable à jeudi. Selon les syndicals, le mot d'ordre de grève a été suivi par neuf instituteurs sur dix, des l'acceptant de la comparable de la comparabl par neuf instituteurs sur ux, dans le premier degré; et par aept enseignants sur dix, dans les lycées et collèges. Selon le rectorat, il y avait 71 % de grévistes dans le premier degré, 62 % dans les collèges, 50 % dans les lycées et 37 % dans les LEP. Dans l'enseignement supérieur les perl'enseignement supérieur, les per-turbations ont été très limitées. L'administration a évalué à 10 % le nombre de grévistes à l'univer-sité du Mans, à 5 % à l'université de Nantes.

● DANS L'ACADYMIE DE NANCY-METZ, 75 % environ des enseignants du primaire, du secondaire et du technique ont fait grève, affirme la FEN. Mais. selon le rectorat, les grévistes n'étaient que 51 % chez les instituteurs, 48 % chez les P.E.C.C. et assimilés, 43 % chez les professeurs de lycée et 36 % chez les enseignants de LEP, Dans l'enseignement supérieur, la grève a été suivie à 50 % environ à la faculté de lettres.

● EN BRETAGNE, 85 % des instituteurs et 65 % des profes-seurs de lycées et collèges ont fait grève. Des manifestations ont été organisées dans chaque départe-ment. A Rennes, plus de huit cents personnes ont défilé dans le centre ville.

## A Paris

## 10 000 personnes sans allégresse ni colère

Un ciel sans passion, à peine plombé. La météorologie donnait le lon vendredi après-midi 25 avril à la manifestation des ense de la région parisienne. De la Bastille à la pare de l'Est, ils étaient allantessa ni colère : instituteurs. élèves d'écoles normales, professeurs de collège, de lycée, de lycées d'enseignement professionnel (LEP), personnels des bibliothèques, un groupe d'étudiants de Jussieu, et quelques professeurs du supérieur. aussi, avec la discrétion qui est de

mise pour des universitaires. Rien de ce côté « professionnel », avec service d'ordre expérimenté, de la manifestation nationale du SNI-P.E.G.C. le 19 mars. Mais rien non plus - ou si peu - de cette érance printanière des instituteurs et parents parisiens les 4 et 12 mars demiers. Même les chansons et les siogans malicieux des manifestants du second degré, le 12 dé-1979, avaient fait

Seuls les « profs de gym » du syndicat national des professeurs d'éducation physique ont payé de leur personne pour donner au cortège, l'espace de quelques dizaines de mètres. l'allure d'une parade : planches à roulettes, carcaaux at ballons de volley en virevolte devant l'effigle du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, M. Jean-Pierre Soisson, accompagné du siogan : " Wanted. Get homme eat dangereux. Il cassa le sport aco-

Le groupe de la coordination per-manente des comités de lutte était lesté cette fois du plus gros de son poids de parente et d'enfants. Quant au SGEN - C.F.D.T., il accusait l'absence de plusieurs de ses res-ponsables dépêchés au congrès du syndicat à Andernos-les-Bains. Pourtant, en tête, consciencieu

listes, sénateurs et conseillers de Paris étaient là. Les dirigeants syndicaux de la C.G.T. aussi, de la tendance Unité et action de la FEN, de la section parisienne de la FEN et du SNI-P.E.G.C. Mais ni le secrétaire général de la FEN ni celui du SNI-P.E.G.C. n'avaient fait le déplacement. En revanche, les part des deux cent cirquante responsables nationaux des cinq syndicats du second degré, qui comme en décembre dernier et le 20 mars, constituent un « front com-mun », précédaient la banderole : Les enseignants du second degré poursuivent leur action. - Une banderole en forme de problème. Com ment poursulvre l'action penda ce trimestre samé de jours de congé, VENTES puls d'examens? Lundi 28 avril, le groupe des cinq - cherchera la

CHARLES VIAL

Le Monde RÉALISE CHAQUE SEMAINE UNE SÉLECTION HEBDOMADAIRE réservée aux lecteurs résident à l'étranger

Exemplaire spécimen dur demande

LE MONDE met chaque jour à la disposition de des facteurs des rubriques d'Annonces immédillères Yous y trouverez peut-fitre LA MAISON que veus recharchez

## La tension persiste dans certains campus universitaires

Alors que les étudiants de l'université de Haute-Bretagne (Rennes-III) ont voté, le vendredi 25 avril, la reprise des cours. interrompus depuis le 17 mars, l'agitation continue sur les campus de Caen et de Grenoble où de nouveaux heurts avec la police ont eu lieu dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 avril.

Les échanffourées de Grenoble ont fait plusieurs ble Caen, un professeur interpellé à l'aube du vendredi a été remis en liberté l'après-midi. Son camarade, chômeur, trouvé porteur d'une fronde, passera en jugement mardi prochain. Six autres interpellations ont encore en lieu dans la nuit de vendredi à

## A Caen

## UNE «GUERRE DE RUE»

De notre envoyé spécial

Caen. — Telle une tour de contrôle, le bureau du recteur, à Caen, domine l'esplanade du campus du hant de ses grandes baies de verre fumé. Situation parfaite pour un contrôleur du ciel ou un commandant de bord, mais position inconfortable pour un fonctionnaire d'autorité, ainsi mis en vitrines à un jet de pierre des étudiants l Comme, de plus, les architectes ont agrémenté l'esplanade de dailages à petits. pavés, tous les éléments sont réunis pour que, à la faveur d'un mouvement de protestation, le rectorat soit la cible de la colère étudiante.

rectorat soit la cible de la colère étudiante.

C'est précisément ce qui s'est passé les jeudi 24 et vendredi 25 avril. Irrités par les mesures prises au rectorat à l'encontre des étudiants - surveillents grévistes (retenues de salaires pour « service non fait »), les « MISE » (maîtres d'internat et surveillents d'externat) avaient décidé de lants d'externat) avaient décidé de lants d'externat) avaient décidé de lants d'externat de les pavés ont très vite fait voler les vitres en éclats, et la police est intervenue à temps pour « préserver les bâtiments de l'Etat »... et son autorité.

Mais la police, dans ces opéra-tions, avait interpellé deux per-sonnes — un ex-étudiant au chô-mage et un professeur en recy-clage— et, toute la journée de vendredi, les étudiants ont mani-festé « pour la libération de nos camarades ».

Descente en force au commis-sariat central de Caen, tentatives d'édification de barricades de rue,

En fin d'après-midi, vendredi, plusieurs centaines d'étudiants étaient réunis sur le campus et continuaient à dépaver l'esplanade à la ploche, sous les regards impuissants des personnels d'entretien. Quelques pavés faisaient tomber les derniers pans de vitres du rectorat, évacué de tout son personnel. « C'est à l'université de tenir ses troupes », observait le secrétaire général du rectorat, M. Daniel Chenard. « C'est le rectorat qui est visé, pas l'université », répondait son président, M. Max Roba Quant aux enseignants » devant de telles violences, foudées sur de a fustes revendredi, — ils se déclarent « impuissants » devant de telles violences, foudées sur de a fustes revendications ».

Mine Josette Martin, secrétaire générale de l'université, chargée naguère de l'université, chargée naguère de l'orientation des étudiants, connaît « son » campus : « C'est la désappérance », dit-elle. Dans un contexte de crise générale, de chômage accentué en basse. Normandie et de reprise en main des personnels de l'éducation, certains étudiants n'attendaient qu'un signe pour passer aux actes.

A GRENOBLE :

## PLUSIEURS BLESSÉS DANS DES HEURTS AVEC LA POLICE

De notre correspondant

Grenoble. — Un face-à-face de sept heures, ponctué par de brefs mais vigoureux affrontements : le campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères a connu. vendredi 25 avril à Grenoble, l'une des nuits les plus « chaudes » de son histoire. Les gendarmes mobiles, C.R.S. et policiers ont, pour la troisième fois en quinze jours, pénétré sur le domaine universi-taire. Ils ont tenté de disperser cinq cents étudiants qui avaient dressé une barricade sur l'ave-nue Gabriel-Péri, puis s'étaient nue Gabriel-Péri, puis s'étalent réfugiés autour de la résidence Hector-Berlioz. De là, ils lanquaient des pierres contre les forces de l'ordre qui répliquaient par des jets de grenades lacrymogènes. Six C.R.S. ont été biessés ainsi que trois étudiants. La police a interpellé huit personnes. Le campus a retrouvé, tard dans la nuit, son calme après le départ des deux cent circurante membres des forces de l'ordre. Les étudiants avaient procédé. dans l'après-midi de vendredi, à une opération speciaculaire contre le hâtiment du rectorat. Environ cent cinquante étudiants avaient emprunté les bus qui des-servent le campus, puis ils

avaient demandé aux conducteurs de s'arrêter devant le rectorat. Après avoir disposé les autocars en travers de la route, ils dégonflèrent leurs pneus, puis ils se mirent à lancer des fruits et des légumes avariés contre le bâti-ment. Dispersés, une vingtaine de minutes plus tard par la police, ils se réfugièrent sur le campus, où les réjoignaient les forces de l'ordre.

Après la manifestation dans les rues de Grenoble, qui rassembla, jeudi 24 avril, deux mille cinq cents étudiants, pour protester contre l'intervention de la police, la veille, sur le campus, les incidents qui suivirent sa dislocation. tion, les nouveaux affrontements entre étudiants et policiers sur le campus créent une situation de plus en plus confuse. Alors que de dessinait depuis quarante - huit dessinait depuis quarante—huit heures une nette volonté de reprise des cours parmi les étudiants, d'autres continuent toujours à s'opposer à tout enseignement sur le domaine universitaire et ils perturbent bruyamment chaque amplithéatre qui réuit des étudiants désireux de travailler. — C. F.

### QUAND L'AUTO MARCHAIT A LA VAPEUR

Ce samedi 26 avril et dimanche 27 a lieu au château de Fontainebleau (quartier Henri IV) une vente d'automobiles et d'hippomobiles de collection. M. Jean - Pierre Osenat officiera. Au nombre des véhicules « rarissimes » mis aux enchères figure la « de Montais » à vapeur. Cette vénérable ancêtre est

la plus ancienne voiture jamais proposée dans une vente aux enchères dans le monde : elle a en outre cent ans. Autour de cette e pièce de

collection », témoignage des premiers ages de l'automobile, des voitures originales ou prestigieuses seront proposées : Voisin, Delahaye, Darmont, Bugatti, Renault, de Dion-Bouton. Elles ont été sélectionnées par M. Christion Huet, expert.

## **SCIENCES**

### LE VAISSEAU AUTOMATIQUE PROGRESS-8 S'EST SÉPARÉ DE LA STATION SPATIALE SALIOUT-6

Moscou (A.P.P., A.P., U.P.I.) — Le valascau spatial automatique de transport Progress-8, amarré depuis le 29 mars à la station orbitale Saliout-6, a été largué vendredi 25 avril, annonce l'agence Tass.

Les deux cosmonautes soviétiques, Valery Rioumine et Leonid Popov, qui avaient rejoint Saliout-6 le 9 avril dernier, ont procédé à cette opération après avoir déchargé Progress-8 et réalimenté les réservoirs de la station

Rempli de matériel désormais mutile, Progress-8 devrait se désintegrer dans l'atmosphère. Le départ du vaisseau de transport automatique libère le deuxième collier d'amarrage de Saliout-6, ce qui devrait permettre aux deux commonautes de recevoir prochainement la visite d'un autre équi-

· - 1414

A ......

- 1104, 36

tringings of

Chers

Ar Sugar er totaler vege

Come to pass helpers. - ATH & LOUIS . - subseque and property de granden mertyana phi the the same of the same being Little to general " Bles & Se is the ! experience !!

tract on motion pairs and place bear gerie berieber eine der Get the or special religion on the the die let ye better L . M . S Pac Property 64 100 Transparent of the parent of the contract of t

EL

«ALLO-STOP»

Service Services

The state of the s

0 m 44 de

1

Tanaania Tanaania

management and state of a Amorte . In manual de mar To the state of th

10 000 Comments of the comments of th tot Magne and these o property while, if Barrier And And V.

Change Samuel Control of 1

gcances sans Français en Collèges anglais THE REAL PROPERTY.



# E E'AGITATION UNIVERSITATE

**Jeunes** en vacances

TRANSPORTS

## L'Atlantique sans contrainte

O H I Le Council ne pratique plus forcement les tarifs aériens les plus bas entre Paris et New-York Tous les émules de Freddie Laker offrent ce vol au même prix. Mais le Council on International Educa-tional Exchange (C.I.E.) n's pas besoin de ce titre de gioire pour apparaître comme un orga-nisme privilégié en matière de voyages pour les jeunes en géné-

ral et les étudiants en particulier. Il naît, en 1947, sous l'appellation «Council on Student Travel». Il achemine d'abord, dans des transports de troupe, les jeunes Américains désireux de venir relever la vieille Europe de ses ruines. A partir de 1956, le mouvement devient réciproque et les Européens prennent à leur

tour le chemin des Etats-Unis. Le Council troque, en 1967, son ancienne appellation contre son nom actuei et le cargo, contre le jet. Il garde la même raison d'être : faciliter et encourager tous les aspects du voyage éducatif. Organisation privée à but non moratif, il rassemble cent soixante-dix-huit membres, universités, écoles secondaires et associations de jeunesse, recru-tés essentiellement aux Rtats-

N s'en serait douté, la voi-

O ture de location n'est pas le meilleur moyen pour des

jeunes de prendre la route des

vacances. Et pour de multiples

raisons. D'abord, aucune des

grandes compagnies de louage n'accorde de tarifs spéciaux aux

jeunes conducteurs, ensuite elles

exigent un âge minimum, vingt

et un ou vingt-trois ans, et demandent que le candidat pos-

sède son permis de conduire

depuis un an au moins. Il ne

faut pes chercher très loin les

pour les compagnies d'assuran-

ces, il existe quatre raisons (au

motus) pour lesquelles les jeunes conducteurs se révèlent plus dan-

gereux que leurs aines : l'înexpé-

rience, l'usage d'alcool (sic), la

conduite de nuit, et la psycholo-

Il faut bien reconnaître, hélas!

(et les statistiques du Centre de

documentation et d'information

de l'assurance le révèlent) que les automobilistes de dix-

buit ans provoquent quatre fois

plus d'accidents en France que ceux qui ont franchi le cap des

trente ans. Le montant des

gle propre aux « adolescents ».

raisons de cet « ostracisme » :

Il y a dix ans, les adolescents quittaient leur famille pour aller en Grande-Bretagne ou en Allemagne compléter leurs connaissances en anglais ou en allemand. Aujourd'hui, les enfants, même jeunes, passent une partie de leurs vacances en dehors du cadre familial.

Les stages se diversifient : aux séjours traditionnels viennent s'ajouter les « camps » aux Etats-Unis que les parents paient à crédit et les retours aux sources offerts par les Bretons et les Occitans.

On ne compte plus les stages de sports, les découvertes de la nature, les séjours musicaux et même les voyages à thème à l'étranger, sans oublier les raids d'explorateurs qui par-tent individuellement ou en groupe, en voiture, en stop, en train ou en avion découvrir Sri-Lanka ou la Lozère.

Les associations, longtemps seules à organiser les voyages et les vacances des jeunes, sont aujourd'hui concurrencées par le secteur commercial qui a déconvert l'importance économique d'une clientèle même désargentée.

Unis. Son budget de fonction-nement s'est élevé, en 1979, à

4 millions de dollars. Ses services sons offerts aux institutions membres, à d'autres organismes d'échanges, aux éfu-diants et aux professeurs à titre individuel, ainsi qu'aux voyageurs appartenant au monde de l'enseignement. Premier service, celui des conférences et séminaires qui organise des forums pour les éducateurs. Ensuite, le Council disposa de « programmes internationaux d'études et de

40 % plus élevé, cele n'arrange rien. N'est pas philanthrope qui

Les primes d'assurance étant

plus élevées quand un conducteur

a moins de vingt-cinq ans, les compagnies de louage ne

voient donc pas de raison de lui

En fait, plutôt que de louer

une automobile pour l'été, pour-quoi ne pas acheter une bonne

voiture d'occasion à deux ou

trois ? A cet égard, vaut-il mieux

s'adresser aux concessionnaires

de grandes marques plutôt qu'à

un particulier on à un petit gara-

giste de quartier ? Bien difficile

de le dire. L'expérience prouve

tout de même qu'il est plus aisé

de faire respecter des garanties

par les agents officiels des mar-

ques que par les particuliers.

Et si tout ça ne marche pas et

si l'on n'a pas recours au bon

vieux astop », eh bien que l'on

« emprunte » la voiture de papa.

De nos jours il est de plus en

plus rare qu'il refuse de la prêter.

faire une fleur particulière.

voyages », qui envoient par exemple les étudiants américains suivre un cycle de formation cinématographique à Paris ou bien les jeunes Japonais apprendre la langue américaine aux Etata-Unia

Les services de voyages et d'information sur les voyages offrent des tarifs réduits sur l'un des deux cent cinquante vols charters transatiantiques affrétés par le Council Dans les trains et sur ies bateaux également. Circuits bon marché, locations de voiture, assurances modiques sont accessibles aux porteurs de la carte internationale d'identité d'étudiant. Celle-ci donne droit à des tarifs réduits dans les hôtels pour étudiants Ainst Sloane House, à New-York, permet de dormir dans une chambre triple pour 6 dollars (27 france) le nuit sans petit déjeuner.

### Des jobs aussi

Les aervices d'emplois trouvent aux jeunes maniant correctement la langue du pays d'accuell des emplois temporaires en Grande-Bretagne, en France, en République fédérale d'Aljemagne, en Irlande et, bien sûr, aux Etats-Unis. Enfin, le CIEE publie plus de trente livres, guides et brochures destinés à faciliter le voyage.

Depuis 1970, l'étudiant ne veut plus voyager en groupe. Il demande des services et, surtout, pas d'embrigadement. Le Council procure ces avantages aux jeunes de moins de vingt-huit ans et aux étudiants n'ayant pas dépassé l'âge de trente et un ans : un voi charter, une nuit d'hôtel, un job et des renseignements à l'œit.

Ce qui frappe le plus dans les voyages offerts par le CIEE, c'est leur souplesse et leur « clarté », deux qualités peu courantes dans le monde du charter. e Nous avons essayé de maintenir nos priz égaux toute l'année, explique Jean - Jacques Gate, directeur technique D'avril à octobre, nous nous sommes attachés à laisser aux poyageurs le choix de leur date retour comme celle de leur départ. Pas de minimum ou de maximum pour la durée du sé-jour. Nos prix sont neis, c'est-

à-dire qu'il n'y aura pas à



payer de frais de dossier. d'as-surance ou de frais de transferi entre l'aérogare et le centre-ville. » Ajoutons que le prix du voi est garanti à partir du mo-ment où le client à réservé sa Suivant les dates du voyage l'aller-retour Paris-New-York re-vient entre 1980 F et 2600 F. La

possibilité de n'acheter que des allers simples permet ainsi de gagner New-York, d'où on ganera en stop Los Angeles avant de revenir en avion sur Paris via New-York. Coût pendant la période la plus intéressante 2557 F. Au départ de Paris ague (aller-retour) coûte 640 F; Rome, 618 F; Athènes 1 130 F et Tel-Aviv, 1 780 F.

« Sans dépenser un sou de

publicité, nos appareils sont pleins à ras bord. En 1979, nous

avons transporté quatre-vingt-

quatre mille passagers. Notre marge bénéficiaire sur chaque

place s'élevait à 6 F, explique

Jack Egle. Sous la pression des

charters, qui ont secoué la torpeur des compagnies aé-

riennes régulières, celles-ci ont

consenti à baisser leurs prix. Nous sommes heureux de cette

évolution qui nous permet d'uti-

liser plus fréquemment les régu-

liers. Toutejois, nous continue-

rons à affréter des vols parcs que nous n'avons pas totalement

confiance dans la conversion des

Prudence est mère de sûreté

(\*) Council on International Educational Exchange (C.I.E.), 49, rue Pierre-Charron, 75008 Paris. Tél. 1 359-23-69 ou 51, rue Dau-phine, 75006 Paris, Tél. 1 325-09-86 et 326-79-65.

**SEJOURS** 

**EN FRANCE** 

ÉTÉ 80

JEUNES DE 4 A 17 ANS

CENTRES DE VACANCES

ET STAGES SPORTIFS

**ÉQUITATION - VOILE** 

SPĖLĖO - ESCALADE

CANOÈ

CYCLOTOURISME

COMITE D'ACCUERL

DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

88, bd SAINT-MICHEL

75006 PARIS - 329.12.88

BON POUR UNE DOCUMENTATION

A retourner à l'adresse ci-dessus

ADRESSE

ALÁIN FÁUJAS.

compagnies régulièn

tarifs... >

et d'économie.

## de la S. N. C. F. A pour leurs déplacements, l'aller et au retour, réserver ses utiliser le train, la places. S.N.C.F. offre plusieurs « faci-

Les bons offices

lités » tarifaires.

 Tarif groupes ordinaires La réduction est de 20 % pour les groupes d'au moins dix pernes, de 30 % pour les groupes d'au moins vingt-cinq personnes. Les enfants de quatre à moins de dix ans payent moitié prix par rapport aux tarifs précédents. La validité de ces réductions est de deux mois à partir du début

du voyage.

(Dessin de PLANTU.)

Il est nécessaire de voyager ensemble tant à l'aller qu'au retour. Il est possible aux mem-bres du groupe de voyager dans des voitures de différentes classes, d'interrompre leur parcours, de sortir de France par un point et d'y rentrer par un autre. Il est obligatoire de réserver les places pour les parcours supé-rieurs à 100 kilomètres. Tarif centres de vacances

## La réduction est de 50 % pour

les enfants ou les jeunes de moins de dix-huit ans ainsi que pour les accompagnateurs (un par fraction de 10 enfants) se rendant en centre de vacances, de nature ou de neige. Les enfants de quatre à moins de dix ans payent moitié prix par rap-port au tarif précédent. Le validité de ces réductions est de trois mois

Plusieurs conditions sont requises pour bénéficier de ce tarif : faire partie d'un groupe d'au moins dix personnes, voya-

### Promenades d'enfants La réduction est de 75 % pour les enfants n'ayant pas atteint. l'âge de quinze ans, ainsi que

pour les accompagnateurs (un par fraction de dix enfants). Les enfants de quatre à moins de dix ans payent moité prix par rapport su tarif précédent. La validité de ces réductions est de deux jours, et de trois jours pour les déplacements d'au moins 400 kilomètres (retour compris). Les conditions requises pour bénéficier de ce tarif sont les suivantes : faire partie d'un groupe d'au moins dix personnes, voyager ensemble à l'aller et au retour. Les frais de voyage sont à la charge des municipalités ou d'œuvres philantropiques ; les arrêts en cours de route sont interdita, la réservation obligatoire. Il faut, enfin, voyager en dehors des périodes de fort trafic.

## Tarif séjour

Il s'agit d'un tarif individuel pour un séjour de cinq jours minimum ; le parcours aller-retour dott être d'au moins 1000 kilo-. mètres. Une réduction de 50 % est accordée sur le retour ; les' deux trajets doivent commencer en « période bleue ».

### • Carte inter-rail

Cette carte est offerte aux jeunes de moins de vingt-six+ ans durant un mois. Elle leur donne la possibilité de voyager en deuxième classe pour 860 F. sans achat de billet dans vingt pays étrangers et avec une ré-duction de 50 % en France sur les lignes S.N.C.F. Des réductions sont accordées également sur certains services maritimes (Sealink), chemins de fer privés et Europabus.

• Jeunes pavageurs service Jennes voyageurs service (J.V.S.) fonctionne tous les jours pendant l'été sur plusieurs grandes lignes. Les enfants de quatre à treize ans peuvent ainsi voyager par le train sans leur famille, sous la surveillance d'une hôtesse qui les prend en charge du départ jusqu'à l'arrivée. Outre l'achat du billet (en deuxième classe dans la plupart des cas), il faut acquitter un supplément spécial de 83 F auquel il faut ajouter le supplé-ment couchettes (48 F) pour

## « ALLO-STOP »

Chers volants

étudiant battit la semelle dans la neige, pouce en l'air, durant toute la journée recuellie. Rentré chez lui, il jura que cette mésaventure ne lui arriverait plus. Ainsi naquit Aliô-Stop, dont la bulletin de natsance lut signé en 1958.

Le principe de l'organisation est simple : les jeunes membres de l'association, moyennant 80 F (ou 20 F par voyage), télépho-nant au 246-00-86 lorsqu'ils vaulant partir pour Brest, pour Limoges ou pour Cannes. De leur côté, les automobilistes propo-sent des places dans leurs

Le voyage n'ast pas gratuit, les passagers participent aux frais d'exsence et de péage autauroutier (un voyage pour Mar-seille coûte environ 100 F) ou encore le transport leur est offert en échange d'un service : garder un bébé, conduire le véhicule, parler à l'automobiliste pour qu'il ne s'endorme pas au

- Ce partage des trais explique l'afflux de l'offre qui ne correspond pas à la demande puisque, en raison de l'augmenautomobilistes cherchent à - amortir - le montant de leur trajet », explique un responsable de l'association.

En 1980, quinza milla stoppeurs étaient inscrits à l'association. Mala le = stop > a quelques difficultés à s'imposer en France en raison des craintes d'agression que manifestent stoppeurs et automobilistes. D'autre part, l'association n'a pas écheppé su phénomène des - jours de pointe - : le 31 julilet, tout le monde veut aller aur la Côte d'Azur, et, à Pâques, dans les Alpes.

Allo-Stop a plusieurs relais, à Paris et en province : Paris, 246-00-66 ; Bordeaux, 48-55-50 ; Chambéry, 33-43-46; Cholet, 62-22-35; Granobia, 54-70-38; La Rochelle, 41-16-99; Le Cannet-Côte d'Azur, 45-76-90 ; Le Havre, 22-63-02 ; Lille, 62-96-69 ; Lyon, 842-38-29; Marseille, 42-68-80; Montpellier, 66-03-65; Nantes, 71-77-41 : Poitiers, 68-64-37 ; Rennes, 30-98-87; Strasbourg, 32-80-45; Toulouse, 23-62-80. En Belgique : Wawre (à côté de Bruxelles), 22-35-38 et Gand (091) 23-80-73. - M.-C. R.

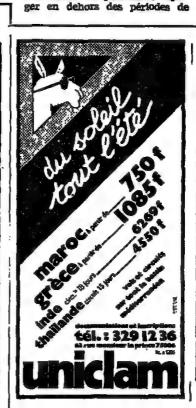

## mieux comprendre le pays OÙ vous allez La vie politique,

les trains de nutt.

économique et sociale des pays visités

«Documentation voyages 1980s envoyée sur simple demande

LA DOCUMENTATION FRANCAISE 124, rue Henri Barbesse 93308 Anhervilliers Cedex

## Grande-Bretagne - Irlande - U.S.A. - R.F.A. 💳

Séjours linguistiques pour tous (6° à la licence) Une organisation spécialisée, sûre et sérieuse Tarifs tout compris au départ de Paris PRIX pour l'Angleterre

ETÉ 80 : 3 et 4 samaines à partir de 2.200 F Association Linguistique et Culturelle Franco-Britannique (euroculture)
11, rue de l'Aubette, 78290 MANTES - LA - VILLE - Tél. : 477-59-22

**Vacances sans Français** en Collèges anglais DE VRAIES ECOLES DE LANGUES, 35 Run de Chezy 92200 Newilly Tél. 637-35-81

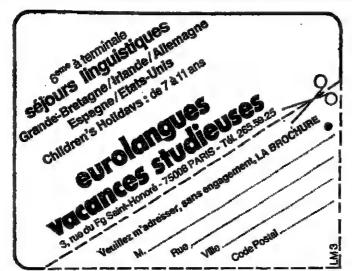

Cours pour lycéens - Immersion linguisti -ANGLETERRE AUTRICHE ALLEMAGNE Voyage acc Tél. 508.94.59 Club 3



Pitk A/R, départs EL CONDOR 28, me Delambre, 75014 Paris. Tél.: 322.30.26.

ORGANISATION DE SÉJOURS LINGUISTIQUES ET CULTURELS A L'ÉTRANGER

OSLCE

nts de 8 à 25 ans, ert en famille ou en résidence université Diverses formules axec ou sans cours, avec ou sans exc CONVOYAGES ASSURÉS A PARTIR DE LA PROVINCE.

De Boulogne

to Douvres

168 francs

AFGLETERES,



9 POSSIBILITÉS **BE STAGES** 

A PARTIR DE 595 F

DESSIN - PEINTURE - POTERIE SCULPTURE - PHOTU - SON TECHNIQUES DE L'IMAGINAIRE ECRITURES - TAPISSERIE TISSAGE

CHEZ LES CHPEUNEUNEUX La Boissière - 19310 AYEN

Tél.: (55) 25-15-69.

ÉTUDIANTS

A L'ÉTRANGER Sachez également proliter des REDUCTIONS et AVANTAGES auxquels vous avet droit. Ne parter pas à l'Etranger sans vous munir de la CARTE INTER-NATIONALE D'ETUDIANT, la carte qui officialise votre statut d'étudiant à l'Étranger.

TEJ FRANCE - 75005 PARIS 85, bd St-Michel (dans la cour)

avec your voiture,

allormandy

Dateau

NORMANDY PERRIES 9, place de la Madeleine 75008 Paris - Tél. 266.40.17.

Trix per personne pour une voiture avec 2 passagers aller et retour dens les 80 heures au départ de Box

aux enfants. Ils se diversifient anjourd'hui. A l'artisanat traditionnel et aux techniques répertoriés par les associations et tradition-nels centres de renseignements (voir ci-dessous le CLD.J.) viennent s'ajouter es de sports, de loi

## MUSIQUE

sociation culturelle d'expansion musicale propose des séjoure musicaux aux mélomanes, aux dramatique et de danse classique. Des « jardins musicaux » s'adressent aux enfants de quatre à sept ans, des sessions - juniors - aux sept et douze ans, des sessions pré-adolescents et adolescents.

## \* FNACEM, Rôtel des Croisilles, 12, rue du Parc-Royal, 75003 Paris. Tél.: 277-54-60. **GROS MOLLETS**

L'Association La Burle, créés on 1975, propose aux jeunes une série d'activités sportives dans le Vivarais et l'Ardèche. Raids pédestres, raids canoë, randonnées avec des ânes sur le haut plateau ardéchois. Prix : à partir de 850 F. Age : à partir de Quatorze ou seize ana.

\*\* La Burle, Usclades, 67510
Usclades et Rieutord, Tél.: (75)
38-80-19.

### CONNAITRE LES RACINES

Jeunes et Nature organise des stages de formation d'animateurs nature, Durant une semaine des feront connelssance avec = fe milieu naturel = des régions où ils se trouvent, les modes de protection de la nature et les techniques d'animation. Ces sta-ges d'initiation à la nature sont ouverts aux jeunes à partir de quatorze ans.

\*\* Jennes et Nature, 129, bonlevard Saint - Germain, 75279
Paris. Tél.: 326-13-28.

AVEC LES ARTISANS

Travaliler le cuir, le bois,

Parce qu'une

**ETRANGERE** 

venez avec nous en

**ETATS-UNIS** 

LANGUE

vacances **d'ETE** s'apprend sur place GRANDE-BRETAGNE

ALLEMAGNE **ESPAGNE** SESSIONS INTENSIVES POUR ADULTES toute l'année.

ORGANISATION SCOLAIRE FRANCO-BRITANNIQUE 43, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. 526-63-49

STAGES

## Le «Guide de l'étudiant»: tout sur tout

ont voulu savoir exactement ca de quelques points de repère pour vous alder que les vacances représentaient pour les jeunes et ce que ces à démêler l'écheveau de vos demiera souhaitaient recevoir envies et à réaliser vos réves les informations. = Pour plus fous », annonce l'éditorial du Gulde de l'édudiant, Voyagesnous, les lecteurs sont aussi des informateurs .. explique M. Prot, en ajoutant que quinze cents Vacances 80 (1). Mais dans cette rédaction, on donne aux « queiquestionnaires ont été envoyés à des lecteurs, des abonnés ou ebiue ub strabe de l'étudiant (les correspondants Le demier-né de ces dossirecoivent en échange de leur collaboration toutes les publica-tions éditées par la maison). Ces c'est tout simplement deux cent cinquante pages. Une épaisse brochure qui, selon M. Benoît Prot. la rédacteur en chef. est d'illustrer la Guide de témolgnanécessaire « pour apporter aux ges comme celui de Bénédicte. vingt ans, qui raconte son voyage d'informations et de conseils en stop en Grèce, ou celui de Bruno, qui affirms avoir passé On connaissalt la passion de la jeune équipe des Dossiers de vingt jours en Belgique et aux 'étudiant pour « le renseigne-Pays-Bas en ne dépensant que 40 france par jour. Il est vrai qu'il circulait à bloyclette et ne

> plex, du pain et du chocolat... = Mais en donnant les bonnes adresses de leurs villes ou de leurs régione dans le domaine des voyages et des vacances et en faisant part de leurs critiques

gealt que e de l'aqua sim-

Le résultat de cette entreorise - l'équivalent de dix livres de seion les auteurs -- est d'offrir à tous ceux auxquels les premiers rayons de soleli donnent is bougeotte une multitude sélection des tarifs aériens les moins chers sur cent destinade librairies apécialisées et d'une centaine) qui figurent à la fin du dossier.

A tous ces organismes de voyages, ainsi qu'aux offices de tourisme, aux maisons de province à Paris, aux librairles spécialisées, aux organisateurs de stages, de séjours linguistiques, de festivals, des questionnaires ont écalement été envoyés Cette vaste enquête, avec un taux de réponses assez important, nous a fourni une masse de renseignements », déclare M. Prot Ces informations, traduites en fiches, ont été par la ments publicitaires at souvent augmentées par les visites ou les recherches des journalis de l'équipe. Sans oublier l'ultime étape, la vérification de toutes les adresses. « Il ne faut pas hésiter à engager quelques per-sonnes pour contrôler systémaent par téléphone la liste des rétérences que nou s publions », précise le rédacteur en chef d'une revue qui s'affirme

Une multitude de propositions

mille cinq cents stages d'artisenat en France, offre des propositions de week-end à l'étranger, donne des adresses de chantiers de leunesse ou d'organia mes présentant un catalogue de vacances aportives. Les rédac teurs du Guide ont aussi pensé à ceux qui ont déià choisi leur

le voyage, des formalités à accompil pour se rendre dans cent quarante pays, et enfin un guide des guides leur permet-tent de préparer vacances et cendre la Dordonne en radeau. comme Michel, qui voulait passer des vacances = calmes et peu chères », ou rencontrer des « que la travail manuel rende Idiot », et qui offrent une manière lecteurs, malgré le nom des Dossiers, ne seront pas seute-M. Prot, mais aussi des jeunes, des lycéens, enfin tous ceux qui envisegent leurs vacances dans « un esprit étudiant ». C'est à eux que e'adresse le Guide. forsqu'il conselle de se comporter en consommateur à part entière des organismes de voyases lecteurs d'être perspicaces, de ne pas acheter « n'importe quoi à n'importe quel moment et dans n'importe quelles conditions ». C'est cela aussi le Guida de l'étudiant. - Ce n'est pas facile, avoue M. Prot, et nous en taisone nous-mêmes l'expérience. Combian d'omissions, d'imprécisions, volontaires ou pas, avonsnous relevées dans les brochures que nous décryptons ! » Un travail de fourmi et de bénédictin.

SERGE BOLLOCH.

## Du violon à la clé à molette

De multiples stages sont proposés aux jeunes, voire sirs les plus variés. En

ment exact ». Elle l'applique déjà

avec rigueur depuis cinq ans pour la réalisation du guide an-

d'appliquer la méthode de la

précision et de la vérification

vacances-voyages. - Nous avons

voulu réalisar un ouvrage plus

complet que l'an demier, sou-

ligne M. Prot, et surtout offrir à

ceux qui souhaitent passer des

vacances pas bêtes et pas trop

une toule d'idées. - Pour cela,

une dizaine de aziariés perma-

nents (journalistes et documentalistes) et des pigistes ont

contacté, recensé, étudiants,

organismes de vacances, compa-

gnles aériennes, stages artisa-

Partant des expériences déià réa-

ilsées pour leurs autres guides,

uel. Cette tois, il s'agissalt

La Fédération nationale d'as-



(Dessin de PLANTU.)

Lozère. Tels sont les stages proposés par l'Association Lou Grei. L'hébergement est assuré mais non les repas. Age minimum requis : seize ans. Prix du stage : à partir de 750 francs.

\* Lou Grel, Maison consulaire, 2, rue Henri-Elvière, 48000 Manda. Tél.: (86) 65-08-92.

## EXPLORATEURS DANS LES LANDES

Deux etages permettront à leurs participants de découvrir le parc naturel régional des au 25 juillet, du 11 au 16 goût, Moyennant 650 francs, les explorateurs - pourront ainsi apprendre l'histoire. l'économie de la région et rencontrer les habitants. Age minimum : dixhuit ans.

A Gérard Rodriguez, mairts
anneze, 33830 Belin-Belist.

## **PAUVRES** VIEILLES PIERRES

Aux amoureux des vieilles pierres, le Club du Vieux-Manoir, créé un 1953, avec pour objectif de mettre en valeur du patrimoine architectural et d'oifrir des activités aux jeunes, propose une série de chantiers pour 1980, dans l'Alane, l'Indre, aux Antilles, de façon perma-nente. Douze chantiers saisonactivités. A partir de treize ans, pour certains chantiers; dix-sept

ans pour d'autres, notamment pour l'Ecole pratique.

† Ciub du Vieux Manoir, 10, rue de la Cossonnerie, 75001.

Paris. Tél.: 508-80-40.

## CHEZ LES. MAORIS

Vivre en Nouzelle-Zélande, en Italie, au Kenya ou à New-Deihi, tels sont les séjours proposés nationale ». Plusieurs aéjours sont organisés par l'association: individuels, collectifs, à thème decine, agriculture), etc. A en Nouvelle-Zélanda coûtent 600 france, en Italie, 1 740 france.

mode de transport.

Expérience de vie interna-tionale, 89, rue de Turbigo, 78003 Paris. Tél. : 278-50-03.

### LE TARN PROFOND Des stages de canon-kayak

de photo et de restauration sont organisés par l'association Vallée de l'amitié », dans la vallée du Tarn. Pour les stages de kayak, il faut avoir dix-huit ans, savoir mager, participer aux pas publier son instrument de musique préféré. Le stage de restauration cotte

32 francs per jour, il comprend également des activités sporti-ves, musicales, des veillées. † Vallée de l'Amitté, Pierre Lesbros, 28, avenue Pasteur, 91250 Gentilly.

### LA GASTRONOMIE ET LE RESTE...

Des stages de gastronomie, d'émaux sur cuivre, de ter forgé, de poterie, d'art dramatique, d'astronomie, de plantes médicinales, des initiations à la musique et des promenades botaniques sont organisés ou répartoriés par le comité d'action, de liaison économique et de productivité du département Cinquante-cinq stages figu-

rent parmi ces propositions de vacances insolites. Les possibiillés d'hébergement sont mul-tiples (camping, flôtel, sur place). Exemples de prix : omie : 600 F. Mécanique: 350 F. Astronomie, 950 F.

Stormer Sto

## YOGA ET MONTAGNE

Des week-ends et des stages sont organisés pour les = montagnards = en mai, juin et juillet. Des cours de mathématiques, physique anglals, voga, alternant avec des randonnées.

\*\* Trans Humans Horizons, 29, avenue Thiers, 64000 Pau. Tél. : (58) 30-23-92.

Centre d'information et de documentation de la jeunesse (CIDJ) 181, qual Branly, 73815 Paris Tél. : 865-48-29

H VA CANCES

STAGES C'ANGLAIS

SMIVERSITE

DE BUBLIN

Emilian Summer Schuel

Ted to To test to the late of the late of

Part of Foreign Exemple

ENES 14'20 ans

ecial USA ete 80

lages Linguistiques

300 13 92

Part in the second

Bert i g ALL A C SAME AND

## Situation priceirs

of the second second second 

Institut Fittates potential MA THE SHAPE A STREET OF ME AND are eighter, du . Manhager . a seguir beil Calabi unter freiden gemille bei f

avec des copains a soleil, à la pluie et au sont

à la montagne, sur le su à la campagne ARDECHE 13-15 VANOISE 15-17

voyages vacant





ant : tout sur

## Avec la pioche au cœur

Rdiriger, en 1980, une asso-ciation comme « les Compagnons battsseurs », qui or-ganise pendant l'été des chantiers pour les jeunes | Le travail des « bâtisseurs » que propose cette organisation, trente-cinq heures par semaine, aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, subit en effet la concurrence de loisirs plus lucratifs. A la démarche bénévole et désintéressés de ces compagnons qui tente d'aider les plus déshérités, reconstruisant murs et charpentes, les jeunes préfèrent souvent les « petits boulots : rémunérés. A l'appren-

de la construction, certains opposeront les stages qui débouchent sur un diplôme.

« La société, disent les responsables des Compagnons bâtisseura, ne favorise par le type d'activité que nous proposons, » Il n'est pas jusqu'à certains arti-sans qui ne reprochent à ces jeunes de leur prendre leur iravail. H y a quelques années, les «C.B.» (Compagnons bâtisseurs) étaient donc cinq fois plus nom-breux que maintenant où l'on compte, chaque été, seulement deux cent cisquante Français et trois cent cinquante étrangers.

payé près de 3500 francs par

Le disparition d'une telle asso-

ciation serait grave, à en juger par le plaisir des sept jeunes de

dix-sept à vinet et un ans ren-contrés, à Pâques, su hameau de Vaux (Vxl-d'Oise). Ce chantier

organisé par les Compagnons bâ-tisseurs avait pour but la pose d'une immense dalle de béton

pour la bibliothèque de l'asso-ciation Aide à toute détresse.

Celle-cì, en contrepartie du tra-vail fourni, hébergeait l'équipe

et rémunérait pour 1600 francs

Maigré les brouettes un peu lour-

des — surtout les premiers jours

- et en dépit du froid vif d'avril,

les trois garçons et, les quatre filles apparaissaient détendus et

joyeux & C'est important d'aider

chant des coqs et on vit en de-

hors de la ville », s'émerveille Sylvie, dix-huit ans. e Il faut

bien passer le temps », dit en

riant Isabelle, dix-neuf ans, qui souligne « la nécessité de remé-

dier aux carences de l'habitat Le moniteur, qu'on appelle chez les Compagnons bâtisseurs un

a volontaire à long terme », parle,

les gens », explique Thierry, dixsept ans. « On se réveille au

les deux moniteurs.

## Situation précaire

A ces difficultés de recrutement s'ajoute depuis cette année me stagnation des subventions. Le fonctionnement de l'association dépend pourtant à 85 % de ces aides de l'Etat puisque l'apport des jeunes — 150 F pour un séjour de trois semaines ne contribue que faiblement au fonctionnement d'un chantier. La situation est devenue très précaire », affirme Pascal Friburg, un des quatre permanents,

phus jeunes n'apparaissent pas autoritaires. Tous sont décidés à revenir e là et pas asseurs 1. Une des filles, qui en est à son huitième stage, est décidée à devenir a polontuire à long

Si l'association, maigré ses succès certains, reste mal connue, c'est d'abord faute de moyens : le permanent chargé de l'information consacre seulement un dixième de son énergie à cette tâche, « fœute de temps ».

le groupe ». En tout cas, les rela-

tions qu'il entretient avec les

Surtout, les Compagnons bâtisseurs souffrent d'une image un peu floue parce qu'ils hésitent à préciser leurs options. Les organisateurs, en effet, ne se reconnaissent plus dans l'aspiration de départ, largement anticommu-niste et confessionnelle. Créés en 1953 en Belgique par un prètre, les Compagnons bàtisseurs voulaient alors venir en aide aux réfugiés de l'Esti. Aujourd'hul, seul le caractère social des chantiers est clairement revendiqué. Les « C.B. » se démarquent nettement de ces associations qui

veulent reconstruire simplement les demeures historiques ». L'objectif est, pour eux, d'aider les familles mai logées on de favoriser la construction d'un établissement à caractère social L'association se définit par un

programme minimum. Nombreux pourtant parmi les responsables sont des non-violents : plusieurs s'affirment objecteurs de conscience. L'un des persmanents a fait pendant un an un séjour sur le Larzac. Les « C.B. » parlent de « prise en charge », d' « autodiscipline », de « la né-cessité de faire évoluer les choses > - mais simplement entre

« Pouvous-nous affirmer notre identité, se demandent aujour-d'hui les responsables de cette association, sans risquer de perdre une partie de notre clientèle traditionnelle ? » Mais peuvent-ils, face à l'érosion de leur recrutement, prendre le risque de ne pas se faire entendre de cette fraction de la jeunesse tentée par la non-violence, ou même par le retour aux valeurs essentielles de la fraternité ?

NICOLAS BEAU.



(Dessin de PLANTU.)

## STAGES CANGLAS PEUR ADULTES TOUS NIVEAUX

UNIVERSITÉ DE DUBLIN

8-29 juillet - 5-26 août Forfait voyage Avion Euro-Irish Summer School Relations Internationales. 29, rue de l'Exposition, Paris-7e Tél.: 783-90-47.

## JEUNES 14/20 ans Spécial USA été 80

mole

Stages Linguistiques

- · Hendrement très sérieux. Accueil chaleureux en famil-le sélectionnées.
- 7èrage accompagné au départ ie Paris.

O.IS.L. 21, rue Th.-Renaudot, Pals 115"). Tel.: 533-13-02 Association à but non lucratif

MO34 ....

avec des copains,

au soleil, à la pluie et au vent ;

à la montagne, sur l'eau,

à la campagne.

ARDECHE 13-15 ans

VANOISE 15-17 ans

voyages vacances tourisme

SÉJOURS LINGUISTIQUES ÉTÉ

GRANDE-BRETAGNE - ALLEMAGNE - ETATS-UNIS

Options sportives : voile · tenns · équitation.

ECOLE EUROPEENNE DE VACANCES 9, rue Posquier - 75008 PARIS Tél. 266-20-13

- 4 tormules de séjour en tamille

20, rue de la Commanderi

## Profession: bénévole entreprise industrielle. Avant

UI, à trente et un ans, après une formation juridique, travaillait, en s'y ennuyant un peu, dans une banque. Le deuxième, après des études à l'Institut d'études politiques (I.E.P.) de Paris, participait, sans conviction, à trente et un ans également, à la rédaction d'un bulletin économique. Le troisième, un élèva de l'ESSEC, avait été engagé, sans passion excessive, à la direction commerciale d'une

même que M. Barre ne conseille aux chômeurs de créer leur entreprise, les trois amis avaient décidé, en septembre, de créer R.D.C. Loisirs (1), une organisation de vacances pour les jeunes : « On en avait assez, disent-ils, de vendre des containers, des agrégats et du crédit. » Ils ont donc eu l'idée de créer cette association, notamment parce que l'un d'eux, Antoine Paucot, après moniteur de colonies de vacances et de professeur, avait vralment le feu sacré. La vocation des deux autres est moins précise.

## Pas de subventions

D'ores et déjà, ils ont organisé deux séjours de ski, l'un à Avo-riaz, l'autre à Chamrousse. La première fois, vingt enfants de dix à dix-sept ans, souvent contactés e par relation », sont venus. La fois suivante, il y avait une quarantaine de personnes, dont la moitié de parents : l'idée des responsables de R.D.C. Loisirs est, en effet, de mélanger les âges. Autre désir : laisser une grande initiative aux intéressés. a Il ne faut pas, explique Antoine Paucot, recréer, dans les séjours de vacances, des structures rigides entre assistants et assistés, entre ceux qui sapent et ceux qui ne savent pas. » A Pâques, tous ont participé aux tâches ménagères. Cet été, en Grèce, de petits groupes de cinq ou six personnes tenteront d'apprendre « le voyage itiné-rant », de préserver l'initiative des jeunes. A R.D.C. Loisirs, on croit également que les éduca-teurs ne sont pas les seuls à pou-

voir prendre en charge l'été le jeunes. Un seul, parmi eux trois, possède d'ailleurs un diplôme de « directeur de centre ».

Leur projet est-il original ? Il le semble, à en juger par les intentions des responsables de vingt et une associations de camps de vacances, qui ont fonde l'Association pour la formation de cadres de loisirs de jeunes (Afocal). « Depant le lazisme et les abus de non-directivité de trop de directeurs et d'animateurs, disent ses dirigeants, ces associations se sont unies pour sélectionner et former de vrais éducateurs qui répondent au grand besoin de sécurité des jeunes, qui aient l'esprit de service et des mœurs irréprochables, et qui ne craignent pas d'exercer leur auto-

R.D.C. Loisirs organise des séjours à des prix relativement élevés: 1980 francs cet hiver pour douze jours en montagne et 2650 francs cet été pour vingt - quatre jours en Grèce. Les responsables de cette association, tous bénévoles, pour l'instant reconnaissent que ces tarifs, blen que « dans la moyenne », sont élevés. « Mais, la première année, disent-ils, nous n'avons pas eu de subventions de

Les dirigeants de R.D.C. Loisirs sont sympathiques, ou-verts, directs, précis. Et si cela suffisait pour s'occuper de vacances sans prétention sociale ou éducative ?

## N'en rêvez plus... Partez!



payscope international

6 rue de la Paix Paris 75002 Tél. 261.50.02

. code postal

## **VACANCES LINGUISTIQUES** ACTE et CULTURELLES - ÉTÉ 80

SEIGURS LINGUISTIQUES : en Grande-Bretagne (en famille ou en résidence) : aux Etats Unis (en tamille ou en « Campus » universitaires). SEJOURS EN FAMILLE EN THAILANDE, & HONGKONG ET AB JAPON :

étudiants de 18 à 31 ans ; jeunes de 18 à 26 ans. VACANCES A LA FERME ET CIRCUITS AU CANADA : jeunes de plus de 18 ans. CIRCUITS EN U.R.S.S. DU EN POLOGNE : Étudiants de 18 à 30 ans. PLONGÉE SOUS-MARINE/ILE DE MADÈRE OU ÉGYPTE : plus de 18 ans. TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES : jeunes, étudiants et adultes.

Adresse

Association Culturelle pour le Tourisme et les Echanges Ass. Loi 1901 - Agrément de Tourisme n° 79 105.

séjours



tél.: 329 12 36



## INGUISTIQUES

ÉTÉ 80 JEUNES DE 11 A 20 ANS

GRANDE-BRETAGNE LEMAGNE - ESPAGNE U.S.A. CANADA - U.R.S.S.

### COMITE D'ACCUEIL! DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

88, bd SAINT-MICHEL 75006 PARIS - 329.12.88

|          | _/                          |
|----------|-----------------------------|
|          | UMENTATION<br>SO CI-Clessus |
| NOM      | ,=======                    |
| ADRESSE  | <br>                        |
| PERILOGE | <br>~                       |

1 - SÉJOURS EN FAMILLE - JEUNES DE 14 A 20 ANS. ion, Houston, Denver, Florid Los Angeles, San Francisco. Cours, activités, excursions, visites

2 - UNE ANNÉE SCOLAIRE AUX USA - 15-18 ANS. 3 - SUMMER CAMPS - JEUNES 10-15 ANS. Houston, Boston,

New York. Avec de jeunes Américains. Activités sportives. 4 - D'EST EN OUEST - JEUNES DE 18-30 ANS. En autocar, la

traversée des USA au sein d'un groupe international. 5-VAÇANCES ET STAGES LINGUISTIQUES EN UNIVER-SITES AMERICAINES. Boston, New York, Berkeley et Miami.

6-COURS INTENSIFS D'ANGLO-AMÉRICAIN TOUTE L'ANNÉE - ADULTES.

English Language Proficiency: Redlands (Californie). English for Science and technology: Reno (Névada).

BONS D'HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCES UNIVERSI-TAIRES OU HOTELS. 41 francs/jour - NASC/ECOM.

devourser et a resourner à FSL 14, rue des Poissonnuers, 92200 Neuill94 Tel. 637 16 23

Special Journey 1 2 3 D Study & Tracel # 5-6 D NASC ECOM 7 D





| ngli <i>r</i> h h             | ome h                        | oliday/                  |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| enios el concendo góment de m | a part votre brachure sur le | 30, rue N-E des-Victoire |

NCM\_ ADRESS: CODE POSTAL

75002 PARIS Tél. 261.54.20



# YACANCES

ASSURANCES

. ..

1.5 75 6 7 5 B m. Caterdrenten, and

To carrie works and me for

" to feel market to be a see to be

THE REPORT THE

M. Sell Miles

## LANGUES

## En sautant les frontières

N sort peu des sentiers battus en matière de voyages linguistiques et cela malgré le nombre croissant d'organismes spécialisés. Pour acquérit les automatismes de base, le séjour d'un enfant dans une famille, complété par des cours, reste la formule la plus répandue.

Les séjours en famille sans cours sont aussi très demandés par des parents soucieux de ne pas prolonger la période sco-laire pendant l'été. Dans les deux cas, il faudra s'assurer que la famille hôte ne comprend pas d'autre élève francophone et que son lieu de résidence demeure éloigné des circuits touristiques.

La plupart des familles sont choisies pour leur courtoisie et leur hospitalité, mais, avec l'habitude, il arrive que leur curiosité soit émoussée. Le jeune Français devra donc parfois faire les premiers pas pour susciter une réelle co

Mais, quelles que soient les bonnes dispositions de la famille d'accueil, elle ne peut pas — et le jeune ne le souhaite pas — s'occuper constamment de son hôte pour lui parler, le faire parler, le sortir, le distraire. C'est pourquoi le séjour linguistique s'accompagne souvent d'un pro-gramme de loisirs extra-familiaux, géné-ralement sportifs, muis aussi touristiques et culturels. Dans ce cas, il importe de vérifier que le forfait proposé est bien

L'Angleterre d'abord, la République fédérals d'Allemagne ensuits sont les pays de prédilection de ces migrations estivales. Cependant, un flux croissant de Français, jounes et moins jeunes, s'égaillent entre l'Irlande et l'Ecosse, les Etats-Unis, la République démocratique allemande (R.D.A.), l'Espagne, l'Italie et

Ces voyages linguistiques représentent souvent la première séparation d'avec la famille. Il est donc normal que des parents scient anxieux. Pour choisir l'organisme qui convient le mieux, il est recommandé de comparer entre plusieurs brochures, d'examiner le nombre d'heures de cours, la nationalité et la compétence des professeurs. L'agrément de l'organisation par le ministère français de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou par le ministère de l'éducation du pays d'accueil constitue également un élément de

Décider d'envoyer un enfant à l'étranper est aussi l'occasion d'un déhours important. De nombreux organismes comités d'entreprises, services sociaux, administrations, caisses d'allocations familiales — peuvent prendre en charge une partie du séjour de l'enfant.

YVES MAMOU



VOTRE SCHOOL-WILL IS MORE

(Dessits de PLANTU.)

## ANGLETERRE

Séjours en famille avec cours ● Pour les élèves de onze à otorze ans. - Du 7 juillet an 28 juillet et du 5 août au 26 août dans le Hampshire et le Yorkshire. Cours organisés par des professeurs britanniques à raison de deux heures par jour, quat e jours par semaine. Activites de groupe sportives et culturelles. De 2430 à 2850 F selon l'àge et les centres. (Centre de coopération culturelle et sociale.)

● Pour les élèves de sizième à la termmale. — ". élève fran-çais est le seul hôte de la famille anglaise. Celle-ci participe activement au travail à domicile impose à l'élève, deux heures par jour environ. Chaque semaine. un «tuteur» agrégé on titulaire du CAPES rend visite à l'élève et corrige son travail. Séjours de trois ou quatre semaines en Ecosse ou en Angleterre. En juillet et en août de 2360 à 2975 F. Transport non compris, (Euro-

langues Vacances.)

• Pour les élèves de sixième
à la terminale. — Séjours de trois semaines. L'élève est le seul hôte de langue française, Trois heures de cours par jour sont assurées par des professeurs du pays. La tenue exigée d'un « jour-nal » se veut l'occasion d'échanges avec la famille d'accueil. Excursions, sports, visites sont également prévus. Centres dans route l'Angleterre et en Ecosse. De 2800 à 3420 F. (Centre d'échanges internationaux.)

 Pour les élèves de sizième à la terminale. — Les familles ne reçoivent qu'un seul hôte français. Une section a inten-

Angleterre

**Allemagne** 

Espagne

Ski-Club

U.S.A.

lieu de deux) est réservée aux élèves de seconde, première et terminale. Visites, excursions, sports. Séjours de trois et quatre naines en juillet et en août et de deux et trois semaines en septembre dans toute l'Angleterre (notamment la périphérie de Londres), mais aussi le pays de Galles et l'Ecosse, De 2520 à 3090 F. 1920 F pour deux

semaines. Transport en supplé-ment. (Organisation acolaire

franco-britannique.) • Pour les élèves de plus de seize ans. — Un séjour de trois semaines en juillet, août et début septembre, à Oxford, comprend vingt heures de cours par semaine. Cette formule intensive est assurée par des professeurs du pays. Loisizs et découverte par petits groupe (payant sur place), sur le conseil d'anima-teurs français. Week-ends dans la famille d'accueil. 3352 P (Ligue française de l'enseigne-

ment et de l'éducation perma-

nente.) Séjours en famille sans cours Pour tous les âges. - Séjours «sports langue» en famille dans toute la Grande-Bretagne. Une grande variété de sports est mise à la disposition des jeunes : tennis, planche à voile, football, patinage, ski nautique, natation de compétition, canoë, pêche au lancer en Ecosse... A partir de ?200 F. Equitation et volle pendant quatre semaines : 5000 F. (Séjours internationaux linguistiques et culturels.)

 Pour les jeunes de quinze à dix-sept ans. - Pour ceux qui alment la vie simple à la campagne, des familles rurales surtout dans le sud de l'Angleterre

SÉJOURS D'ÉTUDES ET DE VACANCES

ESTO 14, rue Clément-Marot, PARIS (89 - Tél. : 225-10-27

Vacances sans Français

ANGLETERRE ETATS-UNIS

DE VRAIES ECOLES DE LANGUES, 36 Rue de Chezy 92200 Neuilly Tél. 637-35-88

itinérante en été.

(Publicité)

ÉTÉ 1980 - VACANCES EN MONTAGNE

SÉIGUR RANDONNÉE - FORMULE TOUT COMPRIS

En Vannoise, Beaufortain, Aravis, Jura

Semeine d'information du 19 au 30 avril avec présentation

de films à la MAISON DE SAVOIE

16, boulevord Haussmann, 75009 PARIS

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Séjours à PAQUES et en ÉTÉ

ET SPORTIFS EN GRANDE-BRETAGNE

3 heures d'anglais par jour - 1 professeur pour 10 élèves - 1 accompagnateur pour 10 élèves.

Équitation, vaile, tennis, squash, kayak, plan-che à vaile, poterie, activités artisanales SANS SUPPLÉMENT DE PRIX.

1 seul Français par famille - 1 semaine

Un programme de vacances UTILES, eniturelles et sportives qui favorise l'EPANOUISSEMENT.

Séjours linguistiques pour élèves de 10 à

20 ans - Cours quotidiens - Sports - Animation

effective par professeurs - Voyage accompagné.

NOËL - PAQUES - FTE Apr. 10 74.059

sive » (trois heures de cours au accueillent de jeunes Français. Aucun travall n'est demandé, mais bien entendu une bonne intégration passe par le partage des activités familiales. Du 7 au 29 juillet et du 4 au 26 août.

1920 F. (Club des 4 vents.)

• Pour les plus de dix-huit ans. — Séjour de trois semaines en juillet et en soft. Cette formule convient aux jeunes ayant une connaissance suffisante de la langue et des coutumes du pays. Chacun doit pouvoir organiser lui-même ou avec la famille d'accueil ses activités quotidiennes qui restent à sa charge. Lors des sorties avec la famille participation aux frais. Région de Londres et Essex. 1 695 francs. (Ligue française de l'enseigne-

### ALLEMAGNE Séjours en famille avec cours

Pour les seunes de onze à seize ans. - Un séjour de trois semaines en Rhénanie-Westphalie et en Bade-Wurtemberg en juillet et en août. Deux heures de cours par jour par des pro-fesseurs français et allemands. Nombreuses activités et excursions. Une réunion d'information avant le départ met en contact parents, organisateurs et ensei-gnants. 2 320 francs (Cocordination culturelle et linguistique).

 Pour les jeunes de douze à diz-huit ans. — Séjour de trois semaines en juillet et en août. Répartition des jeunes dans toutes les régions, suivant l'âge Basse-Saxe, Foret-Noire...). Dix heures de cours par semaine: Répartition en deux niveaux après un test par groupes de vingt-cinq au maximum, Les après-midi sont réservés à la vie familiale et aux loisirs. raion une fois par semaine. De 2 170 à 2 450 francs (Club des

> Hébergement en centre avec cours

• Pour les jeunes de quatorze à dix-huit ans. — Béjours de trois semaines en juillet et en

Parcs et réserves,

Parois d'escalades.

DOCUMENTATION

FRANCASE 31, qual Voltaire 75340 PARIS Gedex 07

un séjour

hébergement, itinéraires écologiques. août en Rhénanie. Trente heures de cours par semaine. Laboratoires de langues et professeurs allemands. Trois excursions d'une journée sont prévues et incluses dans le forfait. Les activités sportives et culturelles néce une participation aux frais. 2 327 francs. Pour les jeunes du même âge, un séjour de trois semaines en République démo-cratique allemande (R.D.A.) est moins axé sur l'apprentissage de la langue (deux à trois heures de cours par jour). Un programme d'excursions et de rencontres est compris dans le forfait. Les frais de déplacement ment sur place ne sont pas inclus. De 1722 à 1797 francs (Ligue française de l'enseigne-

Séjours en famille sans cours • Pour les jeunes de onze à dix-huit ans. — Un seul hôte français par famille. Aucune activité extra-familiale n'est organisée, mais la présence d'un jeune Allemand du même âge est quasiment assurée. Séjours de une, deux ou trois semaines dans toute l'Allemagne, et notamment à Berlin-Ouest. De 740 à 2 650 F (Association culturelle francoallemande pour la jeunesse).

## **ÉTATS-UNIS**

• Séjours en famille. — A l'instar des familles anglaises et allemandes, les familles américaines ne sont pas rémunérées Malgré cet avantage financier (qui tend d'ailleurs à diminuer), les séjours restent chers : entre 5 000 et 6 500 francs pour quatre semaines, suivant que l'on choi-sisse la côte est ou la côte ouest des Etats - Unis (Eurolangues, Vacances studieuses, Ligue fran-çaise de l'enseignement, Didac...). Une formule originale, les « summer camps » pour les jeunes de sept à quatorze ans est également exploitée. Accueillis en nombre limité dans ces camps de vacances, les jeunes Français participent à toutes les activités essentiellement sportives (tennis, canoë, voile, natation...). Une heure de cours par jour. Quatre semaines en juillet et en août : de 6 420 à 7 350 francs (Foreign

Study in Living).
La même formule, mais sans cours, est proposée aux jeunes de moins de seize ans dans le Maine, une région de lacs et de forêts. Du 4 juillet au 1er août : 5 320 francs (Club des 4 vents).

U.R.S.S.

étudients.

Stages de perfectionnement organisés pour des personnes de quinze à trente ans par l'inter-

médiaire de l'Association France-U.R.S.S. Hébergement en cités universitaires, séjours de dixhuit à vingt et un jours Nom-breuses activités sociales et culturelles inscrites au pro-gramme per des agences de tourisme sovietiques. De 2850 à 3 910 francs suivant la région choisie. (Ligne française de l'enseignement.)

### **ESPAGNE**

L'espagnol est la langue la plus pariée dans le monde après l'anglais et le chinois.

 Séjours en famille en Cas-tille avec trois heures de cours par jour, en juillet et en août. Trois et quatre semaines de 2 240 à 2 850 francs. (Club des Quatre Vents.)

A Santander et Madrid. trois semaines en juillet et août. Dix heures de cours et une excur-

### BONNES **ADRESSES**

Association culturelle franc allemande pour la jeunesse (ACFAJ), 204, rus de la Croiz-Nivert, 75015 Paris, tél. 557-50-51. Bureau international de liaison et de documentation (BILD), 50, rue de Laborde, 75006 Paris, tél. 387-25-50.

© Centre de coopération cultu-gelle et sociale (C.C.C.S.), 26, rue Notre - Dame - des - Victoires, 75002 Paris, tál. 261-53-84. Centre des échanges internationaux, (C.E.I.), 21, rue Béranger, 75003 Paris, tél. 887-20-94. © Club des quatre vents, 1, rus Gozin, 75006 Paris, tél. 329-60-20 et 10, rus des Marronniers, 25002 Lyon, tél. (78) 37-25-68. O Coordination culturelle et linguistique (C.C.L.), 3, rue de la Glacière, 75013 Paris, tél. 331-38-36.

 Didac, BP 1, 92430 Marnes la-Coquette, tél. 741-09-11. Burolangues-Vacances sta-dicuses, 3, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, tél. 268-39-25.

• Foreign Study in Living, 14, rue des Poissonniers, 92200 Neuflly, tél. 637-16-23. 6 Ligne française de Pensel-gnement, 7, boulevard Saint-Denia, 75141 Paris cedex 63, tél. 277-11-40.

tel. 277-11-40.

Organisation sociaire franco-hritaunique (O.S.F.E.), 42, rue de Provence, 75000 Paria, tél. 336-53-40.

O Séjours internationaux lin-guistiques et culturels (SLC), 55, av. Jules-Perry, 18000 Angon-lème, tél. (45) 93-63-56. • Université de finute-fireta-gne, faculté des lettres, forma-tion permanente (stages de bre-ton), 35000 fiennes, têl. (99)

sion par semaine. Il n'est pas garanti que l'enfant soit le seul hôte francophone de la famille. 2630 et 2970 francs. (Ligue française de l'enseignement.)

· Pour les étudiants de dirhuit à vingt-cinq ans, deux sessions de cours en juillet et en sofit à l'université de Madrid. Hébergement en cité universitaire. Du 14 juillet au 2 août et du 4 août au 22 août. 2 785 frans voyage non compris. (Centre

### **SÉJOURS** HORS PISTES

Pour jeunes de dix-hut à vingt-cinq ans. — Réalisation d'une émission de radio à Brane, en collaboration avec de jeines Allemands et des techniques bilingues. Cette rencontre ura pour contexte la prochaine ampagne électorale que va comaître l'Allemagne, et le fait que cetet ville-Etat soit la prepière à élire des « Verts » au sen de son Parlement regional Cette amission sera diffusée ensuje sur France-Culture. Bonne comaissance de l'allemend demendée. Du 8 au 19 septembre, 750 fancs.

The rencontre éconon esi organisée, du 3 au 15 soptem-bre, à Wasserburg. Elle s'siresse à des jeunes soucieux d'arréliorer leurs connaissances des métanismes institutionnels et écosomiques de ces deux pays. (Bursau international de liaison et de documentation.)

• Tous ages. — Béjeus en famille à Malte. Possibilités de cours d'anglais pou tous niveaux, et d'excursions an fois par semaine. Du 7 au 28 uillet et du 4 au 25 soût, 3 45 fance.

· Accuell dans uns famille cinghalaise à Colombo (Celan). - Cette formule, réservé aux plus de dix-sept ans, commend une semaine d'excursions ar les trois semaines de séjour Une façon de se familiariser à l'anglais, originale mais qui n'est pas à la portée de touts les bourses. Du 9 au 31 juilletet du 6 au 28 aott. 6750 tancs. (Séjours internationaux liquistaques et culturels.)

• Stages intensifs de breton organisés par l'université de Haute-Bretagne à Rinnes. Hébergement en cité piversitaire et repas au restataire et repas au restauant uni-versitaire. Neuf heurs par jour, conversation, labratoire, travail par petits gropes. Du 30 juin au 5 juillet. 40 francs. (Formation permanents)

AN AUX U.S.A.

25 Août 80-10 jim 813

14, rue et Phissonnie 92200 faulty any Sein Tél. 8136.23

**OVSE** 

A.T 70:096

.TE

AIGLETERRE

ALLENAGNE - MALTE

ESPIGNE - ÉCOSSE

46, VENUE DES TERNES

75017 PARIS

Tel. 574-21-25

JEUNES 15 à FANS



HISH EUROPEAN CENTRE

Mary's Exer Source brought brought Print approve the . ye white Manufacture Individually leaff of martine for his of a second 

The state of the state of · Charter a de intermer The second point of the THE RES PROPERTY. Kirring & A Hammy of Services, 130 the property as the charge the

Same day - The last problem for second track THE STATE OF SHIP PARTY AND SAF STREET, ST. SAMERING mile about thempooning

Indited International . Le Rosey . . 1120 ROLLE Lee Limes - SUISSE - Tel. , 1941/21/75 15 19

## CAMP D'ETE Freit ber eine gereite mert a webene ben

BU 14 PURLET AU 16 ABUT 1000 The profession territories procession to the process of the proces

## POTERIE PHOTO



States on fulfet, mais fort is promotive at the bisses of the chadge.

ATRIBUS DES 2 75, ret Engine-Pens, 69864 LYON from from arrests par to employee to to fine





to be specied broken distriction and ALPEN TO

Danemark Norther Lane 1 m + 2 230 P Inde Nepal La

School of English sau d'accueil en Franca a Théophraste Renaudot désire recevoir : documentation complète sur les séjours linguistiques en Anglisterre,

Comment réussir un séjour linguistique en Angleterre?

Recrutement des professeurs anglats diplômés; classes à effectifs très récults; à Oxford, cours individuels pour adultes et

Choix de salles de cours dignes de ce nom, l'environnement jouant

Equilibre judicieux travail/détente loisire avec activités socrtives.

Rue\_

Sélection rigoureuse des familles ; accuel chaleureux.

un grand rôle dans le sérieux des cours.

visites culturelles, sorties, etc.

Oxford Intensibe 8



Parents ! Etes-vous à la recherche du cours de vacances approprié pour votre enfant l'

## LA FÉDÉRATION SUISSE DES ÉCOLES PRIVÉES

vous renseigners volontiers 40, rue des Vollandes, care postale 171. CH-1211 Genève & Tel. 1941/22/85 57-66.





Des millions de jeunes pratiquent un sport. Sept cent mille étudiants partent pour un séjour linguistique à l'étranger. Quinze mille stoppeurs sont recensés par les organisations. Des milliers de bénévoles restaurent des châteaux. Un million d'enfants partent en colonie de recences les expeniences qui recence que tent en colomie de vacances. Les organismes qui proposent ces activités font souscrire automatiquement aux parents un contrat d'assurance. Les courats de responsabilité civile signés par les familles et les assurances extra-scolaires viennent en général compléter ces dispositions, mais îl est perfois nécessaire de véri-fier si tons les risques out été apvisagés et de souscrire une completer ces dispositions, mais il est pariois necessaire de verifier si tous les risques ont été envisagés et de souscrire une assurance supplémentaire. Le centre de documentation et d'information de l'assurance, 2, chaussée d'Antin, 75009 Paris (téléph. 824-96-12 on 770-89-39) met à la disposition des parents et des jeunes des fiches récapitulatives pour chaque activité. — M.-C. B.

A pratique d'un sport s'exerce, la plupert du temps, dans le cadre d'un dub. L'adhésion entraîne l'adhésion à une assurance collective. Les cotisations doivent donc être versées mais, si les garanties sont insufficantes, on peut obtenir leur extension. Les contrats de club prévoient, en général les

garanties suivantes • Si l'enfant est victime d'un accident : le versement d'un capital ; si une invalidité est constatée, le remboursement des

frais de soins, le versement d'un capitel en cas de décès, • Si l'enfant est la cause d'un accident, l'assureur indemnise la victime.

Voyages à l'étranger : lors des déplacements à l'étranger, certaines formelités préalables

 Si l'enfant est victime d'un - En Grande-Bretagne, les

soins sont gratuits; Dans les pays de la CRE, les touristes doivent être en possession d'un imprimé de prise

en charge;
— Aux Etats-Unis, les parents peuvent souscrire un contrat

d'assurance temporaire ; les en-fants ne peuvent, en effet, ANGLETERRE 3 formules



British European Centre.

war worre brochure BEC -adultes étéves étéves

bénéficier d'assurance sociale.

— Pour les autres pays, il peut exister un accord entre la France et les nations étrangères visitées. Le division e relations d'autre de la Sécurité

visitées la division ( relations étrangères » de la Sécurité (84, rue Charles-Michel, 93207 Saint-Denis, Seine-Saint-Denis) donners aux intéressés toutes informations à ce sujet. • Si l'enfant provoque un

L'assurance des parents peut être suffisante, de même que la garantie extra-scolaire. Il est néanmoins nécessaire de vérifier si cette garantie s'étend aux pays concernés :

- Un contrat d'assurance voyage à l'étranger », qui regroupe un ensemble de garan-ties valables d'un à six mois peut être souscrit.

• La poiture. - Avant de laisser partir les jeunes avec un véhicule ou « en stop », certaines démarches d'assurance sont nécessaires : - La carte verte, qui certifie

que l'automobiliste est assuré pour sa responsabilité civile dem les pays traversés, est obligatoire. Si le pays visité ne figure pas au dos de la carte, une assurance spéciale peut être prise à la frontière ;

- L'assurance caution est utile dans tous les pays (Yougoslavie, Grèce, Espagne, par exemple) où une forte cartion est demendée en cas d'accident. • La bicyclette. — Pour assu-rer les victimes d'un cycliste,

deux sortes de contrats peuvent ètre souscrits : - Le contrat responsabilité civile, qui assure tous les mem-bres d'une famille suffit. La

responsabilité personnelle des adolescents doit néanmoins être - Un contrat € responsabilité civile bicyclette > assure l'utilisateur d'un deux-roues déterminé.

Pour assurer les cyclistes, une assurance individuelle peut être souscrite. Elle prévoit le versement d'un capital en cas d'invalidité, et le remboursement des frais de soins. • Chantiers de jeunes :

- Si les jeunes sont rémuaffiliés à la Sécurité sociale, qui les prendra en charge en cas d'accident ; - Si les leunes ne sont pa

rémunérés, ils sont indemnisés par l'organisme qui bénéficie de leur aide bénévole.

Institut International « Le Rosey » - 1180 ROLLE Lac Lémon - SUISSE - Tél. : 1941/21/75 15 37

CAMP D'ETÉ

pour gargons et filles de neuf à quince ans DU 14 JUILLET AU 16 AOUT 1980

Cours de français et d'anglais avec méthodes audio-visuelles. Très vaste propriété avec 2 piscines et installations nautiques pour la pratique de la voile, du ski nautique et de l'aviron, Occasion unique de pratiquer des sports d'une façon intensive (9 sports au choix). Nombreuses activités et excursions.

POINT DE VUE

## PETITS VIATIQUES

par RUBEN URRUTIA (\*)

est pour les tamilles un problème important sous leux aspects : 1º L'équilibre du temps de tra-

vail et du temps de loisir ; dant la période des vacances ? Pour ce qui concerne le prenier point, il est évident que les mesures qui ont été prises, en matière d'aménagement du du 9 janvier 1980 l'ont été pour répondre « sux vosux exprimés par les professionnels des trans-ports et des industries hôtelières

et touristiques », selon les propres termes du ministre de la journesse, des aports et des loisira, dans une réponse apportée 1980. Les parents d'élèves, dont de préserver fintérêt des enfants, no peuvent donc se sées à la hâte, quand elles conduisent en plus à des abercalendriers établis par les rec-teurs (académie de Lille et ensemble des acad midi de la France).

### · Comment faire pour partir ?

Concernant le second point, ai effectivement, pour un certain nombre de parents, ce problème se trouve réglé par des moyens divers, on ne peut ignorer — et ce sont des chiffres officiels publiés par le ministère de la Jeunesse, des sporte et des loi-sirs - que 46 % des enfants et des jeunes ne partent pas en vacances at que, pour les 54 % autres, le moyenne du nombre de journées de vacances est d'environ trante. A partir de là, que dire des autres journées de vacances ? Dans ces conditions, le problème qui préoccupe les

parents it'est pas de sevoir ce que leurs enlante vont faire en pour qu'ils partent. Le premier accial soft pris en compte. Que des mesures acciales scient ivement prises pour y mise en place d'infrastructures d'accuell, de personnel d'anima-

(°) Secrétaire général adjoint de la Fédération des conseils de parents d'elères (F.C.P.E. présidée par M° Cornec).

## SI VOUS AVEZ MOINS DE 26 ANS, VOICE **UNE BONNE NOUVELLE**

**VOUS POUVEZ VOYAGER EN TRAIN** DANS TOUTE L'EUROPE A DES TARIFS EXCEPTIONNELS GRACE AU BILLET



MEME POSSIBILITÉ EN FRANCE POUR LES SCOLAIRES ET LES ÉTUDIANTS DE MOINS DE 26 ANS

Bureaux Transalpino:

PARIS, 14, rue Lafayetta, 9° - Tél. : 770-82-08, 770-83-41.
PARIS, 36 bis, rue de Dunkarque, 10° - Tél. : 281-26-11.
LYON, 61, rue du Président-Herriot, 2° - Tél. : (7) 842-11-92.
AMIENS, 2, rue Robert-de-Luzarches - Tél. : (22) 92-16-19, et 200 revendeurs en France.



## <u>Apprenez l'anglais</u>

Sti.C offre aux jes et aux adu tris aventeneases.

STLC (Scients International), Association and but

CODE POSTAL\_\_\_\_VILLE\_\_ Bureaux Paris : tél. 250.71.20 et 583.85.11



ou 20 autres activités dont sensibilisation à l'expression plastique

Stages en juillet, août et septembre dans le Beaujolais et les Mosts d'Or (Rhône) - Formation continue ou loisirs ATELIERS DES 3 SOLEILS

75, rue Eugène-Pons, 69004 LYON - Tél. : (7) 828-34-30 lation agréée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loistre

ONSE.

Irlande 1 630 F

action + forfait d'utilisation Insports locaux (train ou aut

Athènes 980 F Istanbul 990 F Tunis ou Alger 995 F Casablanca 1 280 F Le Caire 2 020 F

FORMULE GLOBE-TROTTER

Agréments Formation Permanente\_

EXPEDITIONS da gandr atenture pour un pent budgets Danemark, Norvège, Laponie

pentrale 2 290 F Inde, Népal, Laddakh Appellede 5 190 F Afrique, Asie, Amérique

Crète 4 150 F Maroc 4 250 F CIRCUITS JEUNES

TREKKINGS

Turquie 2 995 F (19 jours)

**POUR L'ANGLETERRE** 



A bord des car-ferries Sealink vous êtes à Paise dans les salons ou au bar. Votre voiture trouve sa place dans les vastes garages du navire.

La boutique "hors taxes" vous offre à des prix avantageux : cognac, parfums, cigarettes, whisky...

A bord des aéroglisseurs géants Seaspeed pour passagers et voitures, des hôtesse vendent des produits "hors taxes" pendant le "vol" d'une 1/2 heure environ.

Des tarifs réduits sont offerts à tous pour les petits séjours en Angleterre de 24 heures à 5 jours ainsi qu'au 3º âge et pour les caravanes.

Enfin, depuis le l'a mars, sur les carferries, les voitures et camping-cars de plus de 4,30 m ne paient que pour 4,30 m.

Pour vos traversées, vous pouvez choisir détente ou vitesse : 7 lignes de car-ferries, et 1 lignes d'aéroglisseurs.

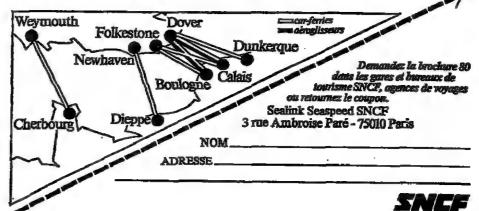

VOLS SUPERCHARTERS

## M. André Chevalier est chargé du supplément d'information dans l'affaire de Broglie

Ainsi qu'on s'y attendait, c'est M. André Chevalier, conseiller à la cour d'appel de Paris, président de la chambre d'accusation, qui a été chargé par cette chambre d'accusation (nos dernières éditions du 26 avril) du supplément d'information dans l'instruction de l'affaire de Broglie. Il rouvrira donc, un peu plus d'un description de l'affaire de Broglie. Il rouvrira donc, un peu plus d'un description qui avait mois après qu'il eut été clos, le volumineux dossier qui avait d'abord été confié à M. Guy Floch puis à Mile Martine Anzani, luge d'instruction.

La réouverture de l'instruction est entendue dans un sens large, bien que laissée à l'entière appréciation du magistrat, puisque M. Chevalier doit tout d'abord « s'assurer de l'existence des deux documents qui seraient des rapports de police en date des le avril et 24 septembre 1976, et, dans l'affirmative, les verser au dossier ». Ces documents avalent été publiés par le Canard enchainé du 2 avril. M. Chevalier devra ensuite « rechercher les conditions dans lesquelles ces rapports auraient été établis, vérifier si ces documents contien-La récuverture de l'instruction rapports auraient été élablis, vé-rifier si ces documents contien-nent des éléments nouveaux de nature à apporter des précisions complémentaires sur le crime, et, dans l'affirmative, à partir de ces éléments, procéder à toutes in-vestigations qui s'avéreraient utiles ».

### L'« élément nouveau »

Pour cela, M. Chevalier pourra a procéder à toutes auditions de témoins, interrogatoires, confron-tations, perquisitions, saistes et,

généralement, à tous actes d'ins-truction pour l'exécution de la mission (mpartie ».

mission impartie ».

La chambre d'accusation a donc considéré que la publication, par le Canard enchaîne, des deux notes de la dixième brigade territoriale attestant que la police était au courant du projet d'assassinat de Jean de Broglie constituait un « clément nouveau » et prouve, s'il en était besoin, que jamais le magistrat instructeur n'en a été informé par les policiers quels qu'ils soient, à commencer par M. Jean Ducret, directeur de la police judiciaire. M. Ducret avait pourtant affirmé en avoir fait part « verbalement » en avoir fait part « verbalement » au magistrat instructeur.

au magistrat instructeur.
En conséquence, la poursuite de l'instruction va être conflée à un troisième magistrat, après Mile Martine Anzani et M. Guy Floch Ce magistrat, M. Chevalier. devra prendre connaissance de ce volumineux dossier avant de procéder à ses investigations, ce qui implique que le procès, prévu pour l'automne prochain, n'aura proba-

## RIDEAU RELEVÉ

l'affaire de Broglie est terminée et le dossier transmis à la chambre d'accusation. Le 25 avril, celle-cl ordonne un supplément d'information, Entre ces deux dates, le 2 avril, la publication par « le Canard enchaîné » de deux documents qui contirment ce dont on se doutait : la police était prévenue, trois mois evant sa mort, le 24 décembre 1976, que des menaces pesalent sur la vie de Jean de Broglie. Ainsi se fait et se délait — parce que la presse s'en est souciée — un dossier dont le ministre de l'intérieur de hålivement affirmé gu'il était

bien élucidé. La décision des magistrats satisfait le R.P.R. qui avait annoncé qu'il n'envisagerait de de la Heute Cour de justice sur le cas de l'ancien ministre de ur que si les autres voies pour « faire la lumière » se trouvaient barrées. M. Claude Labbé avait, le 15 avril, déclaré : - Nous ne voulons pas que le peut se faire par la vole judi-

● Cinquante-six jeunes gens, pembres de bandes de « rockers » qui se hattaient entre eux et

## **ÉCHECS**

 L'encien champion du monde d'échecs soviétique Boris Spassky et le grand maître hongrois ont déclare nule vendred! la dixième partie des quarts de finale du tournoi des candidats qui les opposent à Mexico.

Portisch et Spassky — qui a remporté la neuvième partie — sont à égalité avec cinq points abacun. Un deitent encre dis

chacun. Ils doivent encore dis-

En collaboration avec :

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à

guère de doute — le magistrat chargé du dossier sera naturellement conduit à rechercher quel a été le destin de ces rapports de police explosits... au moins à retardement. Dans cette quête, Il lui laudre sans doute obtenir le témolgnage de M. Poniatowski. Ainsi l'attaire de Broglie, qu' n'était close ni aussitôt après le meurtre ai le 21 mars dernier continuera-t-elle au moins sur trois plans : le supplément d'information, les travaux de le commission spéciale chargée

ments publiés par « le Canard

liste de saisine de la Haute Cour et les plaintes de M. Poniatowski contre les députés L'ancien ministre de l'intérieur avait déclaré, le 11 mars, avant ces rebondissements et à propos des « affaires » : « Nous devons faire attention à ne pas devenir la République des petits papiers, des petits dossiers et

d'examiner la proposition socia-

piées. - Toutes les photocopies ne sont pas inutiles. — Br. F. agressaient des passants, ont été

interpellés dans la nuit du vendredi 25 au samedi 2 6avril. rue des Boulangers, à Paris (cinquième arrondissement). Une quarantaine d'entre eux ont d'abord été appréhendés à la suite d'une bagarre opposant deux bandes rivales. Quelques heures plus tard, la police procedait à une quinzaine d'interpellations dans la même rue. La plupart des jeunes gens ont êté relâchés après un contrôle d'identité. Six d'entre eux ont cependant été gardés à vue, au commissariat, durant plusieurs heures pour port d'armes (matraques, chaînes et

Journées IFOCOP 6,7&8 Mai:

l'Aide à la Décision par

l'Utilisation de Jeux d'Entreprise

Chefs d'Entreprise, Chefs de Personnel, Responsables de Formation...

Dans une période où s'accentuent la décentralisation des responsabilités, le complexité des mécenismes de décision, les écarts entre le prévu et le réalisé, il importe de mesurer les effets d'une stratégie ainsi que les

Pour la première fois et dans un même l'eu, 16 organismes vont animer 39 étéliers à l'aide d'un outil simple et

ANACT, Bildungszentrum des Einzelhandels Hanovre, Créations Pédagogiques, Centrale des cas Paris, Control Data, Développement-Conseils, E.N.A., ESCAE Amiens, Hachette, ICG-IFG, Institut National Polytechnique de Lorraine, ISSEC, Régnier, SIC, SIMAGE, Télésystèmes.

C'est pour vous l'occasion unique, par l'utilisation et la comparaison de plus de 25 jeux de simulation, de revoir

vos propres critères de décision, de détermine la meilleure approche d'un marché, de reconsidérer la pédagogie de la décision et de la formation dans votre entreprise, etc...

Vous nourrez ainsi sélectionner la formule la mieux adaptée à vos préoccupations spécifiques pour la formation

Les frais de participation (3 journées) sont imputables à votre budget formation (1 400 F. HT per personne).

André AYMONOD - IFOCOP

3, rue du Caducée - BP 368

94154 RUNGIS cedex

Les 6, 7 et 8 Mai, IFOCOP organise una session sur l'aide à la décision per l'utilisation de jeux d'entreprise.

## A Paris

## Les policiers ont démantelé un important réseau de trafiquants de fausse monnaie

Les policiers parisiens ont sans doute mis fin, mer-credi 23 et jeudi 24 avril, aux activités d'un des principaux groupes de trafiquants fran-çais de fausse monnaie, en arrêtant vingt-buit personnes et en récupérant près de 6 millions de francs en coupures françaises, espagnoles et américaines.

Les enquêteurs de la deuxième brigade territoriale, dirigée par le commissaire Raymond Mertz, ont d'abord été mis, grâce à un informateur, sur la piste de M. René Leraisonnable, soupçonné d'être en possession d'armea et d'objets volés. Celui-ci a été appréhendé, mercredi 23 avril, après une surveillance à proximité d'un café du deuxième arrondissement, « Les Philippines », situé rue d'Argout. Les policiers devalent retrouver une première liasse de faux billets à son domicile : 12 000 coupures de 1 000 pesetas et 200 coupures de 100 dollars.

### Dec armes

L'interrogatoire de René Leraisonnable a aussi permis aux enquêteurs de comprendre qu'ils avaient remonté la filière d'un trafic jusqu'aux « grossistes » d'un réseau travaillant sur plusieurs reseau travaillant sur plusieurs pays européens, notamment l'Espagne. Le lendemain, le gérant du café de la rue d'Argout, Paul Ollandi et l'un de ses employés. Joseph Aldream, tous deux déjà condamnés, ainsi que plusieurs consommateurs, étaient appréhendés à leur tour : on trouvait à

leurs domiciles plusieurs militers de fausses coupures ainsi qu'une quinzaine d'armes de poing (de calibre 9 mm et 6,35) des pains de dynamite, des fusis à pompe et un stock important de muni-tions.

Une autre opération était alors montée contre le gérant d'un autrecafé du centre de Paris, Le Petit Villedo, au 9, de la rue Villedo (premier avrondissement). M. La r bi Benabdallah, âgé de soixante-cinq ans, et plusieurs consommateurs placés sous surveilance depuis la veille. Dans la cave du bar, on avait caché treize mille coupures de 1 000 pesetas et deux mille de 100 dollars.

La plupart des personnes inter-

deux mille de 100 dollars.

La plupart des personnes interpellés sont déjà connues des services de police pour proxénétisme, vois qualifiés ou escroqueries. Certains ont déjà été condamnés à de longues pelnes de prison. Douze des vingt-huit suspects ont été déférés, vendredit 25 avril, en début de soirée au parquet du tribunal de Paris. Les policiers de la deuxième brigade territoriale estiment avoir mis fin aux activités deuxième brigade territoriale estiment avoir mis fin aux actiivtés
d'un groupe de « distributeurs »
de faux billets, provenant vraisemblablement de la région marseillaise où plusieurs imprimeries
clandestines ont déjà été découvertes ces derniers mots. L'existence des faux billets de 100 F et
de 10 000 F C.F.A. était déjà connue en France : deux informations judiciaires sont ouvertes à
Paris et à Macon pour des faux
de même nature. Mais les billets
de 100 dollars, difficilement imitables, et ceux de 1 000 pesetas
étalent restés rares jusqu'ici dans
les trafics.

## Faits et jugements

### Une condamnation après une erreur médicale mortelle.

Le docteur Gaëtane Halimi, pharmacienne de la clinique des Fieurs, à Issy-les-Moulineaux (Hautz-de-Seine), a été déclarée entièrement responsable d'un accident médical dû à l'intervention en salle d'opération de deux bouteilles de gaz, le protoxyde d'azote étant remplacé par du gaz carbonique. Cette erreur avait provoqué la mort, le 2 mars 1971, d'une jeune femme accouchée, Mme Simone Bensaïd, âgée de vingt-six ans.

Inculpée d'homicide involontaire,

Inculpée d'homicide involontaire, Mme Halimi avait comparu le 21 mars dernier devant la seizième chambre correctionnelle de Paris. Elle a été condamné la vandradi 25 avril à un an de prison avec sursis et à 25 000 francs d'amende Le manutentionnaire de la cli-nique, M. Christian Rurange, également poursuivi, a été relaxé

au bénéfice du doute. Même s'il au benefice du doute. Meme s'il a pu commettre une erreur dans les branchements de gas, le tri-bunal a estimé que Mme Halimi svait le devoir de procéder à un contrôle.

Sur le plan civil, le responscable de la clinique, le docteur Levi, mari de la pharmacienne, a été condamné à verser 217 900 francs de dommages-intérêts au mari de la victime. M. Gérard Pensaid : 420 000 francs pour la petite fille née à la clinique des Fieurs, Lau-rence, âgée aujourd'hui de neuf ans, et un total de 160 000 francs à plusieurs membres de la famille. Le tribunal a enfin ordonné l'exè-cution provisoire du ingement cution provisoire du jugement, nonobstant appel, pour la moitié des dommages-intérêts.

## L'ancien directeur de l'École des mines de Saint-Étienne est écroué.

Saint-Etienne. — M. Guy Arnouil, quarante-six ans, a été placé sous mandat de dépôt et écroué le jeudi 24 avril à la maison d'arrêt départementale de la Talaudière, après avoir été inculpé notemment d'escroquerie et d'abus de confiance par M. Marc Gourd, juge d'instruction à Saint-Etienne. Précédemment directeur de l'arrondissement minéralogique d'Alsace-Louraine, M. Arnouil, qui avait été placé à la tête de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne au début de 1977, avait été suspendu le 28 mars dernier par le ministre de l'Industrie.

Les milieux officiels avaient alors fait preuve d'une rare discrétion. C'est tout juste si on avait su que le ministère avait pris en compte une estivation particulière liée à des activités annezes ». Et lors de la désignation de M. Jean Mermet comme nouveau directeur de l'E.N.S.M., le 16 avril, on avait admis que les faits reprochés à son prédécesseur étalent suffisamment graves pour que la suspension soit assortie d'une plainte auprès du procureur de la République (le Monde des 3 et 18 avril). Les milieux officiels avaient

M. Amouil avait été relevé de ses fonctions à la suite d'une enquête administrative demandée début janvier par le préfet de la Loire et effectuée par le service des fraudes du ministère de l'intérieur. Elle a porté notamment sur l'association Enfort-Mines et la Fondation des industries mila Fondation des industries mi-nérales, minières et métallurgi-ques. La plainte émane d'ailleurs de cet organisme collectant et gérant la taxe d'apprentissage versée à l'E.N.S.M., soit un mil-lion à un million cent de francs pour les deux derniers exercices.
On ignore si M. Arnoull a détourné tout ou partie de ces sommes et s'il est le seul en cause. On pense à Saint-Etjenne que cette affaire risque de connaître prochainement des rebondissements. — (Corresp.)

### Les poursuites contre les militants antinucléaires.

Secrétaire général du comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Ehin, M. Jean-Jacques Rettig a été relaxé, vendredi 25 avril, par le iribunal de police de Sarrebourg (Moselle). M. Rettig étalt poursuivi pour avoir apposé, ou fait apposer, le 19 mai 1979, sur des panneaux de circulation routière, des affiches contestant la centrale nucléaire contestant la centrale nucléaire de Fessenheim

En revanche, deux autres mili-tants antinucléaires, MM. Joël Larrive et Patrick Bunoz out été condamnés à six mois de prison avec sursis par la cour d'appel de Grenoble pour fabrication et dé-tention sans autorisation d'engins explosifs. Les deux jeunes gens avaient été arrêtés dans la nuit du 29 au 30 novembre 1977 près du chantier de la centrale nu-cléaire de Creys-Malville (Isère).

## FAITS DIVERS

## UN AVION BRITANNIQUE S'ÉCRASE AUX GANARIES Cent quarante-six morts

Il n'y a aucun survivant parmi les cent trente-huit passagers et les huit membres d'équipage du Boeing-727 de la compagnie bri-tannique Dan Air, qui s'est écra-sé, le vendredi matin 25 avril, près de Santa-Crus de Tenerife, aux Canaries.

L'appareil, qui veneit de Manchester, en Grande-Bretagne, s'aprêtait à atterrir, lorsqu'il a heurté les pentes du mont La Esperanza, à environ 20 kilo-mètres de l'aéroport. Les passa-gers étaient, pour la plupart, originaires de la région de Man-

Les experts aéronautiques de Santa-Cruz ne s'expliquent pas les causes de l'accident, survenu six minutes avant l'heure prévue pour l'atterrissage, alors que le Boeing avait amorcé sa descente

vers l'aéroport. Plusieurs valises ont été aperçues sur la mer, et les experts pensent que l'avion a pu ouvrir ses soutes afin de se délester de ses bagages après avoir perdu de l'altitude. Il n'y serait cependant pas parvenu et se serait alors écrasé. Selon certaines sources, la catastrophe serait due à une défaillance technique des instruments de bord.

serait due à une défaillance technique des instruments de bord.

La compagnie Dan Air organise de nombreux vois à la demande et exploite des vois réguliers entre la Grande-Bretagne et les autres pays européens.

Le 27 m a. r. s. 1977, d. e. u. x. Boeing - 747, l'un de Pan Am, l'autre de K.L.M., étalent entrés en collison sur la piste de l'aéroport de Santa-Cruz de Tenerife. Il y avait en aix cent douze morts. Ce fut la plus grande catastrophe de l'histoire de l'aviation civile.

## **SPORTS**

## FOOTBALL -

## LES VISITEURS DU PARC DES PRINCES

## **BORDEAUX : des ambitions européennes**

Bordeaux a remporté un nouveau succès vendredi 25 avril, dans le championnat de France, en battant Paris-Saint-Germain (1-0) au Parc des Princes. Les deux équipes ont observé une minute de silence à la mémoire d'Omar Sahnoun, le joueur bordelais décédé le 21 avril d'une crise

Les Girondins de Bordeaux et Didier Couecou, le directeur sont en deuil. Il y e quelques jours encore, Omar Satmoun s'entraînait et jouait avec eux. Même si = le spectacle conti-nue =, as décontraction, sa gouzille venue de l'autre côté de la Méditerranée restent pré-sentes à l'esprit de checun. Comme demeurent présentes les raisons qui ont peut-être préci-pité sa mort. Comment ne pas as poser la question de savoir al Sahnoun était réellement en état physique de poursulvre une carrière de footballeur profes-sionnel ? Une chappe de plomb, de silence, est tombée après l'accident. Presque une censure. Omar Sahnoun était l'un des sept renforts de qualité recrutés le saison dernière per les

Girondina de Bordeaux, Lui veneit de Nantes, Gemrich de Strasbourg, Soler de Monaco, Lacombe de Saint-Etienne Lecuesta de Bastia, Touvenel du Servette de Genève, Cabrera d'Ajaccio. Sur le papier, c'était fune des plus belles équipes du championnet 1979-1980. Luis Cemiglia, l'entraîneur, avait Il avalt gagné trois Coupee d'Europe. On allalt voir ce qu'on

alialt voir. On a vu. Quatre mois n'avaient pas passé que Bordeaux, avec son armée de vedettes, se retrouvalt dix-septième du championnat et menscé sion, Exit Luis Camiolia, Claude Baz, le président des Girondins,

## Vent en poupe et optimisme

Claude Bez a les moyens de see ambitions. Bordeaux peut.se payer une grande équipe et même une vedette de tout premier plan. Si la ville de Bor-Bez, que la treizième subventid annuelle de France (1 300 000 F). le concours de la municipal est tout acquis au club. La ville a ainsi garanti un emprunt de cing ans. Aussi, pour l'heure, les finances sont saines. Le budget annuel tourne autour de 12 millions. Le président-comptable a fait see comptes : il est sûr d'équilibrer son budget avec une fréquentation de neut mille saules rencontres de championnal. Il est vrai que le prix des places à Bordeaux est parmi les plus élevés de France : jusqu'à 350 F pour un grand match Cela semble exagéré. Mais Claude Bez applique la sainte règle de l'offre et de la demande :

Si l'arganisation de la Coupe d'Europe des nations (1) est contiée à la France en 1984, Bordeeux aura peul-être un grand stade, d'une capacité de cinquente-cinq mille piaces. Nous n'avons pas encore chois! définitivement le site, dit Glaude

«Il n'y a que dix mille places assises à Bordeaux et une ofien-

CHAMPIONNAT DE DE PREMIERE DIVISION

Trente-quatrième journée
Nancy bat Angare 1-0 46.
Nice bat \*Lens 1-9 4.
Bondeaux bat \*Paris-S.-G. 1-0 3
\*Breat bat Bastia. 3-0
bat Marseille 1-0

sportif, out choisi le Beige Raymond: Goethals pour le rem-· placer.

La carte de visite de Goethala vaut celle de Carniglia. Dix ans entralneur avec l'équipe nationale beige, trois ans avec Anderlecht, le doublé coupe-championnet, deux Coupes d'Europe. Pour se prise en main de l'équipe, Goethals tombe sur Monaco. Bordeaux gagne. Depuis les Girondins ont marqué autant de points que les clubs les mieux classés du championnat. Ils sont sixièmes. De toute évidance, ce nouvel entraîneur a

français avec un accent qui-fleure bon les Flandres. Un style direct, rude, il va è l'essentiel. En dépit des bone résultats obtenus, l'équipe changers beau-coup la saison prochaine, s'il reste à Bordeaux, comme le souhalte Claude Bez. Ce nouvegu cru girondio sureit à coun sûr une détense de fer, sans doute la ligne arrière la plus athlétique de France, parce que d'une bonne équipe dolt com mencer par les lignes arrière. Ce sont les fondations »,

Le président du club, depuis daux ans. Claude Bez. qui. au reste, dirige l'un des plus importants cabinets compt gestion de France, veut une grande équipe à Bordeaux. . Une grande équipe c'est celle qui dispute une Coupe d'Europe et qui va le plus loin possible.

Baz. Ce sere sans doute dans la banlieus nord. Le financement pourrait être garanti par la A Roquevieille, où est mort Omer Sahnoun, les dirigeants disposent d'un camp d'entraînement de 37 hactares en plaine nature. On y voit peu de jeunes. A en croire la rumeur locale, Claude Bez se soucierait peu de former la relève du club. - C'est compiètement faux. l'ossature de l'équipe du Sud-Quest, nous sommes les orepoussins à juniors. Notre pépinière est comparable à celle de Nantes. Le centre de formation coûte d'allieurs au club

> choses près le montant de la subvention municipale. » En bret, les Girondina semblent evoir le vent en poupe, et lis sont plutôt optimi istea. Tout irait donc pour le mieux si, lundi 21 avril, une allhouette à lequelle s'étalent vite attachés ne s'était pas écroulée à Roque-

1 200 000 F par an, soit à peu de

FRANÇOIS JANIN.

(1) L'évantuelle organisation de la Coupe d'Europe des na-tions en France, en 1934, pré-senterait au moins l'avantage pour la rFance d'être qualifiée d'office an qualité de pays

Les matches Sochaux Lille et
Nantes-Lyon develent avoir lieu
samedi 28 avril
Classoment. — 1. Saint-Stienne,
46 pts : 2. Sochaux, 47; 2. Monsco,
46; 4. Nantes, 45; 5. Strasbourg, 28;
6. Bordeaux, 37; 7. Paris-S.-G., 37;
2. Valencianne, 37; 2. Nimes, 35;
10. Laval, 22; 11. Angers, 33;
11. Leng, 32; 12. Lille, 31; 14. Nanty,
11; 15. Bastia, 29; 16. Mics, 27;
17. Mets, 27; 18. Lyon, 25; 18. Marsellie, 23; 20. Brest, 13.

## g Monde

/ 3.5 12444/# de la

ALA CERINATE » à Gren

In mande Houff

mig. Ger Comprete

214 5541

T. 178.5 - 18.

The figure of the second of th

The second secon

The first part of the same of the

Stronger of weights

TALLET PERSONS IN

TENESCONE

STREET AND STREET AND

1234700

A STATE OF STREET OF The Party of the second production of the Control of the Second of the second production of the Second of the Seco The factor of th The first term of the first te THE RESIDENCE OF AN ADDRESS PARTY AND ADDRESS. The settings making at the bearing

the of the comment the region, in

the property of the said of the said of the said

COLITYS GODACS.

Wifter and P.M. S. , print marrie die 100

mer Judgert II bei Ib fine I A. BANC DESCRIPTION OF PRACTICAL Charmet bear at south baller to the

POWMAGE A HEAR PAUL SARTER AN SE JOSEPH

Simone de Bear MALKA RIBERT CO.

JOURNÉES CULTURELLES DE CUBA - 21-

MUSIQUE MUSIQU

MAISON DE L'UNESCO : 125. ev. de Saltina - Place Pages : 20



Le Monde

## culture

THÉATRE

## Dans le miroir de Tchekhov

Georgio Strehler est venu avec . la Carisaie - à l'Odéon, où Jean-Paul Roussillon a monté « les Trois Sœurs », que Lucian Pintilié a donné au Théaire de la Ville, et Peter Brook y pense. La dernier spectacle de Bruno Bayen, au Centre dramatique de Toulouse, était . la

Un ami de toujours, semble-t-il, un ami familier et rassurant

Variétés

Kapia, Guy Conquête

au Théâtre Noir

Avec ses rythmes dansants, très souples, qui ont eux-mêmes subi l'influence de la rythmique et du

des surcharges d'accompagnement.
C'est dommage, la guitare sèche
est très «africaine», «Mwamba
N'Zambi», qu'il chante en tshiobe,
sa langue natale, a la besuté d'un

train qui traverse la savane, « Kapia », un autre chant qui porte son nom

et qui signifie fen, est alerte et sou-

Dimanche et landi, ceux qui n'ent pu assister au récital donné récem-

ment par Guy Conquête et le groupe Ka à la rue Duneis pourront l'écou-ter au Théâtre Noir. La musique

revisitée par des batteurs inspirés. La voix de Conquête vient dire que

LAPEROUSE 326-90-14 et 68-04 51, q. Grands-Augustins, 6°. F/dim.

LE CONGRES, Porte Mailiot. T.Ljre 90. av. Grande-Armée, 17°, 574-17-24

BRASSERIE DU TABAC PIGALLE

l'Afrique n'est pas loin, et la rév

NOTE

«LA CERISAIE» à Grenoble

Un monde étouffé

Mouette -, que Pierre Franck donnait à l'Atelier, et dont la Comédie-Française a demandé la mise en scène à Krejka, tandis que, à Grenoble, Gabriel Monnet revient à la mise en scène avec - la Cerisaie ». La revue « Silex » consacre son numéro 16 à Tchekhov, avec des

études historiques, des textes de théoriciens et d'hommes de théatre, des inédits de Meyerhold, de Fadeiev, entre autres. et une très belle iconographie. Tchekhov est devenu un classique dans le monde occidental, le Vieux Monde éprouve le besoin de se regarder dans le miroir qu'il lui tend.

## «La Mouette » à la Comédie-Française

## Comme une vieille parente

salson en salson, jusqu'à plu-sieurs fois par salson, c'est à se demander si la Mouette n'est qu'une pièce de théâtre.

Depuis quand is sait-on par cœur, sans jamais tout à fait la reconnaître ? Il y a sûrem quelque chose en quoi Tchekhov ne pouvait plus s'appartenir, quand il l'a écrite. Elle n'était pas faite de mote, elle était moins elle-même que le vent qui la portait.

Pour tous les Russes, elle a été, alle reste, du rêve, du pain, de l'attente. Et pour tous les autres aussi. La Mouette, qu'elle soit calme ou maussade, avenante ou mai fichue, lorsqu'une fois de plus afie ouvra la porte, et entre en nous, fait la lumière.

La dernière fois qu'elle est passée chez noue, cet hiver, accompagnée par les jeunes filles et les jeunes garçons du Conservatoire (c'était Christian Benedetti qui mensit la bande), elle était resplendissante de bonheur et de beauté, la lumière du jour était fine, on distingualt tous ses traits.

Cette tois, c'est un ami tchèque de passage, Otomar Krejca, qui la dépose à la porte, elle va moins bien, on la dirait toute coupée de ses attaches, il faut dire qu'autour d'elle le décor est bien laid at que les gens ont des gestes compliqués, affectés, r. iis c'est quand même la Mouette, la parente, la tille prodigue, c'est quand même elle,

Et puis alla n'est pas seule, nous voyons autour d'elle des gens qui savent la prendre, la

Fanny Delbrice (Macha) va droit au cœur, c'est une actrice habitée, elle est du nombre de ces comédiannes que Tchelchov aimait, qui courent sur la corde raide, qui inventent sans peur, qui prennent des risques et qui ne tombent pas parce qu'on dirait qu'elle sont passées par les épreuves qu'elles expriment, et perce que chaque signe de désarrol, de foile, semble chez elles un auraaut de franchise.

Au-delà des choses recontées. Fanny Delbrice partege une poésie instinctive avec Francis Huster (Treplev) : il semble dans cette Mouette comme chez lui, il est tel garçon singulier, qui accomplit les actes d'un destin aingulier, ciairement, mais qui en fait vit autre chose au-delà des apparences, iui aussi sur scène est libre, vrai, vivant, inattendu, mais comme en Fanny Delbrice des ablmes s'ouvrent en lui, dans lesqueis il tombe déjà, en

volontairement, et très seul. Ces deux acteurs sou la Mouette comme deux jeunes parents soutlendralent une vieille parente, la portant à peine sous

Et puis, il y a Dominique Ro-zan (Sorine), tout simplement il est juste, humain (ça n'ose plus se dire), et dans ce grand décordre muet, digne, dans cat effondrement de tous, il apporte l'assise d'un cœur droit, mais qui vient trop tard, qui n'a plus

Les costumes de Jan Skalicky, dans les premiers actes surtout, sont très bien, très russes, pas « folkio », ils accompagnent sans fausse note les protagonistes et les pensées qu'ils ont.

MICHEL COURNOT.

### **FORMES**

## Dans les hauts lieux de la méditation

ses dernières toiles? Alles ne sont pourtant pas très grandes, ses toiles, mais tout l'espace s'y engouffre, s'y étale en recungles lumineurs. Autre miracles comment le regard arrive-s-il la grande salle de Poutcharra, dont Marcel Girand fut judis maire (4).

Une vie que racontent quelque quatreà s'enfoncer dans les neis de l'inconsu, alors que le tablesu ne se compose que d'aplats juxtuposés et que toute perspective en est bannie? Voilà le résultat de longs ensvaux d'approche poursaivis en ligne droire. Au fil des années, on assiste à un appauvrissement progressif qui s'identifié aux varies richesses. Les formes identifiables se sour abolies, condensées, et poursant cet art prend son point d'appui sur le monde visible, peu à peu intériorisé. Vern Pagava est allée plus d'une fois à sa renomere dans les haus lieux de la médiation, à Ronrevrault, au Thoronet, à Vézelsy, à Notre-Dame... et dans son propre jardin de Montrouge plein de fleurs, ou sa lointaine Géorgie, en tenant compte des heures, des jours, des saisons, de l'énst du ciel : Ronrevrault sous la pluie, Fontevrault Fontevenile sons la pluie, Pontevranit

On peur lire une soile d'Ivackovic (2) ne une partition musicale. Consulté, l'artista ne s'y oppose pas. Oh! Il s'agit seulement d'une séduisanse Il s'agit seulement d'une séduisante analogie, pour qui seuse de résoudre l'équation espace-temps, come un système graphique et la succession des sons. Sans ergorer davantage, cédons à l'aturait de ces taches discrètes, grises, ocre, qui, visibles ou non dans les grandes surfaces immaculées et carriées (nout est prémédisé), commandent et fout vibrer à merveille des usoés apparemment espricieux mais régles par un quadrillage le plus souvent invisible et omniprésent. Ainsi s'arti-culent les mpports de la rigueux et de la liberte. La rigueux, l'vakovic s'y soumer avec une exigence cooissante, va sans cesse vers plus de dépouil-lement et d'austérité, donnant libre cours à une sensibilité frémissente dont les mouvements sont scrupuleusement respectés, en plein accord svec celle du spectateur, étoané et avi.

Afnan (3), l'arriste dont j'avais salué les graffici raffinés il y aura bientôt dix-huit mois, nous adresse d'aurres messages chiffrés. Ce sour toujours des écritures imaginaires et microscopiques, apparentées aux calligraphies orientales. Des «pares de mouches » prolifénanes d'une élégance nare, qui, seules, peuvent exprimer l'indicible. Des signes qui égouignent l'âme. An-delà des

Comment cette petite galerie (1) mots, le coursus passe sans obstacle a-c-elle pris des dimensions immenses Be le support, si on peut dire — des depuis que Vera Pagava y a accroché fonds à peine minués mais d'un rayonnes dernières toiles? Elles ne sont nement intense, — joue son rôle de pourtant pas très grandes, ses toiles, plaque sensible.

Une vie que racontent quelque quarre-vingu toiles de toutes les époques, des aquarelles — dans les plus récentes se profile la masse rocheuse et bleutée des pièces uniques de ceramiques, des oiseure, par exemple, qui évoquent la période de Vallauria. Paysages dan phinois ou provençaux dont le peinare a tenté de dégager l'essentiel, où l'ou sent une parenté élective avec Jacques Villon, objets, portraits : sout potte la marque d'une sincériré absolue dans la motte de l'idenciés d'une sensibilité. quite de l'idencité, d'une sensibilité

qui a's pes peur de s'avouer. Anira de Caro s'est mise à la aculpune (5). Ses statuetes faites de toile froissée et prise dans le plâtre finissent par former un petit monde étrange et fiscinant. Corps suggérés par leus euveloppes, par les draperies qu'il les vénent, et que leur absence qui les vêrent, et que leur absence supposée rend d'autant plus réels dans leurs diverses postures. L'humour s'in-tègre à la poésie: mélsinge énomant, déconant. Aniza de Caro tient pour-tent à mppeler qu'elle a été et demeure sursi peintre. Témoins le duo Speo-lateur et Acteur dans une sura bleu nuit, les leis urès « aux nouveau » des compropéieurs en circ en chiera des compositions en gris on en bleu, des reliefs (la Fantore, les Joneses, et maints jeux de cartes). Le rêve n'a changé que de médium.

Allez anssi voir sans plus attendre la rétrospective Greta Knutson an Centre culturel suédois, les dessins d'Heari Isurens à la galerie Bellint, les ceuvres récentes d'Heari Michaux au Point Cardinal, les Hosisson de la période des « mus » à la galerie Regards... Quant à Jean-Pierre Tou-beau (6), ses dessins m'avaient magnère conquis, sa peinture m's fort

### JEAN-MARIE DUNOYER.

(1) Galerie Darial, 22, rue de Beaune, Paris-7°. (2) Name Stern, 25, avenue de Tourville, Paris-7°. (3) Brigitte Shehadé, 44, rue des Tournelles, Paris-4°. (4) Pontcharra (leère). (5) Coard, 12, rue Jacques-Callot, Paris-6°.

Paris-6\*.

(6) Jeanne Castel, 3, rue du Cirque, Paris-8\*.

## MUSIQUE

JAZZ A L'ESPACE GAITÉ

Jean-Pierre MAS - Cesarius ALVIM

25-26-27 gyril à 20 h 30 Espace Gafté, 35, rue de la Gafté, - Reas, : 320-89-34

En v.o. : MARIGNAN PATHÉ - QUARTIER LATIN - GAUMONT HALLES BROADWAY. — En v.f.; GAUMONT RICHELIEU - GAUMONT SUD CAMBRONNE - WEPLER - MONTPARNASSE 83 - MULTICINÉ Chempigny

CALYPSO Viry-Châtillon

HERBERT ROSS

## Liège à Paris Pousseur, Robert et Boesmans

Au Centre culturel de la com- comme l'a confirmé ce concert, dans une agréable petite salle de quelque cent soizante-dix places, l'ensemble Musique nouplaces, t'ensemote musique nou-velle a donné jeudi un excellent programme en hommage à l'École liégeoise. La grande ville de Wal-lonie a toujours eu des composi-teurs de jorte personnalité (à commencer par César Franck),

en être qu'Henri Pousseur (1929), le camarade de combat de Boulez, Stockhausen et Berio, actuelleet directeur du conservatoire de

Son Madrigal III (1962) donne l'image la plus radieuse de son talent. Ecrit autour d'une pièce pour clarinette seule jaite pour sainer la naissance de son fils, il est plein de cris de joie, de développements exubérants on de développements exubérants on de passages réveurs, ornès, soulignés par les autres instruments, qui renvoient la balle à la clarinette renvoient la valle a la cuarnette et introduisent de nouvelles pro-positions frénétiques ou féeriques, admirablement intégrées à cette œuvre chatoyante et dynamique, svelte et sans cette surcharge qui st parfois le péché mign

Un élève de celui-ci, Jean-Louis Robert, mort d'un accident de voiture à trente et un ans, laisse des œuvres qui témoignent aussi d'un robusts tempérament dans un genre aride : Litholde 6 pour violon solo et Takshasilà 1 (« la ville des tailleurs de pierre » au Cachemire) pour clarinette solo, cà le compositeur fait craquer les moules de l'écriture avec une apre violence, poussant les instrumentisses dans leurs derniers retranchements pour arracher de nouvelles expressions à la musique, en des discours difficiles à suivre, mais où soudain juillissent Un élève de celui-ci. Jean-Louis suivre, mais où soudain faillissent de puissantes trouvailles ou des images d'une sensibilité acérée.

Philippe Boesmans (1936) complète Pimage de cette école pleine de sang et de vitalité. Sa Cadema pour piano enchaîne les jeux julguranis, les gravures d'un reliej ravélien, les accords somptueux et terribles en une œuvre pleine de lyrisme impatient, mais aussi d'humour, qui griffe et caresse avec des moments de rêve, des frissons et des fiertés romantiques.

Excellente interprétation de l'Ensemble Musique nouvelle, di-rigé par Georges Octors II, où l'on dott au moins etter la pia-niste Chantal Bohets et un merveilleux clarinettiste, Jean-Pierre

JACQUES LONCHAMPT.

\* L'Orchestre de Liège, dirigé par Piarre Bartholomée, donnera un concert Lekeu, Haydn, Strauss, le 29 avril, pour achever ce cycle (46. rue Guincamputy).

## **SPORTS**

CATHERINE HUMBLOT. \* Kapia, tous les soirs (sauf lundi) jusqu'au 4 mai, 20 h. 30. Conquête dimanche 27 avril, à 17 heures, lundi

D'une année sur l'autre, Tchekhov laisse sur nos scènces et dans nos mémoires les traces de sa séduction. D'une interprétation à l'autre, ses personnages velléttaires et puérils, rongés de mélanco-le, nous hanteant. Devant la Cerisaie, que Gabriel Monnet a montée à Grenoble, on pense aux mises en scène qui l'ont précèdée, à celle de Strehler surtont — les petites feuilles mortes tombant doucement sur le linceul blanc qui représentait le maison. Les deux spectacles n'ont rien de commun, sauf le charme particulière du poète russe, plus exactement la qualité particulière du dialogue intime que chacun entretient avec lui. séduction. D'une interprétation à l'autre, ses personnages velléttaines et puérils, rongés de mélancolle, nous hantent. Devant la Consaie, que Gabriel Monnet a montée à Grenoble, on pense aux mises en acène qui l'ont précède, à celle de Strehler surtout — les petites feuilles mortes tombant doucement sur le linceul blanc qui représentait la maison. Les deux spectacles n'ont rien de commun, sauf le charme particulier du poète russe, plus exactement la qualité particulière du dialogue intime que chacun entretient avec lui.

La Cerisaie se donne au Théa-tre mobile, une salle où les spec-tateurs sont entourés par un an-neau susceptible de tourner. Le décorateur, Jean Saussac, y place des arbres qui se fondent dans l'ombre des meubles et fait fonc-Pombre des meubles et fait fonc-tionner l'anneau pour amener sans rupture les changements de lieux. Seulement, la machinerie est aussi lourde que bruyante, et l'effet de gissement rate. Le décor, c'est la maison chaleureuse, mais usée, trop vaste, anachroni-que, pareille au vieux valet que la famille oublie et enferme lors-qu'elle part définitivement, après avoir décroché les tableaux qui marquent les murs de taches claires, lumineuses.

Gabriel Monnet a su créer une atmosphère douce, pas én tout tragique, le rythme sourd des vies provinciales. Il ne donne pas aux personnages la prescience de l'ou-ragan qui va dévaster leurs rêves, les petits calcuis de leurs espoirs utopiques. Ils sont mal dans leur peau et c'est tout. Ils ne savent pas et nous savons; ils sont d'autant plus émouvants. En même temps, la manière dont leur égoisme paresseux les étouffe apparait durement. Pinfluence de la rythmique et du tempo afro-cubains, la musique et du miscat de l'Afrique d'aujourd'hui. La musique de Kapia a cette fluidité de rythme, cette douceur dans les mélodies qui out rendu si populaire la musique de ce pays. Ses chansons, qu'il compose lui-même en buit langues, à partir de contes, de proverbes, de poèmes traditionnels ou du quotidien de la vie, manquent un peu de rigueur espendant. Kapia se laisse aller à des facilités ou à des surcharges d'accompagnement.

Ils sont émouvants, out, mais pas « sympathiques » : des condamnés à mort dont on se dit qu'il est trop tard pour essayer de les sauver. Ils sont malades d'une incurable inconscience. Les comédiens montrent avec finesse cette ambiguité, et les malaises, les malairesses de leurs personnages. Mais leur travail avec Lavaudant ne les a pas formés au jeu psychologique qui serait nécessaire pour faire décoller la mise en scène : elle reste trop neutre. Le vertige manque. Reste quelque chose comme du regret, la résignation devant l'inévitable, une sorte de douleur assourdie qui d'une incurable inconscience. Les

est belle. COLETTE GODARD.

PETITES NOUVELLES i Un centre culturel syrien a été inauguré le 24 avril, à Paris, par M. Adid Al-Lajmi, ministre adjoint syrien de la culture, et par M. Oli-Stirm affaires étrangères. Un festival de musiques impre

visées a lieu à la Maison des jeunes et de la culture de Sens, les 28 et 29 avril, svec, entre autres, Bernard Lubat, Jean-Louis Chautemps, Lubat, Jean-Louis Chautemps. François Jeanneau, Daniel Humaiz, Didier Levallet.

C'est l'acteur américain Kirk Douglas, et non le cinéaste Ingmar Bergman, qui présidera le jury du Festival de Cannes. Ingma: Bergdes contretemps ayant retardé la mise en scène de théâtre qu'il pré-pare à Munich. D'autre part, « Loulou n de Maurice Pialat, a Mon oncle d'Amérique » d'Alain Resnais et «Une semaine de vacances» de Bertrand Tavernier représenteront la France dans la compétition offi-

re musicale # Orchestre - P.M.R. ; prix moyen du repas - J., h. ; ouvert jusqu'à... heures

DINERS

On sert jusqu'à 23 h. 31. Grande carte. Ses salons de deux à cinquante couverts. Cadre ancien de réputation mondiale. 2 h. RANO D'HUTTERS toute l'année. Poissons. Spéc. de viandes de Bœuf de premier choix grillés à l'os. Fiats et desserts du jour Ouvert jour et nuit. BANC D'HUITRES, t.l.jrs renouvelé : son plat du jour. Ses spécialités : Choucroute 37. Gratinée 12. Ses grillades flambées, Buffet froid. Spécialités : Bières LOWENBRAU, MUNICH.

HOMMAGE A JEAN-PAUL SARTRE AU 14-JUILLET PARNASSE

simone de Beauwour MALKA RIBOWSKA 11 JOSÉE DAYAN

- JOURNÉES CULTURELLES DE CUBA - 21-29 avril 1980 -DANSE MUSIQUE

CINÉMA MALUOLA (Sergio GIRAL) PORTRAIT DE THERESE (T. GUTERIEZ-ALEA)

ALICIA ALONSO BALLET NATIONAL PARLO MILANES SILVIO RODRIGUEZ JORGES LUIS PRATS DE CUBA CONFÉRENCES VII LAFRUELA Cintlo VITIER Manuel Lopez OLIVIA

ARTS PLASTIQUES Witredo LAM Manuel MENDIVE
Padro Pablo OLIVA
at 20 ANS D'AFFICHES

MAISON DE L'UNESCO - 125, av. de Suffren - 75007 PARIS - 567-16-10, poste 53-83

## théâtres

### **NOUVEAUX SPECTACLES**

Centre culturei du XVIII-(227-68-81) : le Jeu des Albi-geois (sam., 20 h. 30; dim., 14 h. 30). Théatre 18 (226-47-47): Qu'un 1900 lmpur abreuve nos signaux (sam., 31 h.; dim., 17 h.). 17 h.).

Marie-Stnart (508-80-17): Bue du Cirque-Romain (sam., 22 h. 30).

Chaillot, salle Gémier (505-14-50): Honorée par un petit monument (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).

Cité internationaie, la Ressorre (588-38-69): l'Hiusion comique (sam., 20 h. 30).

Palais des glaces (607-48-93): l'Ecume des jours (sam., 20 h. 30; dim., 17 h.).

Choue d'Fiver (708-13-25): je Zu n. 30; dim., 17 h.).
Cirque d'Hiver (700-12-25) : le
Bossu (sam., 20 h.; dim.,
14 h. 30).
T.A.I.-Théâtre d'Essai (27411-51) : Trio pour deux canaris (sam., 20 h. 45; dim.,
17 h.). Chelles, Centre culturel (421-20-36) le Retour du chlen (dim., 16 h.). Cartoucherie, Théâtre du Soleil (374-88-50): le Général Pagus-sola (sam., 20 h. 20; dim., 16 h.).

### Les salles subventionnées. et municipales

Comédie - Française (296 - 10 - 20):
Tartuffe (sam., 20 h. 30; dim., 14 h. 30): in Mouette (dim., 20 h. 30).
Chaillet (72-8i-15): Apéritifconcert (sam., 19 h.); le Grand
Magic Circus (sam., 20 h. 30).
Petit Odéon (225-70-32): Traces
(sam. et dim., 18 h. 30).
T.E.P. (797-96-06): Incomplete (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).
Petit T.E.P. (797-96-06): Monique
Morelli, Yves et Gilles (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).
Centre Fompidou (277-12-33): l'Art
américain sprès 1945 (sam. et
dim., 15 h.); Cinéma expérimentai
dans les années 40-50 (sam. et
dim., 19 h.); The Joyce Trislar
Danscompany (sam., 19 h. 30);
Débat avec M. Tournier (sam., 20 h. 30).
Carré Silvin Monfart (521-28-34): Débat avec M. Tourquer (sam., 20 h. 30).
Carré Silvis Monfert (521-28-34) :
Cirque Grüss à l'ancienne (sam. et dim., 14 h. et 16 h. 30) ; Molse (sam., 20 h.; dim., 14 h. 30).
Théâtre de la Ville (724-11-24) ; Milton Nascimento (sam., 18 h. 30); Théâtre d'images et Ballet-Théâtre l'Arche (sam., 20 h. 30).

Les autres miles Aire libre (322-70-78): Délire à deux (sam. et dim., 20 h. 30); Amélia (sam., 30 h. 30 ; dim., 17 h.).

Antoine (208-77-71): Une case de vide (sam., 21 h.).

Artistic-Athévains (272-28-77): Un allence à soi (sam., 20 h. 30; dim., 17 h.). 17 h.).
Arts-Hébertot (387-23-23): POurs;
Ardèle ou la marguerite (sam.,
20 h. 45; dim., 15 h., deralèce).
Bouffes-du-Nord (230-34-50): En

20 h. 46; dim., 15 h., dernière).
Bouffes-du-Nord (230-34-50): En attendant Godot (sam., 20 h. 30).
Cartoucherie de Vincennes, Atelier du Chaudron (232-87-94): le Prince heureux (sam., 20 h. 30; dim., 16 h.). — Théâtre de la Tempâte (328-36-36): Conte d'hiver (sam., 20 h., dernière). — Epéc-de-Bois (374-20-21): le Newst de Rameau (sam., 21 h.; dim., 15 h. 30).
Cité internationale (589-38-69). Galerie: la Mandragore (sam., 20 h. 30). — Grand Théâtre: Amphitryon (sam., 20 h. 30).
Comédie des Champs-Elysées (723-37-21): Jrauls blen (sam., 20 h. 45; dim., 17 h.).
Daunou (281-89-14): l'Homme, la Bète et la Vertu (sam., 21 h.; dim., 15 h. 30).
Réouard-VII (742-57-49): le Piège (sam., 21 h.; dim., 15 h. 30).
Résasion (278-46-42): Joker Lady (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).
Forum des Halles (287-33-47): Lewis et Alice (sam., 20 h. 30).
Galté-Montparnasse (322-15-18): Le Père Noël est une ordure (sam., 22 h.; dim., 29 h. 30).

Galerie 35 (326-63-51): Une marionnette, un mari hounéte (sam.,
21 h.; dim., 15 h.).

Gyunase (346-73-79): l'Atelier (sam.,
20 h. 30; dim., 15 h., dernière).

Buchette (326-38-99): la Lecom: la
Cantatrice chauve (sam., 20 h. 30).

Il Teatrino (322-28-98): les Dialogues putanesques (sam., 21 h.).

La Brayère (674-76-39): Un roi qu'a
des malheurs (sam., 31 h.; dim.,
15 h. et 18 h. 30): Internaire
rouge: les Visages de Lillith (sam.,
18 h. 30): Mort d'un oiseau de
prole (sam., 20 h. 30): Fider fixe
(sam., 23 h. 15). — Théâtre noir:
les Inentendus (sam., 18 h. 30):
Juin 40 (sam., 20 h. 30): Fider fixe
(sam., 22 h. 30): Jider fixe
(sam., 22 h. 30): Jider fixe
(sam., 22 h. 30): Jider fixe
(sam., 22 h. 30): Marletologie (sam., 22 h. 30): Tovaritch
(sam., 30 h. 30: dim., 15 h.).

Marle-Stuart (508-17-80): Tovaritch
(sam., 30 h. 30: dim., 15 h.).

Marley (225-22)-741: l'Azalée (sam.,
21 h.; dim., 15 h.).

Michel (285-33-22): Duos sur canapé
(sam., 21 h. 15).

Michedière (742-85-22): Coup de
chapeau (sam., 20 h. 30; dim.,
15 h. et 18 h. 30).

Montparasse (330-89-90), I : la
Cage aux folles (sam., 20 h. 30:
dim., 15 h. et 18 h. 30).— III:
Albert (sam., 23 h.).— III: Du
côté de chez Colette (sam., 20 h. 30:
dim., 15 h. ot 18 h.).

Surve (374-55-52): Un clochard
dans mon jardin (sam., 21 h.;
dim., 16 h. et 19 h.).

Chiver (374-55-52): Un clochard
dans mon jardin (sam., 21 h.;
dim., 15 h.).

Studio -Théâtre d'En - Face (23816-78): Marionnettes et ombres
chinoises (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).

Studio -Théâtre d'En - Face (23816-78): Marionnettes et ombres
chinoises (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).

Studio-Théâtre (asm., 20 h. 30; dim., 16 h.).

Théâtre-en-Roud (337-75-38): le
Dompteur, ou l'Anglas tel qu'on le
mange (sam., 20 h. 30; dim., 16 h.).

Théâtre de Sparte (628-58-28): le
Diable et le Bon Dieu (sam., 21 h.).

Théâtre de Sparte (628-58-28): le
Diable et le Bon Dieu (sam., 21 h.).

Théâtre de Sparte (628-58-28): le
Diable et le Bon Dieu (sam., 20 h. 30;
dim., 17 h.).

Tristan-Beroard (522-08-40): Une
chambre

## Les cafés-théâtres

Les Cajes-ineutres

Au Bec fin (296-28-35): Patricia Lai
(sam., 20 h.); Pinter and Co.
(sam., 21 h.); la Revanche de Nana
(sam., 22 h. 15); Daniel Roux
(sam., 23 h. 45).

Biancs - Manteaux (887 - 16 -70):
Areuh = MC 2 (sam., 20 h. 15);
Raoul, je t'alme (sam., 21 h. 30);
les Belges (sam., 22 h. 30);
les Belges (sam., 22 h. 30).

Café Conc' (372-71-15): Phèdre à
ropasser (sam., 19 h. 30 et 21 h.).

Café d'Edgar (322-11-02): Charlotte
(sam., 20 h. 30); les Daux Suisses
(sam., 22 h.); Coupe-moi le souffis
(sam., 23 h. 15). — II : RiouPouchain (sam., 22 h. 30).

Cafessaion (278-48-42): J. Charby
(sam., 21 h. 30).

Cafe de la. Gare (278-52-51): L'ave-Gafessaion (278-48-2); J. Gharby (aam., 21 h. 30).

Café de la. Gare (278-52-51); L'avenir est pour demain (aam. et dim., 20 h. 30); Quand reviendra le vent du nord (sam. et dim., 22 h. 30).

Le Connétable (277-41-40); Lucie Dolène (aam., 20 h. 45); J.-L. Masqueller, R. Tabra (sam., 21 h. 45); B. Dimsy (sam., 22 h. 45).

Coupe-Chou (272-01-23); le Fetit Prince (sam., 22 h. 45);
J.-P. Rambal (sam., 23 h. 30).

Cour des Miracles (548-85-60); C. Pereira (sam., 21 h. 30); Essayez donc nos pédnios (sam., 22 h. 45).

Croq Diamants (272-30-06); R. Darvin et J.-N. Trasante (sam., 22 h. 30); Star Walz (sam., 21 h. 45); Hiroshima Paradise (sam., 23 h.).

L'Ecune (542-71-16); B. Toussaint (sam., 21 h. 30); L'Ecune (542-71-16); B. Toussaint (sam., 21 h. 30); R. Pellerin (sam., 22 h.).



Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles

LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES -704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34

(de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Samedi 26 - Dimanche 27 avril

Espace Marais (271-10-19): Jonathan Livingaton la goéland (sam., 20 h. 30).

Le Fanal (233-91-17): le Président (sam., 21 h. 15).

Fer-Play (707-86-99): Alabama Blues (sam. et dim., 22 h.); Belja-Flor (sam. et dim., 23 h.).

La Forge (371-71-89): Off, le rire (sam. et dim., 20 h.).

Le Marche-Pied (636-72-45): Y. Pecqueur, M. Bijeault (sam., 20 h.); Andante, J.-M. Gonzales (sam., 21 h.); D. Pameral (sam., 21 h.); D. Pameral (sam., 21 h.); D. Pameral (sam., 21 h.); D. Racontes-moi votre entance (sam., 21 h.); Du moment qu'on n'est pas sourd (sam., 22 h. 15); Chansonges (sam., 22 h. 15); Chansonges (sam., 22 h. 15); Chansonges (sam., 22 h. 30). — II : Ga s'attrape par les pieds (sam., 22 h.); Suzanne, ouvre-moi (sam., 22 h.); Suzanne, ouvre-moi (sam., 22 h.); Le Point-Virgule (728-67-03): Offenbach, Bagatelle (sam., 20 h. 30). Sélénite (254-S3-14), I: Il faudrait essayer d'être heureux (sam., 21 h.).

Il : Sornettes d'alarme (sam., 21 h.).

Spiendid (687-33-83): Elle voit des

essayer d'être heureux (sam., 21 h.).

— II : Sornettes d'alarme (sam., 21 h.).

Spiendid (887-33-23) : Elle voit des nains partout (sam., 20 h. 45).

Sonpap (278-27-54) : Architrue, R. Pinget, A. Casalas (sam., 21 h. 30); Magyar Song (dim., 22 h. 30).

La Tanière (337-74-39), I : J. Barthes (sam., 20 h. 45); P. Deny (sam., 22 h. 30).

In Tanière (337-74-39), I : J. Barthes (sam., 22 h. 30).

Théâtre de Din-Heures (906-07-46) : P. et M. Jolivet (sam., 22 h. 30).

Théâtre de Din-Heures (906-07-46) : P. et M. Jolivet (sam., 20 h. 30) : la Retour de Frankenstein (sam., 21 h. 30).

Théâtre des Quafre-Cents-Coups (329-39-69) : le Plus Beau Métler du monde (sam., 20 h. 30); J. Blot (sam., 21 h. 30); Kamlnka (sam., 21 h. 30); Kamlnka (sam., 22 h. 30).

Vieille-Grille (707-60-93), I : Bussi (sam., 20 h. 30); Une cocaine allemande (sam., 22 h. 30);

G. Matton et Varo (dim., 17 h. 30).

— II : B. de la Salle (sam., 22 h. 30);

J. Bourdon (sam., 22 h. 30);

J. Bourdon (sam., 22 h. 30); J. Bourdon (sam., 22 h. 30);

J. Bourdon (sam., 22 h. 30); J. Bourdon (sam., 22 h. 30);

J. Bourdon (sam., 22 h. 30); J. Bourdon (sam., 22 h. 30);

J. Bourdon (sam., 22 h. 30); J. Bourdon (sam., 22 h. 30);

J. Bourdon (sam., 22 h. 30); J. Bourdon (sam., 22 h. 30);

## Les comédies musicales

La Péniche (205-40-39): Utopopolis (sam., 20 h. 30). Benaisance (206-18-50): Viva Mexico (sam., 20 h. 45; dim., 14 h. 30 et 18 h. 30). Bouffes-Parislens (296-60-24): Phi-Phi (sam., 21 h.; dim., 15 h.). La danse

Palais des congrès (758-22-53):

l'Opéra de Pékin (sam., 20 h. 45).

Oblique (255-02-94): Arcor (sam., 20 h. 30; dim., 16 h.).

Espace Cardin (268-17-30): Crownest
Trio (sam., 71 h.).

Théâtre Présent (203-02-55): Ballet

A Roux (sam., 20 h. 30; dim. Theatre present (a. 20 h. 30; dim., 17 h., derniàre).
Unesco (577-16-10): Alicia Alonso et le Ballet national de Cuba (asm., 20 h. 45).
Théàtre 13 (589-05-99): Compagnie Dora Fellane (asm., 21 h.; dim.,

Les concerts

Les concerts

Lucemaire: K. Koleva (Chopin, Brahms, Vladiguerof) (sam., 19 h. 30); A. Knosel (Bach, Bloch) (dim., 18 h.); M. Solias, A. Glodek (dim., 18 h.); M. Solias, A. Glodek (dim., 18 h.); M. Solias, A. Glodek (dim., 18 h.).

Egiise Saint-Merri: D. de Williemcourt, E. Kaksoki (Dvorak, Schubert, Chogtakovitch) (sam., 21 h.); T. Ogden (dim., 18 h.).

Théâtre d'Orsay: Ensemble intercontemporain, dir. P. Eötvös, sol. M. Arrignon (Berlo, Höller (sam., 20 h. 30).

Salle Gavean: Pitzwilliam String Quartet (Haydn, Chostakovitch, Tchafkovski) (sam., 17 h.).

Salle Bossini: O. Evin, P. Cheyron... (Ghopin, Schumann, Schubert) (sam., 20 h. 30).

Egiise luthfrienne Saint-Jean: Orchestre P. et M. Curle (Pachelbel, Baendel, Beethoven) (sam., 21 h.). 21 h.).

Institut négriandais : Wesk-End de musique contemporaine, Quatuor Théo Loevendie (sam., 19 h. 30) : Groupe de musique de chambre de l'Itinéraire (dim., 17 h. 30).

Notre-Dame : M.-T. Jehan (Bach, Vierne, Durufiè) (dim., 17 h. 45).

Conclergerie : M. Clémant, R. Sanchez (Bach, Haendel) (dim., 17 h. 30).

Ranelagh : O. Linzi, D Swarowski

chez (Bach, Haendel) (dim., 17 h. 30).

Eanelagh : O. Linzi, D Swarowski (Schubert) (dim., 17 h. 30).

Eglise Saint - Thomas - d'Aquin : C. Sol (Bochm, Burtchude, Walthert, Bach) (dim., 17 h. 30).

Eglise Saint - Louis des Invalides : Chorale royals des Ismunes de la Résidence (Bach, Monteverti, Fauré, Scahms) (dim., 17 h.).

Eglise des Billettes : E. Fontanaross, G. Deplus, S. Riesler (Brahma) (dim., 17 h.).

Jass, pop. rock, folk Jasz, 969, Fock, 7018

Cavesu de la Huchette (328-65-08):
F. Guin, B. Vasseur Swing Quartet (sam., 21 h. 30); Memphis Slim (dim., 21 h. 30).
Chapelle des Lombards (326-65-11):
J. Hamtnond (sam., 20 h. 30);
M. Smith, Y El Grande Melso (sam., 22 h. 45).
Oreber (233-48-44): L. Bennet, E. Clark, C. Bacoude (sam. et dim., 21 h. 30).
Dunois (700-78-85): Groupe Le (sam., 20 h. 30);
Espace Gelté: J.-P. Mas, C. Alvim (sam. et dim., 20 h. 30).

Repace Gelté: J.-P. Mas, C. Alvim (sam. et dim., 20 h. 30).

Hippodrome de Pantin: Africa fête

Gipti (700-78-85) : Reporter (Ram., 22 h.).

Hippodrame de Pantin : Africa fête (sam., 17 h.).

Musée d'art moderne : F. Marmande,
B. Guérineau (dim., 16 h.).

Palace (246-10-87) : The Beat P. Collins (dim., 18 h.).

Puce-à-Porelle (278-11-23) :

Fognette, J. Carutil, A. Haddad (sam., 18 h. 30).

Slow-Clab (233-84-50) : Dixis Prancis

Jazz Group (sam., 21 h. 30);

Théâtre Noir (787-95-14) : Céiébration (sam. et dim., 19 h.).

Dans la région parisienne Antony, Thélire Firmin - Gémie (668-02-74) : Une fille à brûle (eam., 21 h.). Aubervilliers, Théâtre de la Com-mune (833-16-18) : Voyages avant l'an 46 (sam., 20 h. 30; dim., 17 h.).

20 h. 30).

Boulogne - Billancourt, T. B. B. (603-60-44): Brasil Tropical (gam., 20 h. 30; dim., 15 h. 30).

Britigny, C. C. (684-38-58): Steve Lacy, Steve Potts (gam., 20 h. 30). Choisy, Theatre Paul-Eluard (890-89-79) : Larcovaldo (sam., 21 h.; dim., 17 h.).

20 h.; dim., 17 h.).
Clamart, C.C. J.-Arp (645-11-87):
Amaila Rodrigues (sam., 30 h. 30).
Courbevole, Maison pour tous
(333-63-52): G. Schmitt (sam.,
20 h. 30).
Créteil, Maison des arts (899-84-50):
le Jeu de l'amour et du hasard

(sam., 30 h. 30); F. Aguessy (dim., 15 h. 30). — M. J. C. du Monti-Mesly (207-37-67); Bill Deraime (sam., 20 h. 30). Hancourt, Maison pour tons (062-82-81); Ballet-Thétire français de Nancy (sam., 21 h.). Samcourt, Maison pour tons (062-82-81): Ballet-Thétire français de Nancy (sam., 21 h.).

Evry, Agora (077-93-50): les Frères Jacques (dim., 18 h.).

Evry, Agora (077-93-50): les Frères Jacques (dim., 18 h.).

Marly-le-Eol, M. J. C. (958-74-87): Et si les femmes gouvernaisnt (sam., 21 h.; dim., 15 h.).

Nanterre, Thétire des Amandiars (721-18-61): On paimier sur la banquise (sam., 20 h. 30).

Pantin, Maison pour tous (844-12-89): le Thétire roulant (sam., 20 h. 30).

Ris-Orangis, Balle Robert-Desnos: W. Chodack (Mozart, Schumann...) (sam., 20 h. 30): Espardes les hommes tomber (sam., 20 h. 30; dim., 17 h.); Meguni Estsu (sam., 21 h. 30); Au canard de Fou Tcheou (dim., 17 h.).

Saint-Gratien, C. C. du Forum (389-14-42): San Francisco Blues Festival (sam., 21 h.).

Sartrouville, Thétire (914-23-68): les Frères Jacques (sam., 21 h.).

Senils, Fondation Caiffre (503-39-99): M. Hentz, M. Tranchant (Bach, Brahma, Prokoflev) (dim., 18 h.).

Le Vésinet, CAL (978-32-75): G. Parmentier (Schumann) (sam., 21 h.).

Veres, CEC (948-38-06): Lionel Rocheman (sam., 21 h.).

## cinémas

Les films marqués (\*) sont interdita aux mous de treise aux (\*\*) aux moins de dix - huit aux

La Cinémathèque

Chaillet (704-24-24), sam., 15 h., Films du tiers-monde : Chanson douce pour un peuple vaillant, de G. Carrer; 15 h., Shevlock Holmes an cinéma : The Pearl of Death, de R. W. Neill; 19 h. 30 : l'Authentique Procès de Carl Emmanual Jung, de M. Hanoun (en sa présence); 22 h., Le Jeune cinéma allemand : Bel Canto, de R. Van Ackeren. — Dim., Films du tiers-monde : le Secret du général, d'A. Lugo; 15 h. 30 : Sheriock Holmes contre Jack l'Eventraur, de J. Hill; 18 h. et 20 h., Hommage à R. Parrish (18 h. : l'Enfer des tropiques: 20 h. : Dans la guante du loup); 22 h. : Vivre sa vie, de J.-L. Godard.

Beaubourg (278-35-37), sam., 15 h., Cinéma muet : True Heart Suzie, de D. W. Griffith: 17 h., Films d'animation de Jan Lenica : Adam 2; 19 h., Films du tierz-monde : El Aniversario de la Suagra de Enhart, des trères Alva; Redes, de F. Zinnemann et E. Gomez Muriel; 21 h., Cinéma muet : les Murs, de M. Chukri Jamil. — Dim., 15 h., Cinéma muet : l'Etndiant de Prague, de H. Galeen; 17 h. : Films d'animas-tion de Jean Lenica; 19 h. et 21 h., Cinéma muet : l'Etndiant de Prague, de H. Calcen; 17 h. : Films d'animas-tion de Jean Lenica; 19 h. et 21 h., Cinéma rakien (18 h. : I'Essai, d'Al-Tuhami; 21 h. : les Assoliffes, de M. Chukri Jamil).

Les exclusiosiés

Les exclusivités

L'ALBUM DE MARTIN SCOENESE (A., v.o.): Pagoda, 7 (702-12-15). ALIEN (A., v.o.) (\*): Kinopanorama, 15° (396-50-30). APOCALYPSE NOW (A., v.o.) (\*): Balzao, \$ (561-10-60) — v.f.; Grand-Pavois. 15° (554-68-85). APPARENCE FEMINING (F7.): Saint-André-des-Aria, 6° (228-48-18).

APPARENCE FEMININE (Fr.)

Saint-André-des-Arts. (\* (328-48-18).

AU BOULOT JERRY (A., v.o.) :

Quintetts. (\$ (324-33-40) : Monte-Carlo, (\$ (328-33-40) : Monte-Carlo, (\$ (328-35-54) : Bairso, (\$ (328-35-43) : Clichy - Pathé, 18 (328-35-43) : Clichy - Pathé, 18 (328-35-43) : Clichy - Pathé, 18 (328-36-40) : Gaumont-Gambetta, (328-36-30) : Montparnasse-Pathé, 14 (322-36-30) : Montparnasse-Pathé, 14 (322-36-30) : Montparnasse-Pathé, 14 (322-36-30) : Blace Jace (Ang., v.o.) : Hautefeuille, (\* (333-79-33) : Riysées-Lincoln, (\* (338-36-36) : Clympile-Entrepôt, 14 (342-37-42) : Bysées-Lincoln, (\* (328-36-40) : Paramount-City, (\* (358-36-40) : Paramount-Lie Bailes, 1\* (\* (327-36-37) : Berrétan, 19 (364-42-72) : Montparnase-Si, (\* (364-42-72) : Montparnase-Si, (\* (364-42-72) : Montparnase-Si, (\* (364-42-72) : Montparnase-Si, (\* (364-42-72) : Gaumont-Convention, 15 (\* (328-32-44) : Gaumont-Gambetta, 20 (\* (388-36) : Gaumont-Gambetta, 20 (\* (388-32-42) :

5" (548-62-25) LA DANSE AVEC L'AVEUGLE (Fr.) : Saint-Séverin, 5" (154-50-91), jours Saint-Saverin, 7 (154-50-91), jours impairs.
1925 SEFFORTS DAMS LA VILLE
(A. v.o.): U.G.C. Danton, 9 (22942-62); Biarritz, 8 (723-60-23). —
V.I.: U.G.C. Gare de Lyon, 12 (343-61-59); U.G.C. Gobelins, 13 (356-24-44); Muramar, 14 (320-39-52); Magie - Convention, 15 (228-20-32); Becrétan, 19 (268-71-33); Rar, 2 (236-53-53); Convention - Saint - Charles, 15 (579-33-00).
A DEROBADE (Fr.): U.G.C. Opéra, 2 (261-30-32).

2 (261-30-32) ON G10VANN1 (Fr.-ft.) ; Vendoms, 2 (742-67-52), France-Stysses, 8\* (713-71-11).

(712-77-11).

ELLE (A. v.A.) (\*): Public is Champe-Elysées, 8° (720-78-23), Paramount-City, 8° (582-45-76); v.f.: Paramount-Marivaux, 2° (288-85-86) (\*0). Paramount-Montparnassa, 14° (329-90-10), Paramount-Maillot, 17° (738-24-24).

L'ENTOUELOUPE (Fr.): U.G.C. Danton, 8° (329-42-62), Bratagna, 6° (222-57-97), Cambo, 9° (248-68-44).

U.G.C. Gare de Lyon, 12° (338-61-59), U.G.C. Gobelins, 13° (328-33-44), Mistral, 14° (538-52-43),

Murat, 16\* (851-99-13), Bairries, 6\* (723-68-23). Ermitage, 3\* (339-15-71).

L'ETRALON NOIR (A. vi.): Caméo, 9\* (246-68-44), Mistral, 14\* (539-52-43), Mapoléon, 17\* (380-21-46).

LES EUROPEERNS (A. v.o.): Luxambourg, 6\* (833-67-77). Elysées Pt-Show, 8\* (225-67-29).

LA FERRIE FLIC (Fr.): Grand-Pavola, 15\* (554-48-85).

FILMING O'TERLLO (A. v.o.): Seine, 5\* (325-95-99).

FOG (A. v.o.) (\*): Le Beine, 5\* (325-95-99). U.G.C. Opéra, 2\* (251-50-32).

LE FOU DE MAI (Fr.): Studio Saint-Séverin, 5\* (354-50-91), jours pairs.

Saint-Séverin, 5° (354-50-81), jours pairs.

FRANCE MERE DES ARTS, DES ARMSES ET DES LOIS (Fr.): Action République, 1° (805-51-33). E. sp.

LA GUERRE DES POLICES (Fr.): Caméo, 9° (246-66-44), U.G.C. Marbeut, 8° (225-18-45).

GIMME SHELTER THE BOLLING STONES (A. v.o.): Vidéostone. 6° (325-60-34)

LE GUIGNOLO (Fr.): Gaumont-les-Halles, 1° (232-58-70); Gaumont-les-Halles, 1° (232-58-70); U.G.C. Odéon, 6° (325-71-68); Ambussada, 8° (353-93-08); Françals, 9° (770-19-41); Nationa, 12° (343-04-97); Faurette, 13° (331-56-60); Gaumont Sud, 14° (327-34-30); Montparasse-Pathá. 14° (322-19-23); Gaumont-Convention, 15° (322-92-27); Wegler, 18° (337-30-70); Paramount-Maillot, 17° (753-24-24).

BAIR (A. v.o.): Palais des Arts, 3° (272-23-88).

L'HONORABLE SOCIETE (Fr.): Studio Contracerry Sc (235-78-37).

(272-62-98). L'HONORABLE SOCIETE (Fr.) : Stu-COMME ICARR (Ft.) | Bale

I COMME ICARE (Fr.): Balma, 8° (861-10-60); Opéra Night, 2° (296-62-56).

DAGES D'UN DOUX ETHNOCIDE (Can.): La Clef. 8° (337-90-90).

INFRENO (Fr. vo.): U.G.C. Danton. 6° (329-48-62); Ermitage. 8° (359-15-71); v.f.: U.G.C. Opéra, 2° (261-50-32); Maxevilla, 9° (770-72-86); Maxie Convention. 15° (328-30-32); Images, 18° (522-47-94); Secrétan, 19° (208-77-33); Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10).

Paramount-Montparague, 14° (32930-10).

NTERDITE (Fr.): trois courts metrages: Scopitone: is Confesse;
Milan blau: Marais. 4° (278-47-86).

J'Al YOULU RIRE COMME LES
AUTRES (Fr.): Le Seine. 5°
(325-35-39).

JUSTICE POUR TOUS (A. V.O.):
USTICE POUR TOUS (A. V.O.):
USTICE POUR TOUS (A. V.O.):
(325-35-39).

JUSTICE POUR TOUS (A. V.O.):
EVALUATION (Jap., V.O.):
EVALUAT

MODIPATORNA, 14" (322-90-10).

MARITO (ARL): Paials des Arts, 7" (272-62-68).

LE MARIAGE DE MARIA BRAUN (AIL, VA): U.G.C.-Odéon, 6" (325-77-68); v.L.: U.G.C.-Odéon, 6" (325-77-68); v.L.: U.G.C.-Odéon, 6" (325-77-68); v.L.: U.G.C.-Opéra, 2" (261-59-32-32).

MIROTE LES MONTES ONT DU VA-GUE A L'ASME (Fr.): Lubembourg, 6" (633-67-77), MOMENTE DE LA VUE D'UNE FERME (Fr.): Parassians, 14" (329-63-11).

MONENTE DE LA VUE D'UNE FERME (Fr.): Parassians, 14" (329-63-11).

MONENTE DE LA VO. V.C.): Colisée, 8"; v? : 1s Baritis, 7" (722-60-33); Montparasse-83, 6" (544-50-33); Montparasse-83, 6" (544-50-33); Montparasse-83, 6" (544-50-34): Broadway, 16" (527-41-16) en mat. b. sp

NOCES DE SANG (Marce, v.O.): Lucernaire, 6" (544-57-34).

NOUS ETIONS UN SEUL BORMEE (Fr.) ("a"); le Seine, 5" (325-95-99) EL 59) EL 59) EL 59) EL 59) EL 50; Paramount-Opéra, 9" (742-58-31).

LE PRE (Fr.): Normandia, 8" (326-61-18); Paramount-Opéra, 9" (742-58-31).

LE PRE (it., v.o.) : U.G.C.-Opéra, 2º (261-50-32); Bactne, 0º (633-43-71); 14-Juillet-Parnesse, 0º (226-58-00); Biarriza, 8º (723-69-23) ; 14-Juillet-

Bastille, 11° (377-90-81); 14-Julilet-Beaugreneile, 15° (375-79-79).

PREMIER VOYAGE (Fr.); Parmesigns, 14° (329-33-11),
PSYCHOSE PHASE ID (A.) (\*);
Mandville, 9° (770-72-86).

QUADEOPHENIA (Ang. v.o.) (\*\*);
Paramount-Oden, 6° (325-59-83);
v.f.; Paramount-Degra, 9° (74258-31); Paramount-Bestille, 13°
(342-79-17); Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10).

RAS LE CCEUR (Fr.) (\*) Cambronne, 15° (734-2-95).

RENCONTEE AVEC DES HOMBES
REMARQUABLES (Ang. v.o.);
Cluny-Palsoe, 5° (354-07-76).

REGGEDZ ELLE A LES TEUX
GRANDS OUVERTS (Fr.); Marais,
4° (278-47-86).

LE SOI ET L'OISEAU (Fr.); Gaomont-iss-Hallen, 10° (327-49-70),
Hautsteuille, 6° (332-79-35), Montparnasse 83, 8° (344-14-27), Colisée
5° (353-29-46), Lumière, 9° (34649-07), Athèna, 12° (342-07-46),
F.L.M. Saint-Jacques, 14° (38268-42), Convention Baint-Charles
119 (579-33-00).

SACRES GENDARMES (Fr.): Paramount-Marivaux, 2° (296-80-40).

Les films nouveaux

LES IIIIIS HUUVEGUA
LE CAVALUEE ELECTRIQUE,
film américain de Sydiney
Pollack (v.o.): Quintetta, 5°.
(354-35-40); Luxembourg, 6°.
(633-97-77); Colliséa, 8° (35829-46); Mayfair, 16° (52527-46); Mayfair, 16° (52527-40-39); Bichelieu, 2°.
(742-40-39); Gaumont les Halles, 1e (227-49-70); Nation,
12° (343-44-67); Gaumont Convention, 15° (828-43-27);
Montparnesso-Pathá, 14°, (32219-23); Wepler, 2°. (38750-70). 50-70).
LE CIMBTIBLE OF A
MORALE, film jacomats de
E. Fukasaku (v.o.): le Clef.
5- (337-90-60).
JE VAIS CRAQUEE, film frau-JE VAIS CRAQUEE, film fran-cate de François Leterrier : Ret., 2º (235-83-83); U.G.C. Odéon, 6º (125-71-08); Biar-rits, 8º (723-68-23); Reider, 9º (770-11-24); U.G.C. Gare de Lyon, 12º (343-01-59); Miramar, 14º (529-89-52); Mis-tral, 14º (539-52-43); Pare-mount-Montmartra, 18º (806-34-25). IN CCUPLE TREE PARTICU-LIER, film americato de Paul

UN CCUPLE TER® PARTICU-LIER, film americain de Paul Aaron (v.o.) Saint-Germain-Villaga, 5° (634-13-25); Mari-gnan, 8° (-39-92-23). — V.L.; Richelieu. 2° (233-56-70); U.G.C. Gare de Lyon, 12° (343-01-39); Parnassien, 14° (329-33-11); Gaumont - Sud, 14° (327-34-50); Cluchy-Path/ 18° (522-37-31); Gaumont -Gambett... 20° (636-10-95). L'E P O P E E DU HAMAYANA, film français de J. Oger et M. Salvini; le Seine, 8° (325-95-99). FOM EOEN film américain de

M. Salvini : le Beine, 8° (325-85-69).

FOM BGEN film américain de William Wiard (v.a.) : U.G.C Danton, 8° (329-42-52) : Normandie, 8° (359-41-18). — V.I. Rest. 2° (338-33-93) : Bretagns 8° (222-57-97) : U.G.C Gobelina. 13° (338-32-44) : Mistral, 14° (339-32-43) : Murat, 16° (531-89-75).

LE VAIR-QUEUR, film. am. i cain de Steven Stern (v.a.) le Par. 8° (359-53-69) : Stodio Médicia, 3° (333-25-67). — Max-Linder, 9° (770-40-04) : Paramount - Opéra, 9° (762-58-3) : Paramount - Battille 11° (343-73-17) : Paramount - Gelarie, 13° (360 18-03) : Paramount - Orléana, 14° (540-45-91); Paramount - Orléana, 14° (540-45-91); Paramount - Delana, 14° (540-45-91); Paramount - Montparamase, 14°, 1200-1010. mount-Orleans, 14\* (540-45-91); Paramount-Montparnama, 14\*, (323-90-10); Convention Sains-Charles, 15\* (579-33-00); Paramount-Maillot, 17\* (758-24-24); Paramount-Montmar-tre, 18\* (606-34-25)

1,150

SCUM (Ang., \*\*, v.o.) : Quintette, 5\* (354-35-40), U.G.C.-Marteuf, 8\* (225-18-45), V.f. : Capri, 2\* (308-11-96), Clichy-Pathé, 13\* (522-37-41), L8 SEIGNEUR DES ANNRAUX (A., v.o.) : J. Coctaan, 9\* (354-47-62), SHERLIOCE ROLMES ATTAQUE L'ORIENT EXPRESS (A.) : Marignan, 9\* (359-22-32), Broadway, 18\* (527-41-10), Gaumont-lea-Halles, 12\* (297-48-70), Quartier-Latin, 9\* (328-84-65), — V.f. : Richelieu, 2\* (233-66-70), Montparnass-81, 8\* (544-14-77), Gaumont-Sud, 14\* (327-84-50), Cambronne, 15\* (734-42-96), Wepler, 18\* (337-50-70), SIMONE RARRES OU LA VERTU (Pr.) : 14-Juillet-Bestille, 11\* (357-60-51), TAR TREE (A., v.o.) : Saint-Michel, 3\* (226-79-17), Publicis-Champs-Elysées, 8\* (720-78-23), V.f. : Paramount-Opéra, 9\* (742-58-31), LE TAMBOUE (All., \*\*), Publicies Rambelue (All., \*\*), Publicies Rambel

56-31). LE TAMBOUR (All., \*\*, v.o.) : Boul-Mich. \$\* (354-48-29), Publicis Matignon. \$\* (359-31-97). — V.f. : Paramount - Marivauz. \$\* (295-80-40).

Paramount - Marivaux, 7 (296-80-40).
TERREUE SUR LA LIGNE (A., v.o.):
Publicis Saint-Germain, 6 (222-72-80). Marcury, 8 (502-75-90).
V.I.: Paramount-Opera, 9 (742-56-31). Paramount - Eastille, 12 (343-79-17). Paramount - Gobelina, 13 (707-12-28). Paramount - Mont-parnasse, 14 (329-90-10). Conven-tion Saint-Charles, 13 (579-33-00).
Paramount-Maillot, 17 (738-24-24).
Paramount-Montmartre, 13 (606-34-25)

34-25)
TESS (Fr.-Brit., v. ang.) : Studio Raspail, 14\* (320-38-68), Elyades Pt Show, 3\* (225-67-29).
UN AMOUR D'EMMERDEUSE (Fr.) : Paramount-Montparnasse, 14\* (329-

90-10).

LA VIE DE BELAN (Ang. V.A.):
U.G.C Opéra, 2º (291-50-22), U.G.C.
Odéon, 9º (325-71-08), Biarrita, 9º
(723-69-23), U.G.C. Marbeuf, 8º
(725-84-43), U.G.C. Caméo, 9º (246-58-44), 14-Juillet Bastilla, 11º (377-90-81), Bienvenue - Montparname, 15º (544-25-62), 14-Juillet Beangrenelle, 15º (575-79-79), Murat, 19º (651-69-73),
XANES (A. T. O.): Hautefentilla, 9º (633-79-38), Concorde, 8º (389-82-84). - V.E.: Cinémonde-Opéra, 9º (770-01-90), Montparnames-Pathé. (33-19-34). — V.L.; Cinémonde-Opéra, 9- (770-91-90). Montparnasse-Pathé, 14- (322-19-23). W O V S B C E (All., v.o.) : Forum cinéma, 1- (397-33-74).

14 JUILLET BASTILLE

- Proff on \$430, was

PRESSE

holesiation syndicule des d mire les supplements de « Figur 

## RADIO-TÉLÉVISION

## LE 16º MIP-T.V.

(Suite de la première page.)

Il y a eu la signature d'accords toutes sortes entre organismes télévision de toutes natures, comme cette promesse officielle de collaboration entre la chaîne brésilienne T.V. Glogo et la société britannique UPTIN. Des « nouvelles » ont circulé qu'on ne souénumérer toutes. D'autres déjá connues — comme ces quinze heures sur Victor Hugo, annoncées par Antenne 2, au la participation de la S.F.P. au projet américain d'un film sur les derniers jours de Hitler — et d'autres plus surprenantes — ainsi cette affaire d'un satellite de télévision, suisse, qui seroit loncé por le groupe de presse helvérique la Suisse, en coopération avec divers groupes britanniques, Thames.

Si, sur les 133 pays qui dans monde sont dotés d'un système e télévision, 105 étaient cette année représentés au MIP-T.V. de Cannes, c'est blen parce que la foire n'est pas sulement le lieu d'échanges d'émissions faites ou à faire, mals aussi parce qu'elle offre aux professionnels l'occasion de s'informer, de rencontrer leurs pairs (« le Monde » du 23 avril).

Côté achats et ventes, les résultats ont, pour résumer, dépassé toutes les espérances : le chiffre d'affaires qui résultera des contrats passés au MIP-T.V.-80 est d'ores et déjà estimé à 215 millions de francs, soit 60 È de plus que l'an-

### Le lieu stratégique

Autres chiffres: 128 projets de coproduction émonant de 64 orga-nismes ou producteurs de télévision ont été enregistrés par le bureau mis en place à cet effet et qui tend à devenir le lieu stratégique du marché. Cependant, le décomptage en la matière a quelque chose d'un peu artificiel. Quoi de commun, en effet, entre ce que la télévision polonoise a pu vendre un film de vingt-six mi-nutes et les bénéfices des grosses sociétés américaines écoulant des émissions par « paquets » auprès de trente pays (le « package » consiste à refiler avec un ou deux f i l m s demandés plusieurs autres de moindre qualité que l'acheteur n'aurait surement pas acquis outrement). Avec ces emplettes forcées seront comblées les heures creuses des sociétés de programme.

De même, il est molaisé de prétendre analyser la qualité globale des 8 572 programmes différents et des 1 843 films de long métrage qui ont été proposés. Une chose seulement est sûre ; il n'y a pas au stand de la télévisian portu

Madame Figaro, supplément mensuel du Figaro, fait paraître

son premier numéro ce samedi 26 avril Vendu au prix global de

5 F (au lieu de 4 F habituellement le samedi), il s'agit d'un maga-

ne sameni), il s'agit d'un magazine en quadrichromie de près de deux cents pages.

Cette nouvelle étape de la politique des suppléments lancée par le Figaro — après le Figaro magazine et le Figaro TV — accroît le climat de concurrence avec certaines nublications spécialisées.

climat de concurrence avec cer-taines publications spécialisées, notamment celles qui sont réali-sées par des sociétés filiales du groupe Hachette (*Tēlê-7 jours* par exemple). Elle augmente égale-ment l'irritation des diffuseurs de

Le Syndicat professionnel des marchands de journaux et publication de la région parisienne dénonce cette pratique dans une circulaire intitulée le Garrot:

a D'abord, il y a eu le Figaro Magazine, vendu à un priz déri

Magazine, tendu à un priz dérisoire, sans rapport avec son coût
de fabrication. Ensuite le FigaroT.V., distribué gratuitement. Puis
le Figaro-Madame. Figaro-ci,
Figaro-Borts pour le lundi, un
Figaro-Economie pour le mardi,
un Figaro-Malson pour le mercredi, un Figaro-Voyages pour le
jeudi, etc.

credi, un Figaro-Voyages pour le jeudi, etc.

u Voilà le supplice du garrot commencé. Chaque supplément qui sort nous étrangle un peuplus. Chaque prime du Figaro constitue un nouveau tour de vis. Si nous ne relevons pas immédialement le défi de M. Hersant, si nous ne refusons pas la politique des suppléments gratuits ou à vil priz, nous serons étranglés. Il s'agit d'un combat vital.

l s'agit d'un combat vital.

C'est un combat vital pour

Cest un combat vital pour la presse, car ces suppléments sont des coups bas portés our journaux qui se tendent au juste prix. C'est une concurrence déloyale à l'égard des journaux existants qui ont confance en nous et auxquels ces Figaro-primes presnent des lecteurs et des recettes publicitaires.

au cours de ce MIP. Rien de comparable à ce qu'avait été, il y a deux ans, la ruée sur « Holo-causte ». Ni l'Amérique ni l'Angleterre n'ont fourni de grands fauilletons. Raison donnée : « Cette armée, « ils » ont investi dans le matériel. » Autre raison, falla-cause semble-t-il : « Le MIP est situé trop tôt dans la saison. On a donc dù se contenter de miniséries, elles, beaucoup plus abon-dantes, et, en général, de peu d'intérêt, comme cette chronique mélodramatique de l'affaire du Watergate, présentée par la socié : Time-Life sous le titre « Ambition aveugle », et où les avatars d'un président Nixon de confection, pas trop bien interprété, sont assai-sonnés par les histoires de cœur des enquêteurs courageux : « Hol-lywood à la Maison Blanche », marmonnait un peu goguenard, un représentant de la télévision tchèque, client éventuel, contraint de visionner le tout.

Ce qui est frappant au MIP-T.V., c'est que, précisément, on dise « la minisérie de Time-Life » - ou celle de P.B.S. - ou encore « la dramatique d'Antenne 2 », mais que jamais ne solt évoqué le nom du réalisateur. C'est donc « chez » Télé Pictures qu'on a peut-être vu la minisérie la plus intéressante, avec cette mise en épisodes de la tragédie de Guyano, où l'on voit l'irrésistible ascension du convoincant Jim Jones, la naisfinira par le suicide collectif dont 19 h 45 Les incomms de 19 h 45. on se souvient. Cette dramatisation 20 h Journal. on se souvient. Cette dramatisation 20 h Journel. des événements vrois, ce mélange 20 h 35 Variétés. Numéro un : Dalida. - qui fit justement le succès public d'un feuilleton comme Holocauste --- est une tendance actuelle

du genre documentaire. Tendance qui s'est bien illustrée au cours de cette semaine où tous ou presque, sont allés voir € Mort d'une princesse », ce « docu-drama » fondé sur l'exécution pour l'exemple, d'une princesse adultère d'Arabie Saoudite qui a conduit ce pays à déclarer indési-rable l'ambassadeur de Grande-Bretagne (« le Monde » des 12 et 25 avril). Du coup, vingt-cinq pays 19 h 45 Top club. se sont portés acquéreurs... 20 h Journal.

### Chauvinisme

Il y avait au M.I.P. un certain nombre d'excellents documentaires, des treize épisodes sur la guerre du Vietnam dont Thames Télé proposait un exemplaire à tel reportage en Inde de Frédéric Rossif, en passant par les vingt-six minutes de grande qualité, modestes et poignantes, montrées

» C'est un combat vital pour notre projession, car ces supplé-ments la menacent directement.

ments la menacent directement.
D'une part, parce que notre rèmunération pour ces suppléments
est calculée sur des prix fictifs
(ou inexistants) et non sur le
juste prix du marché. D'autre
part, parce que ces suppléments
nous retirent des ventes de journaux qui jont conjunce au réseau et qui, eux, nous rémunèrent
justement », canclut la circulaire

justement a, conclut la circulaire

QUATRE CANDIDATS

Tatu, quarante-sept ans, corres-pondant à Washington.

Protestation syndicale des diffuseurs

contre les suppléments du «Figaro»

goise (un témoignage sur la pros-titution homosexuelle des adoles-cents à Lisbonne). La 5.5,R. a bien vendu la plupart des numéros de son magazine « Temps présent ». Dans consacrées à la musique classique ont marqué un « boom » notable : forte demande de toutes parts pour des retransmissions de concerts prestigieux. Et l'offre semble

En revanche, dans le domaine

des émissions pour enfants, elle ne suit pas, l'offre. Les discussions à ce propos ont été arides avec les Japonais, à l'égard de qui les fabricants européens de dessins animés nourrissent pour le moins partierne partierne pour le moins proposers de la contract iquelque méfiance. Le montage électronique ou « les bas salaires pratiqués là-bas » ont été invoqués, puis a été développé l'argument de la violence.Enfin. toujours chauvins, les Français se sont vontés à juste titre — des programmes proposés par F.R. 3, où Hélène Fatou anime la rubrique jeunesse, et de la société « Plate-forme 2000 » dont les « Watoo-Watoo »

Il faudra revenir sur la poli-tique commerciale de nos sociétés nationales de programmes, évoquer les affaires traitées avec les pays du Moyen-Orient. Il faudra savoir aussi pourquoi, en France, les émissions consocrées au sport sont toujours moins bien réalisées qu'à l'étranger, sans parler des variétés. Car, même si Antenne 2 a bien écoulé cette « heure-fleuron » avec Yves Montand, où se retrouve le talent d'Averty, dont on ne peut pas dire qu'on le dé-couvre, même si T.F. 1 a fait savoir que son « Paradis latin »
— coproduit avec une société
américaine — faisoit un malheur...;
l'ensemble est plutôt pauvre. Et ce
genre de confrontation permet de

11 a aussi été beaucoup question des techniques nouvelles. Elles seront au centre d'une autre des rencontres organisées à Cannes : le VIDCOM, ou marché des vidéocommunications, dont la sixième édition aura lieu du 29 septembre au 2 octobre prochoins.

MATHILDE LA BARDONNIE.

## BARYCHNIKOV A BROADWAY

Des critiques élogieuses

De notre correspondante

Il y a eu une sorte d'événement, le soir du 24 avril, à la
télévision new-yorkaise : Mikhall
Barychnikov, dans un pot-pourri
des « musicals » américains les
plus connus. Quand, il y a cinq
ans, il avait profité du passage
de sa troupe soviétique aux Etatsunis pour rester à l'Ouest, « Mischa », comme l'appellent les Amécha », comme l'appellent les Américains, avait déclaré que c'était parce qu'il voulait danser autre chose que Petipa... Il a, en effet, dansé blen autre chose depuis, mais, jeudi soir, c'était en quelque sorte ses débuts à Broadway.

Un argument un peu filandreux

Même si le show diffusé par la Même si le show diffusé par la chaîne ABC avait un argument un peu filandreux, même si Liza. Minelli affichait, comme l'a relevé méchamment un critique, autant de discrétion qu'une horde mongole, on n'avait d'yeux que pour «Mischa»: «Mischa» en cow-boy dans Oklahoma, déguize

Les critiques se sont extasiés : ils ont évoqué des émissions célèbres du passé evec Shirley Mclaine on Barbara Streisand, et même les impérissables soirées Fred Astaire dans les années 60. « Mischa », lui, modeste et gentil, avait surtout l'air de s'amuser comme un fou. Si ses professeurs soviétiques avaient pu le voir, jeudi soir, auraient-ils été fiers de leur élève ou horrifiés de ses compromissions avec l'art dégénéré? En tout cas, « Mischa » va avoir fort à faire pour trier les offres mirobolantes des falseurs de spec-tacles de Broadway. Mais il a, ici,

la reputation de savoir exacte-ment ce qu'il veut, et encore mieux ce qu'il ne veut pas. — N. B.

### Samedi 26 avril

### PREMIÈRE CHAINE : TF I

sont partis comme des petits pains

- du convoincant Jim Jones, la nais-sance d'une secte, et comment elle 19 la 20 Emissione régionales.
  - Avec Thierry Le Lurez, Enrico Shake, Julio Iglesias et Charles Asn 21 h 30 Série : Columbo,
  - Mourire parfait. Réalisation de J. Prawiey, avec P. Paik, T. Van Devere, G. Skaff, M. Kogan, S. Bred-23 h
  - Télé-foct 1. Championnat de France (extraits de Monsoo-Marseille et Tours-Rennes). Coupe des valu-quours de Coupe (extraits de Valenco-Nantes).

### DEUXIÈME CHAINE : A2

- 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

20 h 35 Série : Aéroport. Le dernier regard de l'atgle. 22 h 5 Variétée : Suivez Lecoq.'

Passage du Nord-Ouest. h 36 Journal. 23 h 50 Concert rock. En différé d'Aliemagna. Avec lan Hunter, ZZ Top, Joan Armatrading.

## TROISIÈME CHAINE : FR 3

- 18 h 30 Pour les jeunes. Un regard s'arrête : lumières colorées; Poèmes en images : la luna.
- 19 h 10 Journal. 19 h 20 Emissions régle
- 19 h 55 Dessin animé.
- Le professeur Baltheser. . 20 h Les jeux. 20 h 30 Le roman du samedi : Vêtir ceux qui
- sont aus.

  D'après la pièce de L. Pirandello, réstisation
  L. Pilippo d'Amico. Musique de B. Ortoloni.

  Avec M.-Ch. Barrault, F. Rey, A. Stephon, O. Antonutti.
  Transposition à l'ésran d'une des comédies

22 h 10 Journal.
22 h 30 Chemp contre champ.
Panorama du cinéma français d'aujourd'hui.

### FRANCE-CULTURE

- h. 30, La R.T.B. présente: ela Lettre brouil-lée » (ébauche d'un mythe).
   h., s A la gioire d'Egoil ». Histoire d'une famille sud-africaine, par S. Frontès. Avec V. Feyder. F. Wagner, M. Thierry, stc., réal. C. Roland-Manuel.
- 22 h., Ad Ib. 22 h. 5, La fugue du samedi.

### FRANCE-MUSIQUE

vent sur San Michele's, caures de Wagner et Stravinski.

h. Concert (en direct de l'église San Ste-fano) : « Concerto la Notte » (Vivaldi); « Symphonie en. trois mouvements » (Stravinski) : « Concerto per violino » orchestre, 1969 » (Maderna); « Canzona a 3 corì », arrangement Maderna (Cabriel), par Strumentisti dei Testro La Fenice, dir. G. Sinopoli; 33 h. 5, La nuit d'un campo à l'autre; promenade avec le comts Zord; 9 h. 5, Mourir à Venise.

## Dimanche 27 avril 15 h 45 Des animaux et des hommes. Les animaux de combat. 16 h 35 Sèrie : Un juge, un flic. Due preuve de trop. Réal. D. de la Patellière (rediffusion).

## PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 9 h 15 A Bible guverte. 9 h 30 La source de via.
- 10 h 30 Le jour du Seigneur. 11 h Messe.
- Cálébree en l'abbattale de Saint-Martin-de Boscherville. Prédicateur : Mgr Michal Saudreau.
- La séquence du speciali
- PRESSE 12 h 30 TF1 TF1.
  13 h Journal.
  13 h 20 Clast non of
  - 13 h 20 C'est pas sérieux.
  - 14 h 15 Les rendez-vous du dimanche. De Michel Drucker. 15 h 30 Tiercé.

  - 15 h 40 Le monde mervellieux de Wait Dieney.

    Les espions voient haut (pramière partie),
    avec D. Mc Gavin, S. Whitman, U. Van Patten et Don Carter.

    16 h 30 Sports première.
    Badminton (championnat d'Europe); Jumping de Fontainebleau; Festival du film
    sportif.
  - sportif. 17 h 50 Série : Commissaire Moulin. La surprise du chef, réalisation de J. Tre-bouta, avec Y. Renier, C. Morin, G. Mon-
  - 19 h 25 Les animenz du monde. Magie des eaux dormantes.

  - 20 h Journal.
    20 h 30 Cinéma : les Grandes Gueules ...
    Film français de R. Ranico (1985), avec Bourvil, L. Ventura, J.-C. Rolland, M. Dubois, R. Courtois, P. Vibert, R. Stephani, R. Jacquet, J. Hahn (Rediffusion.)
    Pour lairs revivrs una scierie de la forêt pospienne, son propriétairs prend somme ouvriers des condemais de droit commun en liberté conditionnelle. Ce qui provoque un conflit avec un surre patron de scierie et ses hommes.
    22 h 35 Opère : l'Emperair d'Atlantida.
    Musique de V. Ullinae, livret de P. Kien, par l'Orchestre symphonique de Londres, dir. R. Woodward, avec S. Nimsgern, A. Mains, T. Stratas, etc.
    23 h 35 Journal.
- Pour sa part, et en conclusion d'une analyse d'ensemble, le Syndicat parisien des diffuseurs de presse C.G.T. a lancé un mot d'ordre : a Pas de Figaro vendredi 25 et a a me di 26. Sau; contre-ordre de notre part (\_\_), notre attitude reste la même pour les vendredis et samedis suivants. »

## DEUXIÈME CHAINE : A2

- 11 h 45 On we go. A LA DIRECTION DU « MONDE » 11 h 45 On we g
  - En liaison avec France-Musique. «Un Amé-rirain à Paria», «Rhapady in hlue», de Gershwin, par POrchestre Philharmonique de New-York, dir. 1. Bernstein.

- 14 h 55 Jeu : Des chlifres et des lettres pour

## Cyclisme; automobile; rugby; haltéro-philie; football; escrime.

- 17 h 40 Majax : Passe-passe. 18 h 15 Dessine-moi un moutor

- 20 h 35 Feuilleton : La taupe.
- De John Irving, d'après le livre de J. Le Carré. Avec A. Guiness, A. Khoz, I. Bannen.
- 21 h 35 Magazine : Voir. 22 h 25 Le petit théâtre d'Antenne 2.
- « Lettres en souffrance », de F. Lecombrade, 23 h Journal

## TROISIÈME CHAINE : FR 3

- 10 h Emission de l'I.C.E.I. destinée aux tra-
- valileurs immigrés. Image d'Algèrie. 10 h 30 Mosalque.
- Reportage : les travallieurs frontallers; Variétés, avec John Ozila, Slimane Asen, cheikh Noureddine, le ballet des rois d'Ara-gon, Mario Rui et le groupe Menni. 16 h 30 Prélude à l'après-midi. Le Symphonie tententique, de Berlioz, par le Concertgebouw d'Amsterdam, dir. B. Hal-tink.

- 17 h 40 Jeu : Tous contre trois. Le jardin des simples. 18 h 40 Série : L'aventure.
- Au pays des hommes, les aventuriers de la
- mer.

  19 h 40 Spécial DOM-TOM.

  C.N.R.S., recherche archéologique sousmarine à Saint-Pierre-et-Miquelon; Radio
  en Nouvelle-Calédonie.

  20 h Dessins animés.

  Mister Magoo.

  20 h 30 Théâtre : « Grand-peur et misère du
  fils Reich » (à l'occasion de la Journée
  estionale des déportés).
- nationale des déportés).

  De B. Brecht, par la sompagnie des Trêtesux du Midi, retransmis du Théttre de la Plaine, Avoc B. Sanders, F. Lalande, S. Maidegs, B. Murat.
- B. Murat.

  Ecrite entre 1935 et 1939, cette pièce, qui est
  une critique virulente de l'Allemagne de
  l'époque, raconte en vingt-quaire scènes la
  vie quotidienne du peuple ellemand sous le
  règne nazi. Ldaheté des uns, courage des
  autres...

  22 à 25 Journal
- 22 h 35 Cinème 😘 minuit : \* l'Entant de l'amour ».
  - Famour ».

    Film français de Marcel L'Herbisr (1930), avec E Lynn, J. Catelain, J. Angelo, M. Glory Marcalle Fradot, P. Juvenet, M. Simon, J. Mercanton (M.).

    J. Mercanton (M.).

    En 1910, une vedatte de music-hall deviant la maltresse d'un avocat auquel elle sache

Peristence de son fils naturel. Quines ens plus tard, le fils, devenu journaliste, cher-che è veuper sa mère, esses laquelle l'ament veut de rompre, en ruinant le earrière poli-tique de celui-ci. Premier film parlant de Marcel L'Herbier, tiré d'une pièce d'Henry Batalle. Sens échapper tout à fait au thême filmé, le réalisaieur a réussi une traduction esthé-bique et de beaux morosaux de cinéma.

## FRANCE-CULTURE

- 7 h. 7, Le fenêtre ouverte. 7 h. 15, Horizon, magazine religioux. 7 h. 49, Chasseurs de sou. 8 h. Orthodoxie et christianisme eriental. 8 h. 30, Protestantisme.

- 3 h. 30, Protestantisme.

  3 h. 30, Protestantisme.

  3 h. 40, Bloode Israël.

  5 h. 40, Divers aspects de la pensée contemporaine: l'Union rationaliste.

  20 h., Messe à la cathédrale de Dijon.

  11 h., Regards aur la musique: Susoni.

  12 h. 5, Allegro.

  12 h. 5, Disques rares... Darius Mülhaud.

  14 h., Sons: Des Bretons en Irlande,

  14 h. 5, La Comédie-Française présente: «In Folis Rostarova, d'Y. Gasc, d'après Dostolevaki.

  16 h. 5, Le lyriscope: «Béatrice et Benedicta.

  17 h. 38, Recontre avec... Jacques Bigand et Mohammed Asign.

  18 h. 39, Ma non troppe.

  19 h. 10, Le cinéma des cinéastes.

  20 h., Albatros: Maurice Blanchard et des lecteurs incomnus.

  20 h. 40, Atelier de gréation radiophenique.

- 20 h. 40. Atelier de création radiophenique.

   Elle est ià s, de M. Sarrauta.

  23 h., Musique de chambre : Récital d'orgue,
  par W. Hilaman.

## FRANCE-MUSIQUE

- 7 h. 3, Musiques pittoresques et légères. 7 h. 40, Les classiques favoris : Haydn. 9 h. 2. Les chants de l'âme : la Suède.
- 9 h. 39, Cantate. 10 h. 15, Les classiques favoris : Mozart, Bruck ner.

  11 h. Les petites oreilles (disques présentés par les enfants): œuvres de Mahler, Monteverdt, Parmegiani et J.-S. Bach.

  12 h. Le concert de saidi (en simultané avec Antenne 2): e Um Américain a Paris s et e Rhapsody in bluz, pour plano et orchestres, de Gerschwin, par l'Orchestre philharmonique, de New-York, dir. Léonard Bernstain.
- stain.

  13 h. 5, Tous en scène : Pred Astaire.

  13 h. 35, Jeunes solistes : Sylvis Iris et Yoko Katayama, planos (Stravinsky, Rachmanipov); 14 h. 15, Les après-midi de l'orches-

- tre.

  16 h., La tribune des critiques de disques ;

  « Sonates » de Scariatil.

  18 h., France-Musique à Venise (en direct de la salle Apollines de la Fanice) .

  23 h., Ouvert la nuit : la musique se livre ;

  23 h. 30, Equivalences (émission ouverte aux interprêtes ou compositaurs avusigies) ; equivres de Langiais, Franck, Tournemire ;

  8 h. 5, Eites et traditions populaires.



345.21.02+ 346.08.28



Reproduction interdite de tous arti-cles, sauf accord avec l'administration







## INFORMATIONS «SERVICES»

## Les urgences du dimanche

O UN SECOURS D'URGENCE: - Appeler le SAMU en téléphonant, pour Paris, au 567-50-60; pour l'Essonne, au 088-83-33; pour les Hauts - de - Seine, au 741-79-11 ; pour la Seine - Saint-Danis, au 830-32-60 ; pour le Vaide-Marne, au 207-51-41 ; pour le Val-d'Oise, au 032-22-83 ; pour Yvelines, au 953-83-83; pour la Seine-et-Marne, au 437-10-11, ou, à défaut, le 17 (police) ou

le 18 (pomplers), qui transmet-tent l'appel au SAMU. ■ UN MEDECIN. — A défaut du médecin traitant, appeler la permanence des soins de Paris (542-87-00), ou la garde syndi-cale des médecins de Paris (533-99-11), ou l'Association pour les urgences médicales de Paris (A.U.M.P.) (828-40-04) ou S.O.S.-

Médecins (707-77-77). • UNE INFORMATION SUR LES INTOXICATIONS: 205-63-29 (hôpital Fernand-Widal). TRANSPORTS

 AEROPORTS. — Renseignements aur les arrivées et départs à Orty (687-12-34 ou 853-12-34) : à Roissy - Charles - de - Gaulle (862-12-12 ou 862-22-80).

O COMPAGNIES AERIENNES. Arrivées ou départs des avions : Air France (320-12-55 ou 320-12-55) ; U.T.A. (775-75-75) ; Air Inter (687-12-12). Renseigne-ments, réservations : Air France (535-61-61); U.T.A. (776-41-52);

Air Inter (539-25-25).

• S.N.C.F. — Renseignements : 261-50-50. **FTAT DES ROUTES** 

• INTER SERVICE ROUTES donne des rens raux au 858-33-33.

précis, on peut s'adresser aux centres régionaux d'information routière. Bordeaux (56) 96-33-33; Lilie (20) 91-92-83; Lyon (78) 54-83-83; Marsellle (91) 78-78-72; Metz (87) 62-11-22 : Rennes (99)

bureaux de : - Paris recette principale

(52, rue du Louvre, 1°), ouvert 24 houres sur 24; nue des Champs-Elysées), ouvert de 10 heures à 12 heures et de - Orty, adrogare Sud,

- Oriy, aérogare Ouest, annexe 2, ouvert de 6 heures à - Rolssy principal, annexes 1

annexe 1, ouvert en perma-

et 2 (aéroport Charles-de-Gaulle). ouvert de 8 h. 30 à 18 h. 30. La Recette principale de Paris assure aussi le palement des mandats-lettres, des bons et des chéques de dépannage, des lettres-chèques ainsi que les remments sans préavis sur

• UN VETERINAIRE au 871-20-61 (de 8 beures à 20 beures). LOISIRS

● L'OFFICE DE TOURISME DE PARIS diffuse une sélection enregistrée des loisirs à Paris : en français au 720-94-94; en anglais au 720-88-98. Son bureau d'accuell du 127, avenue des dimanche de 9 heures à 18 heures. Tél. : 723-61-72.

S.O.S. - AMITTLE

Vingt-quatre hourse sur vingtquatre à l'écoute au 821-81-81 pour Boulogne-Billancourt; 364-31-31 pour Bagnolet et 078-16-18 pour Evry (de 14 h. à 6 h. du matin) et au 298-26-26 pour Paris (de 14 h. à 4 h. du matin). Il existe, en outre, un poste en anglais: 8.0.5.-Help, au 723-80-80 (de 19 h. à 23 h.).

S.O.S. - 3" AGE De 9 heures à 19 heures au

## CARNET

agent général d'assurances, consul général honoraire du Sénégal, officier de l'écrite, commandeur

d'Irube. « La Garde », Route de Saint-Pierre-d'Irube, 84100 Bayonne.

— Mms Marguerite Orjoilet, M. Jean-François Orjoilet, Stép et Julistis Orjoilet, Stép et Julistis Orjoilet, Mile Eugénie Orjoilet, Mile Eugénie Orjoilet, ont la douleur de faire par décès, survenu le 24 avril 19

du Syndicst
des professeurs d'éducation physique.
Ils prient esux qui l'ont connu de
l'unir dans leur mémoire à Léo Lagrange et Jean Zay, au moment de l'inhumation civile, qui aura lieu le 26 avril 1980, à 10 h. 30, dans la plus stricte intimité.

— Le docteur et Mms Labur Toira, Claude et Jacques-Michel Bric et Sylvie Laburtha-Toira,

ont la tristesse de faire part du décès de.

Mime Louis RUEZ,
née Lucienne Fabre,
survenu le 22 avril 1980.
Le service religieux a lieu en l'église Saint-Etienne de Beauvais, dans l'intimité familiale, ce jour, à 8 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.
2, rue Denis-Simon,
60000 Beauvais.

Martin,
M. et Mme Hervé Lemaignen,
Hélène, Florence et Capucine,
ont la douleur de faire part de
la disparition du

decteur Pierre VIALA, officier de la Légion d'houns ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique ancien chef de clinique annian chaf de clinique faculté de médecine de secrétaire général adjoint de la section française du Collège international des chirurgiens,

de l'Asseciation des méd ations sanitaires de

Le service religieux et l'inhuma-tion auront lieu dans l'intimité, le lundi 28 avril 1980, à 16 h. 30, en l'église de Cournouverral (Hérault). Une messe sera cálábrác ment à Paris.

## Anniversaires

Pour le quinzième anniversaire du décès de M. Émile Albert FARCAT, ancien juge au tribunal de commarce à Granoble, du Rotary-Club, Direction des transporta, des centrales électriques de France (Génissist) et des poses des tourelles de Marine, dans les Alpes.

Mus veuve Albert Farest, née Genève,

Alms vauve Albert Parcat, nee Genève, ses enfants, M. Noti Parcat, M. Modif Parcat, Man Henri Dantser, née Parcat, sus gendre, belles-filles, petita-mantants et parants, demandent à tous leurs a mis de s'unir à eux en pensée au souvenir et aux prières de la messe du 27 avril, dits en la chapelle des Pères dominicains, à Paris.

SCHWEPPES: l'original en deux exemplaires, . « Indian Tonic » et SCHWEPPES Lemon.

## MÉTÉOROLOGIE-SITUATION LE 26 Avril A O h G.M.T.



PRÉVISIONS POUR LE 27 AVRIL A 0 HEURE (G.M.T.)



## RADIOTÉLÉPHONE AUTOMATIQUE AVEC LES NAVIRES EN MER

Un service de liaisons radio-téléphoniques automatiques entre les navires et les abonnés à terre est ouvert au public pour une durée de deux ans depuis le 25 avril, annonce un arrêté publié

P.T.T.

## **FORMATION**

ANTHROPOLOGIE URBAINE -L'université Parls-VIII organise, du 27 au 31 mai 1980, un stage sur l'anthropologie urbaine

+ Inscriptions : université de Paris-Vill, service de la formation permanente, route de la Tourelle, 75571 Paris Cedex 12. Tél. : 374-

an Journal official du vendredi 25 avril.

Les usagers titulaires d'une li-cence d'exploitation pour un émetteur-récepteur de radiotélé-phonie sur ondes métriques ins-tallé à bord d'un navire peuvent, à l'aide d'un coffret de numéro-tation adapté au système d'appel automatique, obtenir leur corres-pondant à terre par voie auto-matique par l'intermédiaire des stations côtières des P.T.T. spé-cialement équipées à cet effet.

La communication à destina-tion d'un abonné de Francs et de la principauté de Monaco est taxée à raison d'une taxe de base (0,50 F) par neuf secondes.

Lignes d'égale hauteur de baromètre cotées en millibars (le mb vaut environ % de mm)

Zone de pluie ou neige ▼Averses 🏋 Orages 🚃 Brouillard 🗠 Verglas Flèche indiquant la direction d'où vient le vent Force du vent : 5 nœuds / 10 nœuds / 60 nœuds et 16; New-York, 12 et 9; Palma-de-Majorque, 19 et 4; Rome, 17 et 5; Stockholm, 5 et 3; Téhéran, 23 et 15.

arieront peu. Sur le reste de la France, le tempere bien ensoleillé, avec seulemen

ers hem ensonant, avec scummar puelques nuages passagars. Les mots, faibles en général, seront notéris, de secteur nord, dans les tégions méditerranéannes. Les tem-peratures maximales s'élèveront un

La dépres déplacera en déplacers encore un peu vers l'ouest en se combiant progressivement, et les nu ages qui l'accompagnent s'étendront sur le nord-est et le s'étendront sur le nord-est et le nord de la France. Dimanche sur avril, de la frontière

## PARIS EN VISITES-

LUDI 28 AVRIL Trésons de la bibliothèque de sensi », 15 h., 1, rue de Sully,

Mme Chapula.

« La Mosquée de Paris », 15 h. entrée, place du Pults-da-l'Ermite.

Mme Mayniel. wald.

« Le couvent Saint-Joseph de Cluny », 15 h., 8, rus Méchain, Mme Pennec.

« Histoire de la rus Baint-Honoré », 15 h., devant l'église Saint-Roch, Mme Vermeersch (Caisse nationale des monuments historiques).

« Le Concierce et la Palais de

des monuments historiques).

« La Condergerie et la Palais de justice », 14 h. 30, 1, qual de l'Horlogs (Approche de l'art).

« Port-Royal de Paris, histoirs du jansénisme », 15 h., 123, houlevard de Port-Royal, Mime Raguensau (Connaissance d'ici et d'ailleurs).

« L'Auvergne et l'art roman », 15 h., Musée des monuments français, M. Boulo (Bistoire et Archéologie).

« Edécis de l'He Saint-Louis », 15 h., 17, qual d'Anjou.

« Exposition Mucha », 17 h. 15, Grand Palais, porte Clamenceau (Tourism. culturel).

« Jardins et hôtels du Marais », 15 h., 2, rus de Sévigné (Le Vieux-Paris).

## CONFÉRENCES-

CONFERENCES

14 h. 30, hôtel des Arts et Métiens, 9 bis, avenue d'Iéns, général Buchalet : e Deux pôles de l'Amérique latine : Bréall, Mexique ».

15 h., Musée des arts décoratifs, D. Gaborit : e Les Ivoires gothiques ».

15 h. et 17 h., 21, rue Notre-Damedes-Victoires (Caless nationale des monuments historiques), Mme Thibaut : e Venise à son apogée ».

18 h., annexe de la mairie-annexe du 14°, sails de réunion, E. Bertrand : e L'aliam iranien du VII siècle à nos jours ».

18 h., Académie diplomatique internationale, 4 bis, avenue Hoche, Meir Rosenna, ambassaduru d'Island : e La politique extérieure de l'État d'Israël ».

18 h., Cantre d'études judéo-chrétien, Si, rue du Cherche-Midl (Silos), R. de Tryon-Montalembert : e Le genome juive ».

18 h., Centre d'études judéo-chrétien (Silos), C. Kassier : « Les prophétesses ». tien (Silos), C. Kessier : 4 Les pro-phétesses ».

19 h., 62, rue Madame (Arctis) :
4 ...s place de la religion dans la vie des anglens Expetiens ».

20 h. 30, Monsée de l'homme,
M. Barry, J.-C. Blanc, M. J. Lamo-the, A. Velter, B. Dupaigns, P. Pi-toëst : « L'Afghanistan, Sa culture traditionnelle et son présent »

régions méditerransemes. Les températures maximales s'élèveront un peu.

Le samedi 26 avril, à 8 heures, la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Paris, de 1 014,7 millibars, soit 761,1 milli-mètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la jouroée du 25 avril; le second, le minimum de la nuit du 25 au 26); Ajaccio, 16 et 4 degrée; Biarrits, 16 et 5; Bordeaux, 18 et 5; Caen, 13 et 7; Errest, 13 et 5; Clermont-Ferrand, 12 et 1; Dijon, 11 et 5; Grenoble, 14 et 1; Lille, 10 et 5; Lyon, 13 et 2; Manseille, 16 et 4; Nanoy, 6 et 5; Nantes, 15 et 7; Rice, 16 et 9; Paris-Le Bourget, 13 et 1; Fau, 17 et 3; Perpignan, 18 et 7; Rennes, 14 et 4; Strusbourg, 5 et 4; Tours, 15 et 7; Toulouse, 16 et 2; Pointe-à-Pitre, 31 et 12 degrée; Amsterdam, 8 et 6; Athènan, 18 et 13; Berlin, 6 et 3; Bonn, 6 et 6; Bruxelles, 7 et 5; Le Caire, 23 et 15; Iles Camaries, 22 et 16; Copenhague, 15 et 2; Genève, 12 et 5; Madroll, 27 et 15; Moscou, 20 et 8; Mairobl, 27 Aux importateurs relatif an tarif des prélèvements agricoles e. des montants compensatoires monétaires applicable à l'impor-tation en provenance des pays tiers.

(Documents établis avec

support technique spécial de Météorologie nationals.)

JOURNAL OFFICIEL-

DES DECRETS

UN AVIS

Sont parus au Journal officiel du 26 avril 1980 :

Portant publication des ac-cords de coopération entre la République française et la Répu-

blique du Niger, signés à Niamey

19 février 1977;

Portant modification du dé-

cret nº 58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'ean en deux catégo-ries;

Relatif au recouvrement des cotisations d'assurance-maladie, maternité, invalidité, décès, assiservis au titre d'une activité professionnelle rel vant du régime général de la Sécurité sociale.



Chalubińskiego 8 Boîte postale 1002



MINEX sera présent à la Foire de Paris (26 avril -11 mai), au Pavillon des Nations Etrangères, Bâtiment Victor I : Vente-kermesse de cristaux et de verrerie de ménage, démonstration de gravure

## MOTS CROISÉS

PROBLEME Nº 2659 HORIZONTALEMENT

I. Susceptibles de dire des sottises. — II. Comme un Charles Loyal; Avalé comme de la blanquette. — III. Bonne à cueillir Donner un coup de main. — IV. S'adresse à Marie; Symbole chimique; Pas innocente; Divinité. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 11 12 13 14 15

nocente; Divinité.

— V. Conjonction; Gardée par celui qui n'oublie pas; Démonstratif; Possessif. — VI Qu'on peut donc trouver reagnifiques; Est vomplet quand il y a le son. — VII. VI Ornement sacerdotal; Cri qui permet d'avoir un autre viii morceau; Marque tal: Cri qui permet
d'avoir un autre
morceau; Marque
la nouveauté. — IX
VIII. Ranlmées; X
Répété plusieurs
fois, imite le bruit
qu'on fait en arrosant; Pronom. — XIII
LX. Sans inquié. — XIII
tude; Tendance à XIV
tout avaler. — X
Peut être considéré
comme une bonne

n'a donc aucune vertu. — XIII. Sur la Tille; Durcit à la cuisson; Souvent mis en compte. — XIV. Pour lier; Couche de la peau; On est souvent « déculotté » quand on nous les « coupe »; Ne donne rien. — XV. Qui devrait être remplacée; Qui ont un siège très confortable; Participe.

## VERTICALEMENT

1. Dont il ne faudrait done pas faire un plat; D'un auxiliaire. —
2. N'a pas beaucoup de force; Plus que salsis. — 3. Pas altèré; N'ont pas une minute à perdre. — 4. Nom de mère; Mot qu'on peut prononcer quand il y a une fuite; Protège une phalange. —
5. Bruit; Invoquée autrefois par des agriculteurs; Se déclare dans un pavillon. — 6. Boisson fade; Bouclier; Vigueur. — 7. Marque l'égalité; Comme une truffe. —
8. Règles; Située; Qui peuvent donc piquer. — 9. Pas brillants; Qui a donc un revenu. — 10. Pruits qui n'ont aucume valeur pour le travailleur; Grande 1. Dont il ne faudrait donc pas

cuvette; Article. — 11. Meurtris; Ville d'eaux; Qui n'a donc pas besoin de compter. — 12. Patrie de philosophes; Nomment. — 13. Pour faire la peau; Faire enten-Pour faire la peau; Faire enten-dre un son de cloche. — 14. Un handicap pour ceux qui venient faire des relations; Parfois à l'index quand il est blanc. — 15. Pas haptisée; Pour retrouver sa trace, il faut remonter au Déluge; N'est devenue courante qu'avec le progrès; Pronom.

### Solution du problème n° 2658 Horizontalement

I Ravandeur. — II Stormante. — III. Aoûté. — IV. Luté; Seni. — V. Itérative. — VI It; Gex. — VII. Aspergée. — VIII. Tenue. — IX. Isère; Bau. — X Inné. — XI Simter Verticalement

1. Réalisation. — 2. Atout; Ses. — 3. Voûte; Pneus. — 4. Antérieur. — 5. Une; Atrée. — 6. Da; St; Io. — 7. Enneigement. — 8. Ut; Uvée; Ane. — 9. Reflex; Muer.

GUY BROUTY.



i Monde

CRICULTURE

alit entre la société des cares et les productants de late de la

int correspondants

der ante chert et ge t d'erfreite bei de berte mit fo

PLANES MENT

## CONJONCTURE

ILS PREVIOUS SE L'EL

## économie

## **AGRICULTURE**

### MANIFESTATIONS PAYSANNES DANS LE SUD DE LA FRANCE ET A PARIS

Après l'échec des négotiations européennes, la colère semble monter de nouveau au sein du monter pe nouveau au cem du monde agricole français. Plu-sicurs manifestations se sont dé-roulées vendredi 25 avril dans le sud de la France et à Paris. Répondant à l'appel des syndicais agricoles departementaux de la F.N.S.E.A. et des Jeunes Agri-culteurs, plusieurs centaines de paysans des Bouches-du-Rhône, paysans des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Gard ont établi des barrages routiers sur l'autoroute A-9 près de Remoulins (Gerd), sur l'autoroute A-7, entre Cavallion et Avignon-nord (Vaucluse), et sur les nationales 7 et 510, autour de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône), afin de protester contre les Importations de primeurs dans la C.E.E. Plusieurs emmors transportant des légies. remeuts dans in Ch.E. Pusseurs camons transportant des légu-mes et du vin ont été déchargès de leur contenu. Les producteurs ont egalement fait la grève des apports sur les marchès d'intérêt national de Châteaurenard et de

Dans le Gers, cinq cents jeunes vignerons de l'Armagnac ont mis à sac, vendredi soir. l'hôtel des impôts de Condom, avant de se rendre en cortège à la sous-pré-fecture, où ils ont affirme au sous- prélet qu'ils a récidiveraient si les revendications des viticul-teurs n'eleient pas prises en consi-

dération par le gouvernement ».
Enfin, à Paris, le même jour, un millier d'agricultrices normandes ont manifesté sur les Champs-Elysées pour protester contre l'éthec des négociations communautaires sur la fixation des prix agricoles et demander un relèvement de 13 % de ces prix.

Porto: production record.

- En 1979, la production de vin de Porto s'est elevée à 696 000 hectolitres, plus fort volume jamais atteint. Le précédent record remonte à 1925, avec 594 000 hectolitres. tolitres. L'exportation absorbera 90 % de la production totale. La France, qui a achete 40 % des exportations, a été le meilleur client du Portugal, loin devant la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Allemagne fédérale.

## L'établissement spécialisé dans l'aide aux industries agro-alimentaires sera doté d'un capital de 200 millions de francs

L'établissement financier spécialisé dans l'intervention en fonds propres dans le secteur agro-alimentaire sera doté d'un capital de 200 millions de francs. a annoncé le 24 avril M. Michel Debatisse. Secrétaire d'Etat aux industries agro-alimentaires, devant l'assemblée générale de la fédération industrielle de cette branche. M. Debatisse a ainsi apporté des précisions aux mesures qui avaient été arrètées lors du conseil central de planification du 13 mars (le Monde des 21 et 22 mars). Cet établissement. UFINAL, est une filiale du Crédit national, dont le capital est profondément remanié (1).

M. Debatisse n'a pas précisé

est profondément remanié 11).

M Debatisse n'a pas précisé toutefois la structure financière de cet institut de participation, les parts respectives des différents intervenanta, dont le Crédit agricole. n'étant pas définitivement fixées. « Aussi utile que puisse être un tel instrument, il ne diminue en rien la nécessité d'un dynamisme accru des banques et des établissements financiers dans la mise en œuvre des concours des formes diverses dont ce secteur a besoin », a déciaré M. Debatisse.

Il a indique que les conventions

Il a indique que les conventions de développement constitueralent a le moyen de mobiliser, en faveur d'entreprises privées ou coopératives ayant un potentiel de développement important, les différentes formes de concours publics existants » (aldes directes de l'Etat comme la prime d'alimentation agricole, les aides des offices et les interventions de l'UFINALI. Ce mode d'action, qui n'est réservé à aucun secteur, sera cependant « naturellement in diqué pour les entreprises moyennes » dont a les axes de déve lo p pement correspondront aux priorités » fixées par les pouvoirs publics (produits laitiers, viande, boissons, fruits et légumes transformés). Il a indiqué qu'il avait obtenu la garante du Il a indique que les conventions

qu'il avait oblenu la garantle du premier ministre pour que solent augmentés les crédits llés à ces contrats autant que de besoin. (1) UFINAL : Union pour le finan-

Au comité intérimaire du Fonds monétaire

## Le projet de compte de substitution est renvoyé à plus tard

M. Debatisse a encore invité les secteurs coopératif et privé au dialogue et rappelé qu'il avait engagé les partenaires de l'in-dustrie et de la distribution à Hambourg. — Rèuni à Hambourg vendredi, sous la presidence du ministre italien du Trèsor, M. Filippo Maria Pandolfi, le « comité intérimaire » du Fonds monétaire international, composé de vingt et un ministres des finances représentant les cent quarante pays du F.M.I. à renoncé à créer le Fonds de substitution projeté par le F.M.I. Le communiqué rendu public à la fin de la réunion fait état d'un « accord provisoire » portant sur dustrie et de la distribution à la concertation pour l'élimination des pratiques abusives.

Cette dernière remarque ne semble pas satisfaire M. Lepâtre, le président de l'association nationale des industries agro-alimentaires, qui demande aux pouvoirs publics de prendre des dispositions pour interdire les délais de palement supérieurs à trente jours. an de la reunion fait eta; d'un es accord provisoire a portant sur un grand nombre de points, tout en précisant qu'un certain nombre de problèmes parmi lesquels l'équilibre financier de l'éventuel futur compte reste à règler.

Sans nandre d'autre cases

MONNAIES

jours.
L'endettement des entreprises, la hausse des taux d'intérêt. l'amplification des pressions de la distribution sur les industries, les distribution sur les industries, les cam pag nes de culpabilisation, dont celles-ci sont victimes dans l'opinion, la politique anti-exportatrice enfin de la Commission européenne sont autant de préoccupations pour les industries agro-alimentaires, relevées par M. Lepatre. futur compte reste à régler.

Sans prendre d'autres engagements, le comité intérimaire se borne à exprimer son intention de continuer ses travaux sur le sujet, mais il se garde de fixer la moindre date. La déception du directeur général du FML, M. Jacques de La Rosière, et de son équipe montre bien qu'il s'agit d'un ajournement sinon d'un enterrement de ce que, un peu rapidement, certains avaient présenté comme une nouvelle pièce maîtresse dans la refonte du système monétaire interna-Celui-ci a suggéré « qu'on parle moins de consumérisme, et qu'on donne plus de crédits pour les laboratoires et les service sde contrôle ». Il a indiqué, en outre,

du système monétaire interna-tional

tional.

C'est dès mercredi soir, 23 avril, lors de la réunion restée plus ou moins secrète des ministres des finances des Cinq (Etats-Unis, Allemagne f é d é r a l e, Prance, Grande-Bretagne, et Japou) qu'a été prise la décision de ne pas crèer le Fonds de substitution dont le principe avait été acquis en octobre, lors de la réunion de l'assemblée générale du Fonds monétaire. Mais, vendredi, les ministres des finances du comité intérimaire au grand complet ont prolongé. Jusqu'au milieu de l'après-midi, un déjeuner au cours duquel notamment le chanceller de l'Echiquier britannique, Sir Geoffrey Howe, et le ministre français de l'économie, M. René Pour les responsables de l'in-dustrie agro-alimentaire, comme ceux de la coopération agricole, la dotation de l'UFINAL, si elle a le mérite d'exister, n'est pas très importante par rapport aux be-soins des entreprises de cette branche. En fait, il semble qu'un contra plus important auxit me capital plus important aurait pu être souscrit, mais les banques. Crédit agricole en tête, trainent jonctions gouvernementales. Pour les uns. M. Debatisse n'a pas les moyens de sa politique. Pour petits pas, « c'est mieur que rien ». — J. G.

De notre envoyé spécial

Monory, se sont montrés particulièrement vigoureux pour repousser sine die le projet.

Les experts avaient envisagé de consacrer à la garantie financière du Fonds de subtitution environ trente millions d'onces d'or appartenant actuellement au Fonds monétaire, dont le stock métallique, après quatre années de ventes aux enchères mensuelles, ne s'élère plus qu'à cent brois millions d'onces (contre cent cinquante millions au début de 1976).

Sans qu'une discussion se soit engagée sur ce point, il a été tacitement admis que le programme de vente aux enchères étant terminé, le FMI ne vendrait plus d'or jusqu'à nouvel ordre. La question pourrait être examinée de nouveau en septembre. e il me parait inopportun, a dit M. Monory, de vendre une partie du stock d'or, fut-elle minime et a fortiori de le faire pour assurer l'équilibre du comple d'exploitation car le Fonds diiapiderait ainsi son meilleur actif ans raison décistus.

son meilleur actif anns raison décistve. 
Le compte de substitution, on le sait, était destiné à recevoir, de la part des pays créanciers des États-Unis, des dollars en contrepartie desquels il leur aurait été remis un actif libellé en D.T.S. et mobilisable sous certaines conditions. Bien que le F.M.L. prévole pour cette année que le déficit des palements courants des pays industrialisés passera globalement de 10 milliards de dollars en 1979 à 45 milliards ou 50 milliards en 1980 — pour les pays en voie de développement ce déficit devrait passer de 55 milliards en 1980, tandis que les excédents de l'OPEP dévraient, toujours selon la même estimation, s'élever à 115 milliards de dollars, — le problème du recyclage n's pas paru véritablement urgent.

Les pays débiteurs disposent anprès des banques de lignes de crédit confortables et en outre, ont d'importantes réserves de ont d'importantes réserves de change constituées notamment par des emprunts précédents. Mais, pour l'avenir, le Fonds a été invité à participer davantage à ce recyclage, et cela, d'autant plus qu'il est actuellement très « liquide », le total des monaies convertibles dont il peut disposer à 20 milliards de dollars. Le Fonds a été invité à entamer des négociations avec les pays de l'OPEP pour éventuellement emprunter à ces derniers des sommes qui sersient ensuite prêtées aux pays difficitaires.

L'opération suppose que les emprunts auprès de l'OPEP se fassent à des conditions d'intérêt nettement plus avantageuses que

nettement plus avantageuses que celles du marché. Les représentants de l'Arabie Saoudite et des autres pays du Golfe ont accueilli

ment.

Signalons que le gouverneur de la Banque de France n'a pas encore répondu à la lettre que lui a adressée le président du système de réserve fédérale américain, M. Voleker, pour lui demander d'intervenir a u p r è s des banques françaises afin qu'elles ne fassent pas de crédit aux entreprises américaines qui voudraient, par le biais des euromarchés, tourner les restrictions de crédit actuellement en vigueur aux Etais-Unis. Une pareille letaux Etats-Unis. Une pareille let-tre avait été adressée aux autres Japon. Il est probable que la Banque de France répondra en faisant savoir qu'elle a peu de moyens juridiques d'intervenir auprès des banques commerciales dans ce domaine et qu'elle ne manquera pas de leur demander de tenir compte de la demande formulée par M. Volcker.

PAUL FABRA.

## **AFFAIRES**

## Conflit entre la société des caves de Roquefort et les producteurs de lait de brebis

De notre correspondante

rebondir avec la manifestation. à librement débattues lors d'une Larceveau, petit village basque, devant la fromagerie de la Sociédevant la tromagerie de la socie-té des caves, des producteurs de lat de brebis basco-béarnais et la suspension, depuis le 21 avril, du ramassage laltier par les collecteurs attitres de la société

Depuis plusieurs décennies les industriels de Roquefort collectent le lait de brebis dans les Pyrénees - Atlantiques, pour en faire de la pate a fromage affinée ensuite à Roquefort, ainsi qu'ils ensuite à Requefort, ainsi qu'ils le font dans plusieurs départements, comme l'Aveyron et la Corse. Ce lait est paye à l'année : un acompte de 80 'é ten début de campagnes et le solde huit mois après, avec une diminution de 2 % par rapport au prux offert aux producteurs de l'Aveyron, qui héneficient de l'economie de transport réalisse du fait de la proximité des laiteries par rapport aux caves.

Le prix de ce lait varie en fonction du prix de vente du fro-mage de Requefort. Tout le lait presenté est acheté au même prix. Mais sur une collecte globale de 85 millions de litres, seuls 65 millions de litres servent à la fabrinons de interes servent à la indivi-cation du Roquefort. L'excédent est transforme en fromage du pays ou revendu à perte en Italie. Sans remetire en question la le formule Roquefort > proprement dite du prix du lait, la Fédération des sendients opins des Perèneesdes syndicats orms des Pyrénees-Atlantiques conteste le fait que les producteurs pyrenéens sup-portent, en plus des charges com-

munes, des coûts specifiques, tel cet abattement de 2 %, qui ne jui parait pius justifice. En effet, la Société des caves transforme maintenant près de 80 % du la t collecté dans les Pyrénées en fromace de pays, lequel est affine sur place à Ro-quefort, sans que les interessés bé-néficient des avantages consentis aux autres producteurs (prime de livraison, patement du petit lait). Selon la fédération ovine, la difseton la federation define, la dis-férence de prix s'élève de co fait à 33 centimes par litre de lait. La fédération demande que l'accompte payé en début d'année soit égal à la totalité du prix payé l'année précèdente. Elle couhaite enfin que les industriels de Roquefort revoient leur poli-tique laitiers dans les Pyrénées. qui lui apparair comme une politiane de monopole.

La contestation de la c formule Roquefert a du prix du lait, qui a denne satisfaction pendant des dizaines d'années, amène les in-dustriels à conclure que désormais

Bayonne. — Le conflit qui a toute référence à Roquefort oppose depuis l'automne la Société des caves de Roquefort à la la campagne 1981 les conditions Pédération des syndicats ovins d'achat du latt de brebis des Pydes Pyrénées-Atlantiques vient de rénées (prix et quantité) seront

u table ronde » réunissant toutes les parties concernées ». Pour M. Jean-Jacques Lasserre. vice-président de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, il faudrait surtout élargir le marché du frosurtout elargur le marche du fro-mage de pars puisque celui du fromage de Roquefort proprement dit est limité Déjà un progrès c cèté fait dans la mesure où de-puis mars, il bénéficie d'une appellation d'origine.

FRANCINE MOREAU.

## CONJONCTURE

## LES PRÉVISIONS DE L'INSEE La production ne va plus

### Les hausses de prix à la production vont se ralentir.

L'enquête mensuelle de conjonature menée par l'INSEE, en avril, auprès de deut mille cinq celts chefs d'entreprise, montre un infléchissement de la situation conjone turclie dans les secteurs produisan des blens de consommation et des biens intermédiaires. La production industrielle à cesse de croître.

L'orientation défavorable des car-

nets de commandes et des stocks de produits finis so confirme, après l'amélioration très passagère observio a la fiu de l'hiver. Le regalu de demande qui l'asut provoque a fait place à un recul, perceptible sur le marché français comme sur les marchés extérieurs. Les commande reçues n'équilibrent plus les livrai-sons, si bien que les carnets se dégarnissent, et sont à présent jugés un peu inférieurs à la normale.
Dans le même temps, conséquence
d'un réel alourdissement ou tassement des perspectives, les stocks
de produits finis apparaissent plus
élevés qu'au début de l'année,
les nersueritess de production Les perspectives de production continuent de s'infléchir : elles correspondent (ésormais au main-tien de l'activité sur son palier

### du marché intérieur Achetez français ! - A leur tour, M. Ceyrac et le C.N.P.F. C.N.P.F. a - enfin - découvert découvrent les vertus de « la

qu'en dépit du discours sur le dé-veloppement des LA.A., les aides qui sont accordées à cette bran-che « n'ont pas beaucoup étolué depuis plusieurs années ».

les pleds pour venir au secours de ce secteur, en dépit des in-

reconquête du marché intérieur ».

suelle, adressée à seize mille chefs d'entreprise et aux fédérations patronales, il écrit : « ... La reconquête du marché intérieur est un impératif dans tous les secteurs où cela est possible. (...) Il ne s'agit en aucune laçon de retomber dans les ornières du protectionnisme. Nous n'entendons pas remettre en cause l'ouverture des frontières, alors que celle-cl e constitué un des principaux moteurs du développement. En revanche, il nous apparalt souhaitable d'adopter une attitude plus pro-che de celle de nos grands partenaires qui, d'une manière générale, savent mieux que nous défendre leur marché national en dehors d'un appel aux règle-

Et M. Ceyrac de demander aux chefs d'entreprise de - porter une attention personnelle à la politique d'achat de leurs services », de veiller à ce que les entreprises françaises soient régulièrement consultées lors des appels d'offres et que leurs pro-positions fassent l'objet d'un examen approfondi.

On ne peut qu'applaudir à une

que « le gain d'un marché en France sur la concurrence étrangère est l'équivalent, en termes tion ». D'aucuns s'étonneront de ce nouveau langage. Il v a peu de temps encore, de quels haus-sements d'épaules n'accuelllaiton pas avenue Pierre-ler-de-Serbie, comme dans les milieux gouvernementaux, toute suggestion visant à restreindre la part des entreprises étrangères sur le marché français...

C'était, il est vrai, la belle époque de l' - internationalisation des échanges », du « libre-Importations sont la rancon de nos exportations, expliquait-on, spécialisation internationale du travail. On ne peut pas tout produira, etc. -

Aujourd'hul, la crise perdurant, les déficits chroniques de cartains postes de la balance commerciale s'accumulant d'année en année, on redécouvre quelques évidences. Encore un petit effort et le slogan de la = reconquête du marché intérieur » réalisera de «consensus » dont on parle tant. De M. Marchais à M. Ceyrac, de M. Giscard d'Estaing à M. Chirac... — J.-M. Q.

## M. MARIO SCHIMBERNI EST NOMMÉ PRÉSIDENT DE LA MONTEDISON

M. Ceyrac prône à son tour la reconquête

M. Mario Schimberni a été nommé jeudi 24 avril président du groupe chimique italien Montedison. Il remplace à ce poste M. Giuseppe Médici, qui a remis sa démission pour convenances personnelles.

Ce changement à la tête du premier groupe industriel italien n'a pas provoqué de véritable surprise.

Agé de soixante-treize ans, M. Giuseppe Medici avait fait savoir qu'il n'envisageait pas de demander la prolongation de son

correspondent (ésormais au main-cien de l'activité sur son palier actuel.

Les prévisions de hausses de prix à la production, après avoir atteint un niceau très éleré en début d'an-nie, sont maintenant en reul. Le climat est désormais un peu moint inflationniste, et les industriels moins nombreux que les mois pré-cédents à nanoncer des hausses.

Les quantités de bois com-mercialisées en 1979 en prove-nance des forèts françaises sou-mises au régime forestier se sont élevées à 10,68 millions de mètres cubes, soit une augmentation de 1 % par rapport à 1977. Ces bois ont été commercialisés à 83 % cur pied et foconnés à 17 %.

1.

mandat pour se consacrer à sa famille. Nommé en juillet 1977 pour rempiacer M. Eugenlo Cefis, dont la politique de grandeur menaçait de conduire le groupe Montedison à la ruine. ce sénateur, ancien ministre démocratechrètien, qualifié à l'époque de président balnéaire », s'est révélé en fait le véritable artisan du redressement de la Montedison. Il a été considérablement aidé dans sa tâche par M. Mario Schimberni, appelé en février 1978 à occuper le poste d'administrateur directeur général en remplacement de M. Alberto Grandi, en désacord avec la politique de désengagement industriel menée par M. Medici. Deux ans durant M. Schimberni a été la véritable éminence grise du sénateur Medici. C'est hui en particulier qui, récemment, a mené aux stats - Unis des négociations en serve de faire entre contracteur mente de faire entre contracteur entre de faire entre de faire entre contracteur entre de de faire entre contracteur entre de faire entre contracteur entre de la consensation entre entre entre de la consensation entre de la consen Reats - Unis des négociations en vue de faire entrer un gros ac-tionnaire américain dans le capi-tal de la Montedison, M. Schim-berni est âgé de cinquante-cinq

## Vente « sauvage » de poisson à Paris

Quelque trois cents marins pecheurs d'Etaples (Pasde-Calais) ont installé une quinzaine de points de vente, vendredi 25 avril, à Paris, pour y écouler plus de 60 tonnes de poisson. Ils agissaient à l'initiative du syndicat C.F.D.T. de Boulogne-sur-Mer, avec l'appui des centres Leclerc. Dans plusieurs marchés publics, des incidents ont eu lieu entre les marins-pêcheurs et des commerçants opposés à cette opération, puis avec la police.

M. Edouard Leclerc s'est étonné, au cours d'une confé rence de presse, de l'intervention des forces de l'ordre, précisant que les autorisations avaient été demandées et qu'aucune interdiction n'avait été signifiée. Les marins-pêcheurs. chassés par la police, se sont déplacés vers d'autres marchés, et ils ont pu finalement écouler l'ensemble de

## Les pêcheurs d'Étaples débarquent

 Mais vous mangez la moitié aujourd'hul et le reste demain », assure le vendeur.

La ménagère fait semblant de renacier — « heureusement que j'ai un congétateur » — puis ravie : 12 F la boîte de 2 kilos de merien, c'est « quatre fols moins cher que sur toutes les autres places de Paris », précise ie vendeur habilié en marin-

Pardon, d'est le contraire : le marin-pêcheur- s'est déguisé an commerçant, sur ce bout de trottoir de la rue de Passy (16º), tournant le dos au marché couvert. Il fait partie des quelque trois cents professionnels d'Eteples (Pas-de-Calais) qui, à l'initiative du syndicat C.F.D.T. de la pêche de Boulogne-eur-Mer, sont venue manifester feur ntentement à Paris, avec l'aide des centres Edouard Leclerc, qui ont assuré la publi-cité de la manifestation. Ouinze étales répartis dans la capitale, plusieurs dizaines de tonnes de poissons écoulées en quelques heures.

Une forme de contestation intelligente et populaire : au fleu de rejeter leurs poissons à la mer, comme d'autres jettent aux orties leurs... choux-fleurs ou leurs pommes, ils ont préféré venir les vendre à bes prix à Paris : le maquereau et le plie à 5 F, le ilmende et le grondin à 10 F, etc. On est vendredi at la vente bat son plein. « Vous ŝtes d'où ? - demande une brave dame. = D'Etaples », répond un marin-pëcheur. - Ah i moi je euis d'Erquy. Là-bas, on ne trouve plus de coquilles Saint-Jacques. » Le pauvre n'en

« Deux kilos de merian, c'est achètera pas non plus sur ce trottoir de Passy : le stock de coquillés Saint-Jacques, qui faisait partie du lot de 800 kilos à 1 tonne de pêche vendu ici, est épuisé depuis longtemps, sinsi que les dorades, les soles et les bars. A 11 heures, il ne reste plus que des mequereaux, des merians et des cabillauds

> Epingiée sur un arbre, une affiche manuscrite proclame : « C.F.D.T. La pêche artisanale d'Etaples en lutte pour des prix à la production parantissant un revenu décent et pour une alde du carburant plus importante. = Un marin-pêchaur explique -Prenez le merian, par exemple Il nous est acheté 1 F à 1,50 F. C'est une honte, alors que le consommateur l'achète, dans notre région même, à 15 F le kilo. Le merian, pour le farine, nous est pris à 0,17 F. le kilo. Et puis, chaque semaine, il faut oter 7 000 litres de gaz-oil per batesu. L'Etat ne nous donne presque plus rien pour le car-burant. Quant à la marine murdemandes des tins de non recevoir. .

> Vers 11 h. 15, un Inspecteut du contrôle sanifaire vient reni-fler la marée. Tout se passe bien. Seulement, au mot « autorisation », il laisse on blanc sur sa teuille de contrôle. Ici, II n'y a peu su d'incidente avec le CID-UNATI. « Les poissonniers du marché couvert de Poissy nous « font la tête», male ce n'est pas blen grave dit un vendeur. Une da cante meugrée tout haut : « C'est encore la commerçant qui paie des impôts qui est refait. - Mais elle ne s'attarde pas : les ménagères de Passy sont, ce vandredi, tout à fait eux côtés des pécheurs d'Etaples. - M. C.



## A BELGRADE

## La conférence syndicale mondiale a étudié avec réalisme les données du nouvel ordre économique

Belgrade. — La conférence syndicale mon-diale de Belgrade, qui s'est achevée le 25 avril, en prenant pour thème le développement et le « nouvel ordre économique mondial ». n'avait évidemment pas l'ambition d'apporter n'avait évidemment pas l'ambition d'apporter une réponse concrète à un tel problème planétaire. Cela étant, elle a constitué un succès, pour au moins trois raisons. Ce vaste symposium a pu se tenir dans des conditions tout à fait nouvelles, en dehors des schémas politicosyndicaux habituels, avec la participation de syndicats jusqu'à présent éloignés de la scène internationale, comme les chinois. L'absence des pays arabes de la CISA a été surmontée sans que l'on s'écarte des objectifs fixés. Enfin. sans que l'on s'écarte des objectifs fixés. Enfin, la conférence s'est achevée, le 25 avril, sur l'adoption unanime d'une déclaration qui

Née de la réflexion des syndi-cats des pays non alignés, la conférence de Belgrade, dont les Yougoslaves furent les plus actifs artisans, n'a jamais été conque comme l'embryon d'une quatrième internationale susceptible de prendre la relève de la F.S.M. (Fédération syndicale mondiale), de la C.I.S.L. (Confédération in-ternationale des syndicats libres) de la C.I.S.I. (Confédération in-ternationale des syndicats libres) et de la C.M.T. (Confédération mondial du travail), chacune mi-née par ses propres déficiences. Cette suspicion avait pourtant poussé les trois internationales syndicales, dans un premier temps, à l'oycotter une initiative qui, antès sert ans d'efforts a qui, après sept ans d'efforts, a about à réunir quelque 135 orga-nisations, parmi lesquelles celles qui n'appartiennent à aucune in-ternationale l'emportent sur celles qui ont une affiliation.

qui ont une affiliation.

L'attitude des syndicats F.S.M.

à Beigrade montre que les Soviétiques n'abandonnent pas aisément leurs prétentions à la direction. En revanche, il est vraisemblable que la bonne tenue de la
conférence incitera certains puissants syndicats C.I.S.L.— allemands, britanniques et quelques
autres européens— à sortir de
leur réserve initiale. Il n'est pas
davantage exclu que les syndicats
arabes de la CISA modifient leur
comportement intransigeant. arabes de la CISA modifient leur comportement intransigeant.

M. Mika Spilsak (Yougoslavie) président de la conférence, appuyé par les autres membres de la présidence du symposium, a veillé à ne rien comprometire en faisant la déclaration qui a habilement empêché les Arabes d'utiliser la tribune de Beigrade pour défendre leur cause et y transférer leurs propres désaccords internes.

cet obstacle aplani, il y en eut beaucoup d'autres à vaincre, avant d'atteindre l'élaboration de la déclaration finale. De telles assemblées internationales, on le sait, ne se prononcent pas par vote. Aussi, pour parveoir au consensus, les grands principes énoncés gardent fatalement un caractère général, en gilssant sur les aspects précis. Il a donc fallu gommer sensiblement les aspiresres aspects precis. Il a cono faini gommer sensiblement les aspirations de ceux des participants qui voulaient équilibrer deux condamnations : celle de l'impérialisme capitaliste et celle de l' « hégémonisme », terme qui désigne la politique soviétique. M. Lama (C.G.I.L., Italie), pour avoir évoLe document invite les syndicats — notamment par le dialogue et la concertation — à faire obstacle à toute tentative visant à opposer les intérêts des travailleurs des pays industrialisés à ceux des pays en voie de développement. La déclaration, qui sera ultérieurement mice en point per un expune « ad hos ». ment mise au point par un groupe « ad hoc », sera transmise aux Nations unies pour être

distribuée à tous les Etats membres.

A aucun moment, la conférence de Belgrade n'a envisagé de se prolonger par la création d'une structure permanente. C'est par une action « informelle », comme celle de ses promoteurs, yougoslaves, algériens, italiens et français, que les délégués réunis à Belgrade entendent poursuivre leur effort.

JOANINE ROY.

**NOUVELLES INITIATIVES** POUR UN 1° MAI UNITAIRE

Au lendemain de l'appel lance par M. André Henry, secrétaire général de la FEN, de nouves, initiatives — queque peu tardives — apparaissent en favur d'un 1º mai unitaire. Le vendredi 25 avri, M. Pierre Hureau, secrétaire national de la C.F.D.T. avait rannelé me la C.F.D.T. revait

taire national de la C.F.D.T. avait rappelé que la C.F.D.T. restait prête à toute rencontre qui, « sans préalable », permettrait d'organiser un 1 mai unitaire dans les régions. La C.F.D.T. regrette « en particulier à Paris » que « les préalables idéologiques de la C.G.T. n'oient pas permis d'aboutir à des initiatioes communes à

munes 1.

débat public. Le lendemain les cégétistes approuvalent au contraire l'atlitude de la présidence. Dans l'ensemble, la brise unitaire qui souffiait sur les bords du Danube ne semblait cependant pas avoir assez de force pour porter jusqu'aux rives de la Seine. De notre envoyée spéciale

qué, en séance pleinière, l'intervention soviétique en Afghanistan — ce que firent également M. Maire (CF.D.T.) et d'autres orateurs italiens — s'attra les foudres du porte-parole de la délégation soviétique.
Sur maints autres points, les divergences, les oppositions traitées à fleuret moucheté durant les débats publics domnèrent lieu, devant la commission des résolutions, à d'interminables offensives et blocages. Avant de pervenir à des formules de compromis plus ou moins édulcorées; ce qui fut notamment le cas pour l'analyse de la nature de la crise économique, les syndicats affiliés à la F.S.M. refusant que le constat s'étende aux pays socialistes, puisque, selon eux, les régimes capitalistes sont touchés. Il en alla de même avec la condamnation des ingérences dans les affaires intérieures des petits pays, et avec celle de l'impérialisme et de l'a hégémonisme s ou avec l'emploi du mot « politique » pour définir la division du monde.

Aux organisations traditionnellement attitées dans l'apprinte

définir la division du monde.

Aux organisations traditionnellement attirées dans l'orbite soviétique, s'opposaient les Yougoslaves, les Italiens, la C.F.D.T., certains Africains, etc. Le courant formé par ces derniens éléments marqus des points et fut rejoint par la C.G.T. larsqu'il fut question de la solidarité des travailleurs. L'atténuation des inégalités, soutint-il ne se réalisera pas sans que les travailleurs des pays riches abandonnent une certaine part de leurs acquis au bénéfice des plus défavorisés des pays en développement. De plus « le droit des gens de choisir leur type de développement doit être respecté ».

Le paragraphe relatif au conflit israélo-palestinien fit resurgir les « accrochages » habituels et la CF.D.T., pour ne pas rompre l'unanimité, fit enregistrer ses réserves sur l'emploi du terme « sinonisme », qu'elle ne saurait laisser utiliser dans le sens d'anti-sémitisme.

Ce fut peut-être lorsque l'as-semblée plénière eut à entendre la déclaration de la CISA que les délégations cégétiste et cédé-tiste furent le plus éloignée l'une de l'autre. M. Séguy ne cacha pas son intention d'intervenir dans le

## SUR LES MARCHÉS DES CHANGES

## FORTE HAUSSE DE L'OR - BAISSE DU DOLLAR

Le DOLLAR a fortement baissé cette semaine ; son repli, amorcé depuis plusieurs semaines, était depuis plusieurs semaines, était accéléré par un reflux brutal des taux d'intérêt sur le marché de l'eurodollar (voir ci-dessous en rubrique Marché de l'argent). Les cours de l'or, en revanche, qui avaient commencé à se redresser dans les premiers jours de la semaine, out brusquement bondi vendredi à l'annonca de l'échec du coup de main américain en Iran, progressant de près de 10 % dans la semaine aux alentours de 550 dollars l'once.

C'est, mardi dans l'après-midi et mercredi dans la journée que le repli du dollar a été le plus vif, lorsque fut connue la décision prise par la Chase Manhattan Bank de ramener son taux de hase de 19 1/2 % à 19 %, ce qui entraîna une «plongée» brutale des taux sur l'eurodollar (près de 2 noints). Du conn, le DOLLAR des taux sur l'eurodollar (près de 2 points). Du coup, le DOLLAR revenant, à Francfort, de 1.85 DM à moins de 1.83 DM, à Paris, de 4.30 F à 4.24 F et même moins, et à Tokyo, de 249 yens à 244 yens. Mardi et vendredi, les interventions massives des banques centrales stoppaient le glissement, et l'échec du commando américain en Iran n'influait guère sur la tenue de la monnale américaine. en Iran n'influsit guère sur la tenue de la monnale américaine, mais la chute a été sèvre. Îra-t-elle plus loin ? Certains observateurs estiment que « le plus gros de la baisse est acquis ». Néanmoins, en a noté des ventes assez importantes en provenance des pays arabes, notamment d'Arabie Saoudite, où l'on semblerait vouloir modifier la répartition des avoirs monétaires au profit des monnaies « fortes ».

La LIVRE STERLING & été particulièrement ferme, se déso-lidarisant du dollar dans sa baisse. Notre confrère The Times a affirmé mercredi qu'e'il était temps de mettre fin au flotte-ment de la livre, qui s'est reva-

lorisée de 16 % depuis janvier
1979, avec uns inflation aupérieure
en Grande-Bretagne à celle de
ses voisins. Cette revalorisation.
jugée excessive, a été plus forte
qu'elle ne l'aurait été si la livre
s'était trouvée incluse dans le
système monétaire européen.
Quant au FRANC FRANCAIS,
Paragone d'un très important
inveau des taux en France et

mois à son cours prantiter, et eine se raffermit en fouction de la baisse du dollar. Pour l'instant, donc, les dégâts sont négligeables, mais la Banque de France va se montrer plus vigilante sur la niveau des taux en France, et freiner leur baisse.

Cours moyens de dôture comparés d'une semaine à l'autre

| PLACE      | Litera             | \$ 843L            | Pranc<br>trançais   | Franc<br>salsae      | Mark.                | Pranc              | Floria             | Elro<br>""Enne     |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lucires .  | _                  | 2,2800<br>2,2290   | 9,5387<br>9,5869    | 3,8532<br>3,8394     | 4,1325<br>4,1236     | 66,1200<br>66,2756 | -1-07-             | 1940,28<br>1940,34 |
| Now-York . | 2,2800<br>2,2290   | 1.1                | 23,6546<br>23,2584  | 59,1715<br>58,8551   | 55,1724<br>54,0540   | 3,4682<br>3,3579   | 49,2753<br>49,1400 | 0,1175<br>0,1348   |
| Paris      | 9,5387<br>9,5869   | 4,2275<br>4,3010   | - 1                 | 250,14<br>249,60     | 233,24<br>232,48     | 14,5775            | 210,84<br>211,25   | 1 4,9670<br>4,9408 |
| Derick     | 3,8532<br>3,8394   | 109,66<br>172,25   | 39,9763<br>49,0488  | =                    | 93,2413<br>93,1681   | 3,8275<br>5,7840   | 94,2892<br>84,6437 | 1,5858<br>1,9782   |
| franciert  | 4,1325<br>4,1236   | 181,25<br>185,06   | 62,8740<br>43,8 (32 | 107,2485<br>187,4028 | =                    | 6,2500<br>6,2122   | 90,3996            | 2,1298<br>2,1252   |
| mattes     | 66,1280<br>66,3796 | 29,6908<br>29,7800 | 6,8598<br>6,9239    | 17,1597<br>17,2888   | 16,0000<br>16,0972   | =                  | 14,4638<br>14,6339 | 3,4071<br>3,4214   |
| kesterism  | 4,5714<br>4,5360   | 200,50<br>203,50   | 47,4275<br>47,3145  | 118,6390<br>118,1422 | 110,6296<br>110,9000 | 6,9137<br>6,8334   | =                  | 2,3560<br>2,3377   |
| film       | 1940,28<br>1040,34 | 851,04<br>879,50   | 201,3010            | 563,5502<br>565,3701 | 469,5172<br>479,5485 | 29,3448            | 624,43<br>427,76   | =                  |

(6 milliards de francs) et les pro-nostics pessimistes pour 1980 (30 milliards, peut-être 40 mil-liards de francs de déficit globai), ont provoqué un certain « flotte-ment », sans que notre monnale ait été attaquée pour autant : elle se trouve toujours en tête du S.M.E., l'écart avec la LIVRE italienne atteignant 2 %. Ce qui frappe les esprits, c'est la remon-tée du DM vis-è-vis du FRANC : mais la monnaie allemande avait

Sur le marché de l'or, il semble que l'on soit entré dans une phase de reprise des cours, après la baisse de ces deux derniens mois. La baisse du dollar et du taux d'intérêt réveille la spéculation, qui serait tentée de « se mettre » sur les métaux précieux : le véritable « bond » enregistré vendredi avec l'affaire trano-américaine l'a amplement démoniré, avec 35 dollars en hausse en une séance sur

## LE MARCHÉ DE L'ARGENT

## Vif repli sur les taux en eurodollars

munes s.

La C.G.T., de son côté, devait faire connaître, le lundi 28 avril, sa réponse à M. Henry. D'autre part, des syndicalistes C.F.D.T. se déclarant les représentants de militants d'un collectif de toutes tendances (401 C.G.T., 477 C.F.D.T., 57 F.O. et 75 FEN) ont lancé un appel — sans pour l'instant fixer l'heure et le lieu de leur inititaive — pour l'organisation d'une « marche de l'unité » le jour de la Fête du travail, « à une heure qui permettruit aux différents participants de rejoindre les manifestations organisées par leurs L'évênement de la semaine a chef économiste de la firme de été le très vif repli des taux sur le marché des eurodollars, qui a entraîné, par choc en retour, un repli non moine vif des esurs du dollar sur les marchés des changes (voir ci-dessus). Ce repli, qui a atteint 1 1/2 % à 2 % sur toutes les échéances (on cotait vendredi long terme avait pris fin. Comme les échéances (on cotait vendredi 25 avril 15 1/2 % an jour le jour, 16 1/4 % à un mois, 16 % à trois mois, 15 % et 14 1/2 % à six mois et un an respectivement), a été décienchée par une nouvelle baisse des taux aux Etats-Unis, ch la Chase Manhattan Bank ramenait son taux de base de 19 1/2 % à 19 %, après l'avoir réduit de 20 % à 19 1/2 % a semaine précédente. La décision de la banque a été motivée par la forte diminution du rendement des des bons du Trêsor, tombé, à la dernière enchère mensuelle, de 15 % à 11,44 %. En fin de semaine, néanmoins, certains doutes se levalent sur les poursuites du mouvement, les autres banques ne suivant pas l'exemple de la Chase. tions organisées par leurs syndicats respectifs. » La semaine dernière, le collectif « Pour l'union dans les luttes » (80 000 signa-tures) avait décidé l'organisation d'un « forum » . Beaubourg à 13 heures le 1 mai. Venus des diverses asines de la Thomson C.S.F., actamment de Gennevillers, Maiskoff, Sartrouville, Issy-les-Moulineaux, Vélisy, Rennez, Brest, Laval, Cholet, Thomos-les-Bains, piusieurs milliers de travallieurs ent manifesté, ce vendredi, vers midt, devant le siège de la société, 171, boulevard flaussmann, à caris.

M. Kaufman s'est montré précé M. Kaufman s'est montré précédemment étrangement exact dans ses prédictions, et qu'il est devenu une sorte de « gouvou » pour les opérateurs et investisseurs, ses propos ont provoqué une véritable explosion sur le marché des euro-obligations, les dits opérateurs se ruant littéralement pour acheter des titres fortement dépréciés ou souscrire aux émissions en cours.

La baisse enregistrée sur les eurodollars s'est étendue aux euro-monnaies : les taux se sont détendus sur le deutschemark (% % et au-dessous contre 10 % à 11 %, il y a peu de temps), et sur le franc suisse.

Chase.

A Paris, en revanche, la baisse paraît stoppée net, que ce soit à court terme et à long terme. Sur le marché monétaire, le jour le marché monétaire, le jour le jour vaut toujours 12 1/2 %,

cindicas Paribas). La baisse rapide de la semaine précédente ne s'est donc pas poursuivie. A vrai dire, il semble bien qu'en haut lieu on y soit très favorable. Le franc a légèrement gitssé à l'annonce d'un très important déficit de la balance commerciale en mars (14 milliards de francs en trois mois, 30 à 40 milliards de francs peut-être en 1980), et les autorités monétaires pourraient freiner le fléchissement des taux à Paris, pour des raisons évidentes. Sa dernière adjudication de mardi s'est effectuée au taux inchangé de 123/4 %. Comme à regret, le Crédit lyonnais et la Banque de Paris et des Pays-Bas ont ramené de 12,25 % à 12 % leur taux le bres, imitant huit jours après le CIAL et la Compagnie financière. (indices Paribas). La baisse

FRANÇOIS RENARD.

## ETRANGER

## Le déficit des paiements extérieurs de la R.F.A ne se réduira que progressivement

## La Bundesbank suggère de diminuer la part de la consommation dans le P.N.B.

La. Bundesbank recommande dans son rapport annuel publié samedi 26 avril, aune politique de stabilisation d'ensemble, qui doit être pratiquée dès mainienant a pour lutter contre le changement de la situation économique artérieure.

A propos du déficit des pale-A propos du déficit des palements courants enregistré pour la première fols en 1979 après quatorze années d'excédents, l'institut d'émission précise que ses causes principale ne pourront, dans la meilleure des hypothèses que « se réduire à l'ayent ». L'augmentation du prix du pétrole est « très probablement trré-persible ». La Bundesbank précise que le déficit des transactions courantes attendu pour 1980 (20 milliards de D.M.) ne posem pas de problème de financement à court terme étant données les a court terme, étant données les réserves (72 milliards de D.M.) dont dispose la R.F.A. Mais, es-time la banque, il convient aussi de le financier par des importa-

Le Bundesbank observe qu'il existe plusieurs moyens pour réduire le déficit des paiements courants, notamment celui de a diminuer ou au moins de sta-biliser la consommation de pébiliser la consommation de pe-trole ». Pour poursuivre la « po-litique de stabilité », et pour fa-voriser l'investissement privé sans engendrer l'inflation, la Banque centrale recommande « une diminution de la part de la consommation privée dans le P.N.B. ».

Le rapport nots que « toute mesure fiscale qui conduirait à l'expansion de la consommation

privée ou publique serait en contradiction » avec les objectifs d'une politique de stabilité. La Bundesbank critique probablement par cette remarque le pro-jes gouvernemental de réduction de 17 milliards de D.M. d'impôts

La Bundesbank précise que le total de son bilan s'est apprécié de 7.4 milliards de marks en 1979 et s'établit à 173,5 milliards de

Cette analyse très officielle es confirmée par la Westdeutsche Landesbank Girozentrale — tro! sième établissement de crédit ouest-allemand — qui écrit dans son dernier rapport de conjonc-ture que la balance des palements courants de la R.F.A. demeurera déficitaire au cours des cinq pro-chaines années. Le déficit devrait s'élever à 12 milliards de DM en 1984 contre 21 milliards DM cette armée, estime la Westdeutsche Landesbank Girozentrale.

Selon les experts de la banque la balance commerciale ouestallemande devrait, en revanche, enregistrer une amélioration au cours des quatre prochaines années. Les exportations devraient en effet enregistrer une progres-sion moyenne de 4,7 % en volume, les importations augmentant pour leur part de 4,3 % seulement. Le rapport prévolt en outre un ralentissement du taux de crois-sance économique ouest-allemand au cours de cette période, ce qui devrait favoriser les exportations et contribuer à freiner les impor-tations.

## AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

est bloquée entre la direction du groupe et les deux gyndicats, et v-cune information n'est perceptible pour l'instant,

PLUSIEURS MILLIERS

D'OUVRIERS DE THOMSON-C.S.F.

ONT MANIFESTÉ A PARIS

### COMPAGNIE FRANÇAISE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE (C.F.A.O.)

Le conseil d'administration du 23 avril 1980 a arrêté las comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1979. Le bénéfice net, après tous amortissements, provisions et impôts s'élève à F 4502 18550. Comparé à celui de l'exercice précédent diminué de la plus-value exceptionnelle de F 4447627 qu'il comprensit. Il marque une progression de 10,9 %. re chitte d'attaires consolide groupe reasort à ? 6 500 millions. Il ne comprend plus les affaires des magasins Sodim de la région partne comprend plus les affaires des magazins Sodim de la régiou parisienne apportes à une autre société. A structures égales du groupe, il manque une progression de l'ordre de 10 %. Les bénéfices consolidés s'élèvent à F 142 milions, les comprennent une plus-value emsplicanteile de 14,5 millions, et des reprises de provisions diverses totalisant 25 millions. Les bénéfices consolidés de l'année précèdente s'élevalent à F 79,6 millions et comprenaient une plus-value exceptionnelle de 4,5 millions de F. Compte non tenu de estivates opérations. l'augmentation du résultat net consolidé est de 30,1 %.

L'assemblée générals ordinaire appelée à statuer sur les couptes de l'exactée 1979 est convoquée pour le 18 juin prochain à 10 h 30 à Marseille. Le conseil proposers un dividende de 19 P sesont d'un avoir fiscal de 9,50 F au total 28,50 F contre 25,575 F, soit une progression de 19,1 %.

## MATIÈRES PREMIÈRES

## Hausse de l'argent et du blé

METAUX. — Reprise des cours de l'argent à Londres dans le siliage de l'or à la suite de la tentation avortée de sauvetage des otages amé-

Les cours du ouivre se sont raj-jermis en fin de semaine au Metal Exchange de Londres en corrélation evec le regain de tension internatio-nale. Les stocks britanniques de métal ont fléchi de 1 800 tonnes et sont revenus à 120 850 tonnes. Pour-tant, il jeut s'attendre à une dimi-aution de la consommation de métal aux Étals-Unis. D'ailleurs, plusieurs producteurs américains de métal raffiné ont réduit de 5 cents leur prix pour le rumener à 90 cents la Hore.

Progression des cours de l'étain sur les places commerciales. Les expé-

| MARCHÉ LIBRE DE L'OR                             |                                                                                                 |                                                                                   |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Garr<br>18 4                                     | Cours<br>25'4                                                                                   | Ċ                                                                                 |  |  |
| 72798<br>72500<br>664 90<br>46,<br>539 18<br>515 | 70500<br>7 250<br>843 90<br>406<br>537<br>525                                                   | T                                                                                 |  |  |
| 499<br>686   6<br>785<br>485<br>2090<br>1486     | 499<br>689 59<br>786<br>10<br>2920<br>1370                                                      | T                                                                                 |  |  |
|                                                  | Gamra<br>18 4<br>72790<br>565 90<br>44,<br>529 18<br>516<br>499<br>668 18<br>786<br>485<br>2299 | Genra   Genra   18 4   25 4   72700   72500   72500   72500   7250   845   90 44, |  |  |

ditions de métal à destination de l'U.B.S. se poursuinent, ce qui tend à réduire les disponibilités. Principal pays consommateur, les Stats-Unis sont favorables à un accord de stabilisation des cours de

Nouvells baisse des vours du plomb à Londres qui reviennent à leur niveau le plus bas depuis décembre 1978. Les prix ont été réduits de 3 cents par livre suit Elect-Unie et rumende à 42 cents là liure.

Les cours du sine sont tombés à Londres à leur niveau le plus bas depuis sept viols. Plusieurs produc-teurs suropéens ont vament le pris de leur métal de 825 doilers à 760 doi-

CAOUTOROUC. — Légère progres-sion des cours du naturel sur les places commerciales. La consomma-tion de naturel s'est accrue de près de 5 % en 1979 pour atteindre 3 860 000 tonnes (surpassant la pro-duction de 165 000 tonnes). CREGALES. — Hausse sensible des CORRELATES. — Hanse sanctole des cours du blé sur le marché aux graine de Chiango. Pourtant, le récotte mondiale est estimée, per le Con e e il international du bld, è 450 millione de tounes, supersoure de 30 millione de tounes, supersoure de 30 millione de tounes è celle de 1979. Quant sus schanges, ils attendents at milions de fonnes, soit 10 sill-lions de tonnes de plus qu' 2 y a un en raison des colats supplé-mentaires passés pour compte soité-

|                 | . 21 svrti                | 22 svril                  | 23 avril                  | 34 avril                  | 25 svril                  |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| omot            | 119 711 563               | 135 285 138               | 100 286 003               | 89 677 657                | 149 216 453               |
|                 | 163 382 031<br>54 287 994 | 197 724 143<br>66 722 537 | 127 860 630<br>57 521 507 | 123 679 749<br>80 273 793 | 164 847 643<br>66 358 034 |
| otal            | 337 381 588               | 399 731 818               | 285 668 140               | 293 631 199               | 380 422 132               |
| INDICE          | DITOUP 2                  | IENS TINS                 | EE base 100               | , 28 décemi               | bre 19791                 |
| Franc<br>Etrang |                           | 100.8<br>99,4             | 101,6                     | 102,1<br>100,8            | 101,4                     |
|                 |                           |                           | GENTS DI<br>lécembre 19   |                           |                           |
| endance.        | 1.00                      | 99,2                      | 100.3                     | 100,1                     | 99,6                      |
| endance.        |                           | 451                       | 100.3<br>décembre 1       |                           | 99,6                      |
| d. ein.         | 104.3                     | 103,5                     | 104.1                     | 103.7                     | 107.9                     |

z interior

Soft Soft

Gandole, devant tes

to se co. contenne

de deux sectours

gali a Chin's and a' Bidel fallmen ces - te

entitations . Cont to

the first ce is demande 10 Particular, 1000

Manage et pay.

Translip Con Vernige Mg

locate ipero a nation

Course Design on the

Street, Dans is the

Billio Berning Gas

to a tip arregiation an the fact is divise

Maries acceptante on els: 4:0 sabargo

Prin Co

separente.

. "er banga

4: 12

Austi Transitus (1984)
From 18 Houseles (1984)
L'obsole Franciste (1984)
Fut & Lobeston (1984)
Lost Fix they
lobe Fry Moranna (1984)
Lobe Fry Moranna (1984) titles Cintern semest mirror aver frent de st Design States the product temperature of the passent days produced the passent days passent days produced the passent days are passent days and days are passent days and days are passent days are passent

Material Hestrians, sections

290/40

Mône-Poulenc : un optimise d Picto Riche Poulenc se to their street, de sermete, to their les delle life s General President

Control of Son Control of Control Ciente et ce engras

## LA REVUE DES VALEURS

## SACILOR PROVISIONNE

Sactor annonce une perte nette de 1,37 milliard de france

en 1979 contre 1,01 milliard de en 1973 contre 1,01 militard de francs en 1978. Cette aggrava-tion apparente de la situation financière de la société est due à deux facteure : la prise en charge d'amortissements excep-tionnels llés aux fermetures d'installations dans le cadre du plan de restructuration, et la consti-tution de provisions (280 millions de francs) pour les dépenses qui devraient être effectuées dans les années futures au titre des conventions sociales de 1979, de 1977 et même des années antérieures. En outre, de telles dépenses sont comptal plus au titre de l'exercice où elles sont payées, mais à celul où les engagements correspon-dants ont pris une valeur certaine. Pour clarifier la situation, ces charges et provisions na viennent plus grever le compte d'exploitation, dont le déficit pour 1979 est ramené à 793,9 mil-lions de francs, après 387 milcontra 1 148,1 millions de france en 1978 (suivant la même définition). L'amélioration de 354 millions de francs, est moins importante que ne l'espérait le président, M. Jacques Mayoux, qui prévoyait, en juin 1979, une réduction de moitié du déficit d'exploitation, la mollesse de venues à Fos ayant altéré ce pronostic. Au total, si l'on fait abstraction des charges excaptionnelles de 1979 et des profits exceptionnels comptabilis 1978 au titre de certains abandons de créances, les pertes de Sactior ont diminué de 250 millione de trancs en 1979.

## Valeurs à revenu fixe

## ou indexées

Le fait de la semaine a été la nouvelle progression de l'em-prunt 4 1/2 % 1973, qui a re-

|                                 | 25 avril | Diff.            |
|---------------------------------|----------|------------------|
| 4 4 45 1000                     | 4.5-     | -                |
| 4 1/2 1973                      |          | + 92             |
| 7 % 1973                        |          | +118<br>inchangé |
|                                 |          | + 0.05           |
| 10 % 1976<br>P.W.E. 10,8 % 1976 |          | → 0.28           |
|                                 |          | - 0,70           |
| P.M.R. 11 S 1977                |          | + 8,50           |
| 8,80 % 1977                     |          | - 1.49           |
| 19 % 1978                       |          | - 9.65           |
| 9,96 1978                       |          | — 0,50<br>— 0,50 |
| 9,45 % 1978<br>8,80 % 1978      |          | - 0.30           |
| 9 % 1979                        |          | - 1,30           |
| 10 % 1979                       |          | - 0.38           |
|                                 |          | - 0.10           |
| 10,80 % 1979                    |          | - 1              |
| 12 % 1989                       |          | + 48             |
| C. 10                           | 1-4 199  | 7 20             |

aux obligations, leurs cours ont reperdu une partie de leurs

## Banques. assurances,

sociétés d'investissement

| pour   | résul:<br>1979 | tat net<br>s'élève | de | 19,8  | mil) | ions |
|--------|----------------|--------------------|----|-------|------|------|
|        |                | -                  | 25 | SVIII | Di   | ff,  |
| Bail E | quipe          | ment .             | :  | 201   | +    | 4    |

|                    | . MIN DITLA |                                 | - 1 |
|--------------------|-------------|---------------------------------|-----|
|                    | _           | _                               |     |
| Bail Equipement    | . 201       | + 4 2,10                        |     |
| B.C.T.             | _ 161       | - 2,10                          | 1   |
| Banq. Rothschild . | . 155,10    | inchange                        |     |
| Cetelem            | . 177       | + 1                             | 4   |
| Chargeurs Réunis . | . 223       | - 7                             | - 3 |
| Cie Bancaire       | 290.10      | <b>+ 10</b>                     |     |
| C.C.F              | _ 163       | inchangé                        |     |
| C.F.F              | 447         | - 14,50                         |     |
| C.F.I.             | 225<br>57   | + 4,98                          |     |
| Crédit du Nord     | . 57        | + 4,98<br>- 1,30                |     |
| Eurafrance         | . 321       | + 6<br>+ 3,90<br>+ 40<br>+ 0,10 |     |
| Financ, Paris      | 227         | ÷ 3                             |     |
| La Hénin           | . 368       | ÷ 3,90                          |     |
| Locafrance         | . 251       | ÷ 40                            |     |
| Locindus           | . 353,10    | + 0,10                          |     |
| Midi               |             | - 6                             |     |
| Prétaball          | 426         | - 3                             | - 0 |
| Pricel             | . 218       | - 2,10                          | - 1 |
| Schneider          |             | <b>— 4,50</b>                   | 1   |
| Suez               | 272         | inchange                        |     |
| U.C.R              | _ 170       | + 16                            |     |

de francs contre 13,3 millions. Le dividende global est porté de 39 F à 45 F.

## Rhône-Poulenc : un optimisme prudent

mietz armé, désorm pour affronter les difficultés à venir, a déclaré le président, prudent » en ce qui concerne nt également des = ré-(10,5 % du chittre d'affaires). Un niveau élevé de la demand tions majoures pèsent en 1980 deux secteurs. Dans le texides a été enregistrée au second semestre 1979, la diminution des ventes, accélérée en nét, ayant été aggravée Importations américaines

inférieurs de 20 % à 25 % aux prix européens. La mise en œuvre du pien de restructuration des réductions du tonnage produit. Au Brésil, la déva continue du cruzeiro (plus de 80 % dans l'année) et une inflation galopante ont provoqué une diminution très importante des diminution très împortante des résultats de la filiale, axprimés en francs. L'augmentai de 1200 millions de francs), en raison de la bausse des prix des matières premières, a entraîné un gonflement de l'endettement, actuelle, compte tenu de la vente du siège et de l'augmentai eb not capital au début de 1980, l'enriellement réel n'a progressé que de 400 millions de francs. Quant de francs en 1979), ils seront, en 1980, = pilotés > en fonction des finctuations de la conjonctura.

André Roudière et Cie annonce pour 1979 un bénéfice net conso-lidé, hors plus et moins-values, de 12,6 millions de francs contre 6,3 millions de francs en 1978 et 9,17 millions de francs en 1977. En raison des charges entranées par la fermestre d'une reine à Sh raison des charges entraines par la fermeture d'une usine à Lavelanet, et malgré d'importantes plus-values de cession, le dividende net, qui avait été élevé de 14,40 F à 18 F en 1978, est ramené à 14,40 F pour 1979, pour n'avoir pas à puiser dans les réservas.

### Alimentation

Le redressement de c Beghin-Say » se confirme pour 1979, la marge brute a atteint 404,2 millions de francs contre 310,1 millions la marge brute a atteint 404,2 millions de francs contre 310,1 millions lour 1977. Le solde bénéficiaire n'atteint que 72,7 millions de francs (contre 123,7 millions), mais il s'entend après des amortissements accrus et la constitution d'une provision pour hausse des prir de 184,6 millions. Les actionnaires encaisseront un dividende global majoré (11,25 f contre 9 F). En plus, ils recevront une action grataite pour huit créée jouissauce du 1º janvier 1980.

Pour la première fois en 1979, Pour la première fois en 1979, le groupe « Pernod-Ricard » a franchi la herra des 5 milliande

| HARCHI IA DAFFE            | des 5 1                       | meraros                                        |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
|                            | 25 avril                      | Diff                                           |
| Beghin-Say                 | . 163                         | - 0,50                                         |
| B.S.NGDanone<br>Carrefour  | . 901<br>.1 645               | — 9<br>+ 13                                    |
| Casino                     | .1 240                        | - 11                                           |
| Guyenne et Gasc<br>Martell | 356                           | - 9,50<br>- 0.50                               |
| Moët-Hennessy              | . 495,10                      | + 5<br>+ 15,16<br>+ 9<br>- 6<br>+ 6,50<br>- 17 |
| Mumm<br>Olida-Caby         | 214                           | + 9                                            |
| Pernod-Ricard              | . 276,50<br>. 223<br>. 480,10 | + 6,50<br>- 17                                 |
| Radar<br>St-Louis-Bouchon  | 480,10                        | + 4,10<br>- 0,50                               |
| Saupiquet<br>Venve Cliquot | 255                           | + 19<br>+ 42                                   |
| Viniprix                   | . 424                         | <b>— 26</b>                                    |
| Nestië                     | .8 860                        | + 10                                           |

de francs de chiffre d'affaires dont le montant a atteint 5.21 milliards (+ 13.4 %). Le bénéfice net (part du groupe) a progressé de 36.2 % à 238.98 millions et le dividende global est augmenté de 31.8 % (14.50 F contre 11 F).

Le bénéfice net ajusté de Moét-Hennessy pour 1979 s'élève à 161.69 millions de francs contre 104.41 millions. Avec l'acompte déjà versé, le revenu global par action (19.50 F) augmente de 24 %.

Le résultat net du groupe

Le résultat net du groupe Cofrade: pour 1979 atteint hors plus-values 12,39 millions de francs (+ 20,3 %), le dividende global passe de 21 F à 24 F.

## Bâtiment et travaux publics

Fougerolle annonce pour 1979 un bénéfice consolidé de 46,47 millions de francs accru de 18 %. Le dividende global passe de 15,75 F à 18 F. Les Ciments français ont fléchi sur l'annonce qu'une de leurs

|                     | TO WALL  | DILL.   |
|---------------------|----------|---------|
|                     | _        | _       |
| Auxil. d'Entrep     | . 429    | - 3     |
| Bouygues            |          | - 34    |
| Chim, et Routière . | 129,50   | + 1     |
| Ciments Français    | 132      | - 8     |
| Dumez               | 650      | + 35    |
| Ent. J. Lefebvre    |          | + 2 + 1 |
| Gen. d'Entrep       | . 179,50 |         |
| Gds Tray Marsellie  | 417      | + 1,50  |
| Lafarge             | . 240    | + 5     |
| Maisons Phénix      | . 568    | + 3     |
| Poliet et Chausson  | . 237    | + 5     |

usines avait livré du ciment mal dosé pendant quelques jours, ce qui entrainers probablement des démolitions et des reconstructions dans certains chantiers. Les dommages seront converts par les as-surances.

## Matériel électrique, services

## publics

L'exercice 1979 n'a pas été faste pour la « Exdiotechnique », dont le bénéfice net a baissé de 14 %, en revenant de 100,20 millions de en revenant de 100,20 minions de francs à 36,71 millions de francs. Le dividende global est tout de même majoré et passe de 30 F à 31,50 F. Le redressement opéré en 1978

s'est confirmé l'an passé pour «SEB», dont la bénélice net

## **BOURSE DE PARIS**

SEMAINE DU 21 AU 25 AVRIL

## La peur du vide

Tout va mal. L'inflation s'accelère, le chômage s'accroît, les menaces de récession grandissent, la tension monte au Meyen-Orient, la guerre froide recommence à battre son plein et, dans son coin, Satan se frotte les mains. Rarement l'ancienne chanson de Charles Trénet, « la Java du diable », n'aura pris une telle résonance.

La situation, l'on en conviendra, ne prête guère à sourire. Elle ne peut pas non plus inciter la Bourse à se rejouir. Bien au contraire. Et pourtant, après huit jours d'interruption, le marché de Paris s'est raffermi cette semaine. Sans doute pas de beaucoup. Une hausse de 1.4 % ne représente pas grand-chose. De plus, elle s'est produite mercredi après deux séances d'effrittement, sur l'impulsion d'un Wall Street brusquement survoité, au commencement du mois boursier avec les habituels renouvellements d'engagements et, pour couronner le tout, dans un marché par-faitement creux. Ce qui lui a ôté une grande part de sa signification. Mais la réaction fugitive du marché, comme sa résistance, qui s'est manifestée jeudi et surtout vendredi après l'annonce du raid manqué des Américains en Iran, n'en est pas moins symptomatique d'un certain état d'esprit.

- Les signes d'inflexion se multiplient -, affirment les experts. Le ralentissement conjoncturel au second semes-tre ne fait plus de doute. Son ampieur et sa durée sont largement fonction de l'environnement. Or cet environnement se dégrade L vue d'œil et, singulièrement, les opérateurs conservent leur sang-froid.

Quelle explication peut-on donner à ce phénomène ? La réponse n'est pas évidente. Que la Bourse n'ait pas bronché à la forte hausse des prix en mars (+ 1,2 %), passe encore. L'événement, qui s'inscrit dans une ligne générale inflationniste, peut avoir été anticipé. Mais la « gaffe - du président Carter au pays des Mille et Une Nuits, avec les dangers qu'elle comporte pour l'équilibre Est-Ouest, n'avait pas été prévue. Elle était assez énorme pour ébranler le marché une veille de week-end. La preuve en est : Londres a vacillé, le dollar a décroché et l'or a retrouvé des ailes. A Paris, rien. A croire que la Bourse est vaccinée ou que, volontairement, elle se bouche les oreilles pour ne rien entendre des rumeurs venues de l'extérieur. A moins que les opérateurs n'attendent un miracle? L'on ne saurait trop dire. Un agent de change nous a donné son explication, qui pourrait constitué un premier élément de réponse. « En 1979, nous a-t-il expliqué, les valeurs d'armement ont fait les beaux jours de la Bourse, Mais leur ascension a masqué la baisse de très nombreux titres. L'alimentation et la distribution, en particulier, ont été passablement éreintées. Aujourd'hui, les actions de ces secteurs d'activité sont tombées à des niveaux très bas. Si bas que, devant les pertes subies en capital, les porteurs hésitent à s'en défaire ». C'est une opinion. Résume-t-elle le sentiment général? Un seul fait est certain. Les investisseurs restent l'arme au pied, observent le moindre frétillement du grand frère américain, pour l'imiter quand il se redresse, mais pour se figer quand il plonge, comme paralysés par la peur du vide. ANDRE DESSOT.

ptable a atteint 67,3 millions de francs, contre 58,8 millions de plus-vaines in cluses, sélève à 19,53 millions de francs, contre 10,12 millions de francs. 10,12 millions de francs.

c Sommer Allibert » a pratiquement éliminé en 1979 toutes les sources de pertes. Le redressement du groupe a donc porté ses fruits, comme en témoigne la progression de son résultat net d'exploitation (+ 83 %), q u i atteint 96,93 millions de francs, plus significative que celle du bénéfice net consolidé (+ 61,8 % à 59,84 millions de francs) faussée par des opérations à caractère

| Tranes en so,7 m                  | инонь с  | e mants                    |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|
|                                   | 25 avril | Diff.                      |
| Alsthom-Atlant,                   | 54,78    | - 0,40                     |
| C.E.M.                            | .1 039   | + 8                        |
| C.G.R.                            | 288      | inchangé<br>— 7            |
| C.S.F. Gén. des Baux              | . 399,48 | - 3<br>- 2,60              |
| Lyonn des Baux                    | . 1 585  | + 70<br>+ 72               |
| Machines Bull                     | . 57     | — 0,50<br>—130<br>— 25     |
| Mot Leroy-Somer Moulinex          | . 645    | — 25<br>— 0,60             |
| P.M. Labinal<br>Radiotechnique    | 224,80   | - 3,20<br>- 18,10          |
| S.E.B.<br>Signaux                 | . 198    | - 6<br>- 14                |
| Téléméc. Electr<br>Thomson-Brandt | 802      | + 24                       |
| LB.M.                             | 221,90   | - 1,50<br>- 1,90<br>- 1,50 |
| LT.T. Schlumberger                |          | 18                         |

Siemens ..... 539 pour les de un exercices précédents. Le dividende global est porté de 9.60 F à 15 F. La parité d'échanges retenue

pour l'opération de fusion Thomson - C.S.F. - Générale de Radiologie > est de trois actions « Thomson - C.S.F. » pour onze ac-tion « Générale de Radiologie ». « Schlumberger » annonce, pour le premier trimestre, un bénéfice net de 191 millions de dollars

(+ 49 %).
Le bénéfice net consolidé par action de Thomson-Brandt pour 1979 serait en hausse de 10 %, ce 1979 serait en hausse de 10 %, ce qui, compte tenu de l'inflation, aboutit à un léger fléchissement. Le résultat net de la sociétémère atteint 132 millions de francs, contre 131,6 millions de francs. Le dividende global est quand même majoré et passe de 16,20 F à 17,25 F.

A l'issue ces quinze séances de Bourse peu dant lesquelles le cours de l'action « Locatel » a été maintenu à 450 F pour permettre aux petit, actionnaires de se dégager, « Thomson - C.S.F.» et « CIT - Alcatel », du groupe de la

aux peut. actionnaires de se dé-gager, « Thomson - C.S.F. » et « C.F. - Aleatel », du groupe de la « C.G.E. », ont acquis chacun cent quatre-vingt-deux mille ac-tions, soit, en tout, 68 % du capi-tal de « Locatel », pour 165 mil-llons de francs environ.

## Filatures, textiles, magasins Après quatre ans d'inter-

| reprennent la distr          | ibutiou       | de leur            |
|------------------------------|---------------|--------------------|
|                              | 25 avril      | Diff.              |
| Agache-Willot                |               | inchangé           |
| CFA.O.                       | 352           | inchange<br>— 8,50 |
| Darty<br>Dollfus-Mieg        | 451<br>65     | _ 1,50             |
| Galeries Lafayette           | 145,50<br>447 | - 4,50<br>- 9,50   |
| Lainière Ronbaix<br>Prénatal | 40<br>28,10   | inchangé<br>— 8.40 |
| Printemps                    | 114,89<br>250 | - 2,38<br>- 18     |
| S.C.O.A.                     | 39,25         | - 0,15             |
| dividende, dont la           | mont          | ant gio-           |

hal, pour 1979, est fixe à 7,50 F (inchange par rapport à celui verse pour la dernière fois an titre de 1974).

Le résultat net d'Arjomari pour 1979 atteint 27,6 millions de francs contre 21,7 millions. Le dividende global est porté de 12,30 F à 15 F. Le conseil envisage d'augmenter le capital en espèces avant l'été prochain. Le produit de cette opération serait utilisé pour financer des investissements de production et prendre une participation majo-

Mines. caoutchouc, outre-

## La hausse des prix des matières premières et les frais occasionnés par les mesores de restructura-tien ont per lourd en 1979 sur les résultats de «Kléber-Colom-bes» qui, pour la strième amée

pes» qui, pour la sairente année consécutive, a encore enregistre un important déficit consolidé : 103,47 millions de francs. Depuis 1974, le groupe a perdu 366,77 millions de francs, soit près de trois fois le moulant de son enpital.

A max a annance beur le pre-

|                         | -               |            |              |
|-------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 2                       | 5 avril         | Di         | ff.          |
| Imetal                  | 104,50<br>55,80 | <u>+</u>   | 4,39<br>2,30 |
| Michelin<br>Penarroya   | 796             | +++        | 5 0.20       |
| Charter                 | 14,25           | Ξ          | 0,15<br>5,50 |
| R.T.Z.<br>Union Minière | 34,85           | #          | 0,53<br>4,20 |
| z.C.I.                  | 2,65            | . <u>-</u> | 9,07         |
| mier trimestre un       | béné            | fice       | net          |

record de 140,3 millions de dol-lars, contre 76,1 millions de dol-lars un an amparavant.

## Mines Cor. diamants

|                            |                  | -                                            |
|----------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Amgold                     | . 370            | -1. 32                                       |
| Angio-American             |                  | + 31<br>+ 1,90                               |
| Buffelsfontein             | . 148<br>. 49,65 | + 0,45                                       |
| De Beers                   | 232,50           | + 1,90<br>+ 14<br>+ 8,45<br>+ 7,50<br>+ 1,80 |
| Goldfields                 | 47,30            | + 1,80                                       |
| Harmony<br>President Brand | 30               |                                              |
| Randfontein                |                  | + 22,30                                      |
| Saint-Helena               |                  | + 4,88                                       |
| Union Corporation          | 55,80<br>315     | + 4,80<br>+ 1,50<br>+ 28,50                  |
| Western Deep               | 157,50           | + 14,50<br>+ 11,90                           |
| Western Holding            | 297              | + 11,90                                      |

### Valeurs diverses

prendre une participation majo-ritaire dans une société de dis-tribution de papiers.

Le résultat consolidé d'Hachette (part du groupe) serait pour 1979 hors plus et moins-values de l'ordre de 54 millions de francs coutre 48,9 millions. Le

| Made donate at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 svril             | Diff.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187                  | <b>— 16</b>                    |
| D.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 104                | 1 2                            |
| Air Liquide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 161                  | + 3                            |
| rjomari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 476                  | - 1                            |
| ub Méditerranée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | _ 2                            |
| silot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | + 5                            |
| prope 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Inchangé                       |
| le Ind. Part.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 140,5 <del>0</del> | - 0,56                         |
| achette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 238                  | 12                             |
| Borel Int.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 1,60                           |
| Oréal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | + 3                            |
| avigation Mixte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150,50               | - 1                            |
| ord-Est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | + 2<br>- 1<br>- 9,59<br>- 5,50 |
| resses de la Cité<br>U.K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | - 9,50                         |
| -GPt-a-Mons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130.10               | - 0.20                         |
| - Contract of the Contract of | 9 200-1              |                                |

dividende global est fixé à 13,50 F contre 12 F. La Compa-gnie financière a récemment acquis en Bourse 5 % du capital de la *Librairie Hachetta*.

### Pétroles

Eurafrep versera un dividende global de 57 P pour 1979, contre

|                     | 25 avril | Diff.          |
|---------------------|----------|----------------|
|                     |          | _              |
| Elf-Aquitaine       | .1 226   | <b>— 29</b>    |
| Esso                | 267.10   | - 6,41         |
| Franç. des Pétroles | 234      | 10             |
| Pétroles BP         |          | - 0,5          |
| Primagar            | 230      | - 8,40         |
| Raffinage           |          | + 2,84         |
| Sogerap             |          | † 3,8<br>† 2,9 |
| Exxon               |          | - 2,21         |
| Petrotina           |          | + 37           |
| Royal Dutch         |          | - 8.8          |
| MUJAI DEBER         | - Grand  | - 0,01         |

lions de francs, contre 16,1 mil-

## Produits chimiques

|                    | 25 avril | Diff.        |
|--------------------|----------|--------------|
|                    | _        | -            |
| C.MIndustries      |          | - 1          |
| Institut Mérieux   | G4.5     | <b>— 14</b>  |
| Laboratoire Bellon | 391      | inchange     |
| Nobel-Bozal        | 42       | - 3,8        |
| Pierrefitte-Auby   |          | + 2,9        |
| Rhone-Poulenc      |          | 7.21         |
| Roussel-Uclaf      |          | - 1.5        |
| B.A.S.F.           |          | Inchange     |
| Bayer              |          | - 0.5        |
| Hoechst            |          | + 2          |
| I.C.L              |          | + 2<br>- 8,6 |
| House Huden        |          | - 0,5        |
|                    |          |              |

## Bourses étrangères

### **NEW-YORK**

Forte hausse Revirement de tandance soudain à Wall Street, on la Bourse récupère en une semaine, et pratiquement en une séance, la perte de tout un mois, l'indice Dow Jones gagnant 40 points à sonse

## LONDRES

relations angio-sacudiennes à propo tionnaires encaisseront un divi-dende global de 31,50 F, contre 28,25 F.

|                    | Cours<br>18 avril | Cour<br>25 avi |
|--------------------|-------------------|----------------|
|                    | 182               | 176            |
| Bowater            |                   |                |
| Brit. Petroleum    | 342               | 326            |
| Charter            | 153               | 152            |
| Courtaulds         | 67                | 66             |
| De Beers           | 8.58              | 8,58           |
| Free State Geduld* | 52                | 51 3/          |
| Gt Univ. Stores    | 394               | 384            |
| Imp. Chemical      | 372               | 362            |
| Shell              | 352               | 340            |
| Vickers            | 118               | 120            |
| War Loan           | 31 5/8            | 32 1/          |
| 4 The dellars      |                   |                |

TOKYO

## mécaniques

N° 1 mondial de la construc-tion automobile, la *General Mo-*tors a enregistré pour le premier 25 avril Diff. Alspi ..... 94.50 - 2

|                                |         | -                        |
|--------------------------------|---------|--------------------------|
| Av. Dassault-Brég              | 760     | - 30                     |
| Babcock-Fives                  | 131,90  | - 0,90                   |
| Chiers-Chatillon               | 15.80   | + 1,10                   |
| Crement-Laire                  | 64.10   | - 0.10                   |
| De Dietrich<br>FACOM<br>Ferodo | 625     | inchange                 |
| EVCOM.                         | 430     | inchangé                 |
| PACOM.                         | 400     | THEORNER                 |
| Ferodo                         | 344,50  | + 6                      |
| Gén, de Fonderie               | 138     | - 4                      |
| Marine-Wendel                  | 37.90   | 0.60                     |
| MétalNormandie                 | 55.70   | + 1,78                   |
| Panhoës                        | 269.50  | - 0.50                   |
| Pengeot-Citroen                | 213     | <b>— 13</b>              |
| Pocisin                        |         | - 20                     |
|                                |         |                          |
| Pompey                         | 96      | - 0,40                   |
| Saciler                        | 21,10   | - 0,40<br>- 0,90         |
| Sagem                          | 775     | - 26                     |
| Saulnes                        | 57      | <b>— 9.50</b>            |
| Saunier-Duval                  | 115     | - 12                     |
| SWITTIEL-DILANT ****           | 13 05   |                          |
| Usinor                         | والبادة | + 9,03                   |
| Vallouret                      | 76,29   | - 13<br>+ 9,65<br>- 3,88 |
|                                |         |                          |

exceptionnel. Le divinence globai passe de 26,85 F à 30 F. L'action de la société sera prochaînement transférée du compartiment « textiles » à celul des divers. Le

capital pourrait être porté de 50 millions de france à 70 millions

de francs en espèces, si les condi-tions de la Bourse le permettent. La Générale des Eaux a dégagé en 1979 149,9 millions de francs de bénéfic net (+ 16 %), Les ac-

Le groupe Nouvelles Galeries intégrées (+ B.H.V. + Uniprix) a vu pour 1979 ses résultats nets consolidés baisser de moitié : 27.4 millions de francs, contre 55.6

27.4 millions de francs, centre 55.6 millions de francs. Cette chute des profits est en majeure partie imputable aux Nouvelles Galeries, dont le bénéfice net est revenu de 30.1 millions de francs. Les dividendes glo baux ont été ainsi fixés: Nouvelles Galeries, 3,75 %, contre 5,625 F; B.H.V., 10,50 F, contre 9 F; Unipriz, 6,85 F (inchangé.

Métallurgie, constructions

trimestre une chute de 38 % de son bénéfice net, qui revient à 154,7 millions de dollars. La part du groupe Carnaud dans le bénéfice net pour 1979 atteint 56 millions de francs contre 40 millions. Le dividende global est porté de 8,70 F à 10,50 F.

bre 1978 pour retrouver une progras-sion de cette ampleur. Le motif en étant la rentrée subte de grands investigeurs, et la recommandation d'arhat exprimé par plusieurs ana-justes de premier plan, estimant que le mouvement de balsse avait pris fin. Le vif recul des taux d'intérêt, que ce soit ceux pratiqués par les banques ou ceux du marché de l'eurodollar, a également joué un rôle, entrainant une vive reprise des valeurs de services publica. L'échec américain en fran n'a pas réussi à enrayer le mouvement, de sorte que, vendredi, l'indice Dow Jones a re-irouvé la nivasu de 580.

l'indice Dow Jones gagnant 40 points à 803,56.

Après un début de semaine morose, une véritable « explosion » de hausse se produlaant mardi, l'indice Dow Jones bondissait de près de 31 points : il fallait remonter au 1 movem-

## Vif repli .

Déprimé par l'aggravation des tan-sions internationales, le marché est tombé à son plus bas niveau depuis janvier demier. Le dégradation des jugé insultant à Eyad, l'échec amé-ricain en Iran et la menace d'un conflit social dans les chemins de fer ont effrayé les opérateurs. Seules les mines d'or. de platine et de cuivre out progressé. Indices du Financial Times : industrielles, 427,5 contre 442,7; mines d'or, 328,8

|                                       | Cours<br>18 avril | Cour<br>25 avi    |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bowater                               | 182               | 176               |
| Brit. Petroleum<br>Charter            | 342<br>153        | 326<br>152        |
| Courtaulds                            | 67<br>8,58        | 8,58              |
| Free State Geduld*<br>Gt Univ. Stores | 52<br>394         | 51 3/-<br>384     |
| Imp. Chemical                         | 372<br>352<br>118 | 362<br>340<br>120 |
| Vickers<br>War Loan                   | 31 5/8            | 32 1/             |
| • Po dollow                           |                   | •                 |

grace à la baisse des taux sur les

| BAS.F.  | dialgendes (      |                |
|---------|-------------------|----------------|
|         | Coura<br>18 avril | Cour<br>25 avi |
| A.E.G.  | 77,98<br>142,70   | 76.2           |
| Bayer   | 121,50<br>160,30  | 121,5          |
| Hoechst | 114,50            | 115,5          |

FRANCFORT

Mieux orienté

Les marchés quest-alleman

## Nobel-Bozel a passé le gué

sement prises en 1978, notam-ment pour la filiale Isorel, qui a obtenu un concerdat pour ses dettes, le redressement du groupe sel se confirme : les résultats se traduisent par un bénéfice d'exploitation consolidé de 42 millions de francs on 1979 contre une perte de 69,7 millo de francs en 1978, avec un chiffre d'affaires giobal de 2,05 mil-liards de francs (+ 10,5 %). Les résultats nets consolidés s'élè-vent à 55,6 millions de franca, mais en raison des reports défi-citaires (plus de 200 millions de francs) et d'une dette de 340 millions de france à jong et moyen terme, ancun dividende ne

ou quatre and Au niveau des Misles, Isorel est redevenu légè-rement bénéficialre, les explo-sifs (200 millions de france de chiffre d'affaires et 3.7 millions de france de bénéfices) sont pra-tiquement vendus (il faut bien réaliser des actifs pour rem-bourser les banques), mais les Peintures Valentine, qui avaient pas cédées comme l'out été les Peintures Duco. Pour l'exercice sultats devrait être plus sensible la marge brute de 119 millions de francs en 1979 ponyant pre-

# Le Monde

## UN JOUR DANS LE MONDE

2 à 5. L'ECHEC DE L'OPERATION AMERICADIE EN IRAN 4. AMERIQUES

5. AFRIQUE ALGÉRIE : la à Tizi-Ouzou,

Sri-Lanka à l'heure du libéra-me » (11), par Patrice de Beer. 7. EURGPE

### POLITIQUE

8. . Le charme discret de l'archéocommunisme > (II), par Jean POINT DE VUE : . Demain, un sens à la France ? », par Louis Fenyrier et Bernard Nicolaieff. Les travaux de l'Assemblée natio-

### SOCIETE

10. EDUCATION

mécoutentement des enseignants et des parents d'élèves.

Le congrès de SGEN-C.F.D.T.

16. JUSTICE: M. Andrè Chevalier est chargé du supplément d'information dans l'affoire de Broglie.

16. SPORTS. — FOOTBALL: les visitears du Parc.

### **JEUNES EN VACANCES**

11. TRANSPORTS : l'Atlantique son contrainte; les bons offic S.N.C.F. 12-13. STAGES

14. LANGUES

## CULTURE

17. THEATRE : dans le miroir de Tchekov : la Cerisaie à Grenoble FORMES : dans les hauts lieux de

INFORMATIONS

« SERVICES »

### 20. LES URGENCES DU DIMANCHE. **ECONOMIE**

21. AGRICULTURE

jet de compte de substitution est AFFAIRES

22. SOCIAL : à Belgrade, la conférence syndicale mondiale a étudié avec réalisme les données du nouvel ardre économique.
22-23. LA SEMAINE FINANCIÈRE

RADIO-TELEVISION (34) Carnet (20); Journal officiel (20) ; Météorologie (20) ; Mots croisés (20) ; Programmes spec-

### LA CONVENTION NATIONALE DU P.S.

## M. Jospin invite les socialistes à ne pas aller au-devant des vœux du P.C.F.

La convention nationale du P.S., qui se réunit samedi 26 et dimanche 27 avril à Paris, devait être ouverte samedi matin par un rapport de M. Lionel Jospin consacré à l'analyse de la situation internationale. Celle-ci n'est pas telle qu'elle doive conduire le P.S. à réviser ou redéfinir sa politique étrangère : selon le secrétaire national chargé des relations internationales, l'objet de la convention ne peut être que d' . ajuster » celle-ci.

Le rapport de M. Jospin part de l'idée que, à la faveur de la tension internationale, les pays européens sont invités « à la croi-sade et à l'alignement ». Mais le développement de « campagnes alarmistes » ne doit pas, selon hui, conduire le P.S. à modifier son analyse de la situation inter-

son analyse de la situation internationale.

Cette analyse est la sulvante: la crise mondiale conduit à la remise en cause de la détente. Cette crise est caractérisée à la fols par la mise en cause du système capitaliste et par l' « impasse » des systèmes bureaucratiques, taudis que l' « éclatement du bloc communiste » s'accentue. Das le tiers-monde, huit cenis millions d'êtres humains sont en état de « pauvreté absolue », alors que les conflits se multiplient. Cette instabilité, note M. Jospin, « sert souvent de prétexte aux interventions des grandes puissances : parce que l'U.R.S.S. entre en Afghanistan, les démocrates du Salvador constatant le durcissement de la politique américaine ». Cette remise en cause de la détente s'explique également « parce qu'il y a crise de leudership », cette crise affectant aussi bien les Etats-Unis que l'U.R.S.S. Aussi les deux superpuissances retrouvent-elles le « goût de la supériorité ». La première cède enx impératifs de la campagne présidentielle et connaît un regain du conservatisme. La seconde donne « parfois » l'impression d'être « prête à une confronconde donne « parjois » l'impres-sion d'être « prête à une conjronand detre eprete a une conformation a avec les Américains. S'il ne faut pas cidéaliser a la détente, note M. Jospin, il reste que la situation actuelle est lourde de dangers et conduit certains à vouloir réviser la politique internationale du P.S.

M. Jospin, estima, carendant

nationale du P.S.

M. Jospin estime cependant qu'ai ne faut pas s'engager totalement dans un camp et renoncer à ce souci d'équilibre qui a caractéries jusqu'ici la politique extérieure » des socialistes. Le semittaire patient element des relecrétaire national chargé des rela tions internationales propos donc au P.S. de « garder son ang-froid » parce qu'il y a dans le climat actuel « une part de psychose entretenue » et peut-être, « une part de conjoncturel ». Au point que c'est toute l'Europe occidentale, relève M. Jospin, qui se demande « si elle a intérêt à componentités i elle a intérêt à des le componentités de la componentité de la componentit comprometitre in détente sur le continent et à bouleverser sa politique à l'Est par une action précipitée ». Souhaltant « prendre du recul », le numéro deux du P.S. affirme que « tout n'est pas nou-veux » dans la crise, de même que « tout n'est pas négatif », car un nouvel équilibre « se cherche, en révolte contre l'équilibre au-cièn, jugé trop oppressif ». Pour aider à la naissance de ce noudeux du P.S. est dominé par le souci de mettre en œuvre une politique - équilibrée », qui s'efforce de tenir la balance égale entre les deux super-puisse

Cet équilibre, souligne M. Jospin, embarrasse » le P.C.F. : aussi les socia-listes doivent-ils le préserver afin « de ne pas aller au devant des vœux de la direction du P.C.F. ».

sous la férule de deux puis-sances qui à la fois se déchirent et s'entendent, relève de l'ilusion. La communauté

et s'entenaent, retere au titusion.
La communauté internationale
est devenue trop complexe et a
suffisamment déplacé son centre
de gravité économique et démographique pour ne plus être régie
par les mêmes règles et les mêmes

Des opportunités à saisir

dans le mouvement communiste

Dans ces conditions, M. Jospin souhaite que le P.S. utilise toutes les possibilités de « rencontres, de propositions et d'actions concertées». Cela est possible dans le cadre de l'Internationale socia-liste qui a acqui en a prijence et

liste, qui a accru son audience et étargi ses préoccupations, notam-ment en direction du tiers-monde.

NOUVELLES BRÈVES

Un attentat à l'explosif a été commis, samedi matin 26 avril, à 3 heures, contre un établissement de matériel agricole de Colomiers (Haute-Garonne). La charge, de

farte Garonne). La charge, de forte puissance, a explosé contre la façade de la société Union Industrie Detroit Allison Diesel, spécialisés dans les réparations de moteurs de tracteurs. Les dé-

de moteurs de tracteurs. Les dé-gâts sont très importants. Cet attentat a été revendiqué dans un appel téléphonique anonyme à l'A.F.P. de Toulouse par un cor-respondant déclarant appartenir au groupe Autodéfense contre tous les pouvoirs.

Maire contre le P.C.F. — Le tri-bunal correctionnel de Belfort a fixé au 16 juin la date du procès en diffa mation intenté par M. Edmond Maire contre le res-ponsable départemental du parti communiste, M. Jean-Marie Mar-tin. Celui-el avait accusé, dans le jounal local de son parti, le secré-taire général de la C.F.D.T. d'avoir été de ceux qui « paci-jaient l'Algèrie az lance-flam-mes » (le Monde du 18 maxs).

vel équilibre, les socialistes dol-vent, selon M. Jospin, refuser le retour à la hipolarisation. Il in-dique : « Croire qu'on pourra sans danger laisser dans le dé-nuement les masses humaines du tiers-monde, restreindre les li-bertés à l'Est, accentuer l'exploi-tation à l'Ouest, laisser s'inten-sifier, sans règles monétaires ac-ceptées par tous, une concur-rence internationale anarchique, sous la férule de deux puis-A cet égard, la rencontre de MM. Mitterrand et Berlinguer est atrès importants ». En tout état etres importantes. En tout état de cause, M. Jospin recommande de ne pas oublire l'empacts des choix extérieurs sur la politique intérieure. Il souligne que ela droite giscardisnne sera contrainte de poser sur son atlantisme naturel le masque d'un neutralisme d'occasion, jusqu'à 1981».

I sjoute: « Il apparait surtout décisif de ne pas aller, sur le terrain international, au-devant des vœux de la direction du parti communiste. De même qu'en politique intérieure celle-ci joue la division, en politique extérieure elle joue la bipolarisation et prutique l'alignement sur l'U.R.S. avec d'autant plus de zèle qu'elle espère ainsi susciter le nôtre, symétriquement sur les Etats-Unis. »

Au chapitre des réponses qu'il suggère pour faire face à la situation, le numéro deux du P.S. mentionne l'indépendance nationale, celle-ci s'appuyant d'abord naie, celie-ci sappuyant d'abord sur une certaine politique écono-mique, axée sur la reconquête du marché intérieur, et définie dans le «projet socialiste. Quant à sa sécurité, la France doit aussi bien refuser l'alignement sur un bloc-que la neutralisation : M. Jospin n'envisage pas de resoncer à n'envisage pas de renoncer à l'alliance atlantique.

ment en direction du tiers-monde.

M. Jospin souligne que a des opportunités sont aussi à saisir dans le mouvement communiste ». Il distingue selon les P.C. ceux avec lesquels les contacts sont maintenus amalgré les évidents désacords actuels » (P.C.U.S. et P.C. hongrois, polonais et allemand de l'Est par exemple) : ceux avec lesquels ont peut parler de conséquences, notamment sur les problèmes de la détente (la Ligue des communistes yougoslaves et le P.C. roumain) ; ceux enfin avec lesquels des accords sont possibles (P.C.I. et P.C.E.) puisqu'e une vision commune de certains problèmes s'esquisse ». l'alliance atiantique.

Aurès avoir relevé l'ainsuccès »
de la conférence des P.C. européens qui doit se réunir lundi à
Parls, il souligne qu'il faut « rechercher les voies d'un nouvel
internationalisme ». Définissant
l'atifude qu'il convient d'adopter
à l'égard des Etats-Unis, M. Jospin note ce paradoxe : le pays
dont « la réalité impériale est
éclatante » est aussi celui qui
contribue à la sécurité de la
France. Celle-di « n'est pas la Finlande », affirme-t-il, « ells ne peut
attendre au sécurité de l'U.R.S.S.».
Mais il importe de faire admettre

« Il est impossible de continuer à négocier avec des gens qui reviennent sur leurs engagements », a estimé le syndicat C.F.D.T. de la R.A.T.P. après une nouvelle rencontre, le vendredi 25 avril au soir, avec les patrons des entreprises du nettoiement du métro parisien. Les délégués des grévistes ont donc rompu les négociations et se retournent maintenant vers la Régie : « Il jaut que la R.A.T.P. trouve une solution permettant de mettre jin à ce conflit, et cela en dehors même de ses sociétés sous-traitantes si nécessaire », explique un de leurs porte-parole. Durant ce week-end, le syndicat de la R.A.T.P. va mettre au point avec la fédération générale des transports C.F.D.T. et la confédération « une riposte syndicale » à ce qu'il estime être « une promesse non tenue » de la partie patronale.

La CFD.T. 3 cru, le vendredi 25 avrii au matin, que la créa-tion d'une prime d'«incommo-dité » au niveau national pour les

patronale

Nouvelle rupture des négociations

En d'autres termes, revenir à l'aligne-ment sur les Etats-Unis serait aider les communistes à faire passer « leur cours

Les questions internes au P.S., et notamment la fixation du calendrier pour la désignation du candidat socia-liste pour 1981, ne devaient être abordées que dans la journée de dimanche.

par ce puissant partenaire la « dé jense de nos propres intérêts ». jense de nos propres intérêis ».

S'agissant des relations, avec l'U.R.S.S., M. Lionel Jospin estime que l'intervention en Afghanistan comme l'acentuation de la répression interne ne doivent pas conduire le P.S. à modifier « ses principes », même si « l'attitude des socialistes peut être inflèchie ». Cela signifie qu'il fant maintenir la coopération avec l'U.R.S.S. et rechercher les « créneaux » qui peuvent ez iter pour la détente, tels que la prochaîne conférence de Madrid. M. Jospin ajoute : « Mais torte com-laisance doit naturellement être exclue. »

Pour l'immédiat, le numéro deux

doit naturellement être exclue. 3
Pour l'immédiat, le numéro deux du P.S. suggère de maintenir les propositions du P.S. en matière de désarmement. En matière de matière pas de désense, dont la bombe à neutrons 3, et il se demande s'il ne faut pas « garder son efficacité à la composante stratégique océanique de notre force de dissuasion » et nous doter d'un satellite d'observation.

M. Jospin préconise l'intensi-fication de l'action du P.S. en faveur des droits de l'homme ; il indique que pour « peser » sur l'organisation é c o n o m i q u e du monde il faut d'abord « préserver la C.E.E. des risques de décomposition ». Il souligne que l'espace méditerranéen doit constitues « un description ». méditerranéen doit constituer « un de nos principaux centres d'intérêt ». Il importe également, terit ». Il importe également, terit ». Il d'amorcer les contacts avec l'Inde et la Chine. M. Jospin conclut, après avoir réaffirmé le caractère « pro-européen » du P.S.: « Préserver la détente en Europe et faire évoluer les deux parties de l'Europe sera décisif. Commençons naturellement par rendre la partie où nous sommes olus cohécons naturementent par renare a partis où nous sommes olus cohé-rente, mieux égulibrée, plus socia-liste. Mais n'oublions pas Fautre Sinon, elle se rappellera à nous.»

dix mille saiariés de la manutention ferroviaire et des travaux
comexes, dont le nettotement, ne
supprimerait pas celle spécifique
au mêtro accordée le lundi
28 avril. Or, le soir, les patrons
des douze entreprises en grève
annonçaient qu'il n'en était rien.
La commission de la défense à
l'Assemblée nationale a, de son
côté, approuvé, le 24 avril, la
protestation de Mime Florence
d'Harcouri, député (non inscrit)
des Hauts-de-Seine, contre l'utilisation éventuelle, proposée par
M. Jacques Chirac, maire de
Paris, de l'armée pour le nettoyage du métro de Paris.

## **A** Londres

### **ASSASSINAT** D'UN JURISTE LIBYEN

Londres (A.F.P., Reuter). - Un Londres (APP., Retuer). — Un juriste libyen installé à Londres, M. Mahmoud Abou Salem Mafa, agé de quarante ans, a été tué vendredi 25 avril dans son cabinet, installé dans le quartier résidentiel de

Les deux auteurs du meurire ont été arrètés, mais Scotland Eard n'a pus fourni leur identité, précisant seulement qu'il s'agissait de resson-

Il s'agit du second assassinat d'un ressortissant libyan dans la capitale heitannique en l'espace de quinze jours : le 11 avril, le jour-naliste Mohamed Mustapha Bama-dan avait été tué à la sortie de la mosquée de Regent's Park par deux étudiants libyens.

La police britannique a refusé de commenter les informations selon lesquelles le colonel Kadhafi aurait donné l'ordre à ses agents d'élimines les opposants à son régime à l'étranger.

## LA CROIX-ROUGE RAPPELLE QUE LE DRAME DES « RÉFUGIÉS DE LA MER » EST TOWOURS ACTUEL

(De notre correspondante)

Genève. — M. J. A. Aderiarasin, président de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, et M. Henrik Beer, secrétaire général de cet organisme, de retour de quatre pays du Sud-Est asiatique, ont lancé, jeudi 24 avril, un véritable cri d'alarme : il faut lutter contre les pirates de la mer comme il faut accomplir un effort pour les rétugiés laissés pour compte, les viciliards, les handicapés. Il a été rappelé que la moitlé des embarcations de ceux qui quittent le Vietnam ont été attaquées par les pirates. La vigilance doit être ren-Genève. - M. J. A. Aderfarasin Vietnam ont été attaquées par les pirates. La vigilance doit être renforcée, mais ce n'est guère alsé, car ces derniers sont difficiles à identifier, ils ne se distinguent pas des pècheurs. Ces bandits continuent, le plus souvent impunément, à violer les femmes, à dépouiller les réngiés, à jeter les hommes affamés et épuisés à la mer. M. Henrik Beer a rappelé que, selon certaines sources, quelque deux cent mille de ces malheureux auraient péri noyés.

Les Haut-Commissariat de s Nations unies pour les réfugiés

Nations unies pour les réfugiés s'efforce de procéder à des sauvetages en mer, mais ses moyens d'action sont encore trop faibles. Le drame des réfugiés de la mer est toujours aussi actuel en dépit des « départs organisés ». Ainsi, depuis le 1« avril, neuf cent soivante douse personnes auraient, au moyen d'une vingtaine de bateaux, atteint les côtes de la Malaisie. On évalue à deux cent trente-huit mille deux cents le chiffre de ceux qui ont trouvé un asile provisoire dans divers pays du Sud-Est asiatique (sans compter naturellement les réfugiés du Cambodge); cent six mille dinq cent quarante sont arrivés par mer.

par mer.

canq cent quarante sont arrivés par mer.

En outre, les problèmes sociaux dans les camps demeurent immenses. Depuis le départ vers les pays de réinstallation de ceux qui sont « productifs », la proportion des personnes âgées, d'handicapés et de réfugiés à problèmes na cesse d'augmenter. Il conviendrait, par conséquent, que l'aide humanitaire crée les infrastructures qui font encore défaut, afin de permettre de survivre à ceux qui sont difficiles à insérer dans d'autres pays.

Vingt-deux délégués de la Lique des sociétés de la Croix-Ronge, secondés par du personnel local et des volontaires (parmi ces derniers on compte des réfugiés ayant une formation santitaire) sont sur place. Le Comité international de la Croix-Ronge (C.I.C.R.) se charge, entre autres, de la réunion des familles dispersées. Il a pu rassembler à ce jour pas moins de huit cent mille fiches de recherche.

ISABELLE VICHNIAC.

ISABELLE VICHNIAC.

## Fusion dans les chemins de jer américains. — Les autorités rédérales américaines viennent de donner le feu vert. à un projet de fusion dans les chemins de fer qui aboutira à la création de la plus grande compagnie ferroviaire privée des États-Unis. Il s'agit de la fusion entre la Burlington Northern et le Saint-Louis San-Francisco Railroads. La nouvelle compagnie Burlington Northern disposers d'un réseau de près de 50 000 kilomètres s'étendant, à travers cinquante Etats des États-Unis, depuis le golfe du Mexique jusqu'aux provinces du Nord-Ouest canadien. D'ores et déjà, on estime que les bénéfices nets de la nouvelle compagnie atteindront quelque compagnie atteindront quelque 110 millions de dollars par an LES PARIS TRUQUÉS EN ITALIE Trente-huit personnes seront jugées

De notre correspondant

Rome. — L'affaire des « matches truqués » a doublement rebondi cette semaine en Italie. Si la procure de la République de Rome a décidé que trente-huit personnes seraient jugées pour escroquerie, la Fédération de football italienne a convoqué, quant à elle, dix-sept joueurs, un président de club et quaire sociétés sportives devant sa commission disciplinaire, pour « trégularités ». La coincidence emire les deux décisions n'est sans doute pas fortuite.

deux décisions n'est sans doute pas fortuite.

Les trente-huit accusés risquent une peine pouvant aller jusqu'à quatre ans de prison. Parmi eux, figurent trois gros parleurs clandestins qui avaient cherché à corienter » certaines parties en soudoyant des jouenns, ainsi que le président de Milan, M. Colombo, et l'entraîneur du Bologna, M. Perani. Tous les autres accusés sont des footbal-

La Fédération de football a déjà établi que deux matches avaient été truqués : celui qui opposait Avellino et Perugia le 30 décembre 1979, et le Milan-30 decembre 1978, es le Milan-Lazio du 6 janvier dernier. Mais de nombreuses autres parties font encore l'objet d'un examen minu-tieux. On n's pas fini d'entendre parier de cette affaire qui a for-tement ému des millions d'Iba-liens.— R. S.

# le casque et la plume

teinistère de la défense vient de faire vintgas sous-marin atomique, le « Tounant !! les bombardiers strategiques de Casaux à sicrivains. Une centaine avaient été invig fluinze son! venus . Bertrand Potrut-Bech, qui était du voyage, den se ses MESSICES.

## BERTRAND POROI-DELPICE

100

Sept. 1997

Transport of

100 mg

- Sec. :

12 500 P

Malaar Three Corp.

the state of the last of the said of SPAR CONDICTION OF SA

frair a gunter de 1888 pl amate kiermine fegent gerinde 4 TAIRS TO SHOW IN HOUSE AND SHOT firmer, and a material a topic AMOUNT OF THE PROPERTY OF THE tatete ? 27 enterfinghie, mas affer Transcript Officer of Fine

> There were given because its et im farderet gest & me ften? the latest the entire get the VILLE TANK OR AT GOLD BY SAFER MICE LACTURE OF S. & WHI COMPANIES, WHEN property of a gap and admit the fire to destre the diam we stone Contracts on discussions

To my a closer do a produce a the force bure applicat the being apply I in his haute grades de in Mape. The officers a ways before a Tarte are.







Le numero du - Monde ABCDEFG daté 26 avril 1980 a été tiré à





Les braconniers de la poste PAGE IV

Brouilles et idylles franco-soviétiques

Karl Lagerfeld, marginal de luxe MAGE XVIII

SUPPLEMENT AU NUMERO 10963, NE PEUT ETRE VENDU SEPAREMENT

## Le casque et la plume cars, chacun continue sur la lancée de ses soucis : les officiers parlent tirs ; les écrivains.

Le ministère de la défense vient de faire visiter un sous-marin atomique, le « Tonnant », et les bombardiers stratégiques de Cazaux à des écrivains. Une centaine avaient été invités. Quinze sont venus (\*). Bertrand Poirot-Delpech, qui était du voyage, donne ses impressions.

## BERTRAND POIROT-DELPECH

- Comment çu, les évêques?

civils qui rendent visite à des militaires : comment s'habiller ?

Les poitrines d'uniformes impressionnent moins qu'après la guerre, où les décorations héroliques s'entassaient comme des boltes d'aquarelle. Les anciens de la France libre frisent la retraite, ceux des colonies se font rares. Ne restent sur les cœurs que les barettes rouges des colonels, et les bleues des bleus. Mais il y a tous ces galons, dont on a toujours l'impression, depuis que les grades existent, qu'on les donne de plus en plus tôt. Il y a ces fourragères, ces souliers craquants, ces nuques rases et roses, ces cravates noires, non pas en tricot et nouées un peu làche comme sur les photos du président qui ornent mess et carrés, mais ser-

(\*) Il s'agit de MM. Bernard Cla-vel, Georges Conchon, Michel Déon, Jean Duché, Roger Ikor, Jacques Lanzmann, Jean Lartéguy, Yves Navarre, René-Victor Pilnes, B. Pol-not-Delpech, Henri-Françols Rey, Ju-les Roy, Michel de Saint-Pierre, Via-divist, Valkerff, et. Mms. Françolis

En 1980, l'écrivain aux armées choisira plutôt le velours côtelé de teinte automnale, la casquette de bon tweed, la chapka des dignitaires nordiques. Le débraillé rustique et douillet de qui, entre deux chapitres, va faire pisser

sieurs écrivains furent invités à visiter la ligne Maginot, sur laquelle reposait la dissuasion d'alors. Un comité venait de se former, avec la maréchale Lyau-tey et le général Weygand, pour faire pousser des roses entre les nates. Commentaire d'Henri Bordeaux, de l'Académie francaise : «Une idée à la fois fan-taisiste et raisonnable, une idée française» (l'Echo de Paris,

Dans tout groupe humain, les rôles ne tardent pas à se répartir : le boute-en-train, le dragueur, celui qui a tout vu, celui qui ne voit rien, celui qui a perdu ses bagages, celui à qui manque une aspirine. Ce qui est vrai des films d'écrivains en excursion

Le style diner de « promo » et noce bon enfant des banquets que les hauts gradés de la Répuhlique offrent à leurs hôtes de

cherche et sauvelage »; nous sommes en Prance, que diable! - Le trafic rudio se fuit à 95 % en anglais. Nous n'y pou-vous rien. Les sauveteurs ont moins de temps devant eux que les auteurs du dictionnaire!

Parfois, des adjectifs font dresser le sourcil aux écrivains : système • redondant », explosif exalté ». Ils se croyaient une exclusivité sur des termes aussi peu militaires d'allure. Pour un peu, cet emprunt les énerverait, par ce qu'il a d'approprié. Le mot juste et rare, c'est leur job. Si les pékins de la plume se mettent à parier français, où

En écoutant questions et ré-ponses entre vieux ingénieurs des àmes (dizit Staline) et jeunes ingénieurs des neutrons, on se demande si le procès en bêtise fait naguère aux militaires par les civils ne mérite pas révision. Et si la proportion de satisfaits obtus, qu'on dit la même par-tout, s'était brusquement inver-sée ?

Un pacifiste bon teint : « Vous imaginez toutes les réalisations civiles qu'on pourrait jaire avec ces milliards ? Et l'atrocité de vos armes?

Le lendemain caressant une bombe avec un regard gourmand de gamin devant la cheminée de

« Et avec celle-ci, combien on peut tuer de gens?

belés, les patrouilles de chiens, les derniers couloirs, le Tonnant

apparaît, au fond de la cale de

radoub sous hangar. Les 130 mé-

comme l'armée. Plus que dix jours au jus! Le *Tonnant* aurait plongé du 24 février au 23 mars que ca n'aurait rien d'étonnant.

Le sous-marin en patrouille doit être indécelable. Il écoute et n'émet jamais. Seuls le commandant et le second savent où ils se trouvent. Parfois, l'équipage fête le passage du cercle polaire comme naguère on fêtait le franchissement de l'équa-

e En réalité, vous tour-nez peut-être à quelques

— Entrez-vous en Médi-

- C'est possible.

- Comment passez-vous Gibraltar sans être repérés

- Vraiment? — Pourquoi pas?

- Euh... Et les nous de terre? En cas de crise

- Le bulletin de bord est





PHILIPPE COUSIN

nous luttons pour le droit au voyage

166, bd du Montparnasse 75014 PARIS - 329.12.14 15, rue des Sœurs-Noires 34000 MONTPELLIER - 72.23.83

## Le «15»

Votre article " Un ordinateur pour le 15 " (le Monde Diman-che du 13 avril) me rappelle la surprise que j'épronvai lorsque je suis artivé en France, il y a sept ans, devant l'absence de ce chiffre miraculeux. Comment, dans un pays où l'on a constam-ment peur que le ciel ne vous tombe sur la tête, pouvez-vous tolèrer qu'il soit difficile d'appe-ler au secours?

Sans vouloir relancer la récente polémique sur les mérites des cabines téléphoniques anglai-ses, je vous algnale que, dès qu'il apprend à compter, tout jeune Angiais sait qu'en cas d'urgence il dott appeler le 999. Là, l'opéra-trice lui demandera : « Police, fire (incendie) or ambulance? », et le mettra en communication avec le service compétent.

Derrière le problème technolo-gique se dessine un problème de société. En Angleterre il n'est pas nécessaire d'apaiser les société En Angleterre il n'est pas nécessaire d'apaiser les craintes des ambulanciers privés, il n'y en a pas : pas besoin non plus de rassurer les médecins contre la perte de leur clientèle, tous, ou presque, sont des salariés de l'Etat. J'ai l'impression que l'on espère, par l'intermédiaire de l'ordinateur, continuer à maintenir une médecine qui soit mi-commerce mi-service public. La récente augmentation public. La récente augmentation unilatérale des tarifs des médecins souligne la nature précaire de cette cohabitation, et j'ai l'impression que c'est le com-merce qui prend le dessus.

P. JONES (Montpellier).

## Divorcées

Résolument optimiste votre article du Monde Dimanche du article du Monde Dimanene du 13 avril sur le divorce, « Divor-cées et heureuses de l'être », ti-trez-vous le divorce, comme la guerre en somme, fraiche et joyeuse! Bien sûr, quand les femmes en prennent l'initiative, quand elles ont pour elles l'élan de le jeunesse et l'enyle de marde la jeunesse et l'envie de mor-dre la vie — et quelques hommes encore — à pleines dents, quand elles n'ont pas de difficultes d'ordre économique, quand de jeunes enfants remplissent leur existence, comment ne seralent-elles pas heureuses dans leur nouvelle situation ?

nouvelle situation?

Mais il faudrait peui-ètre nuancer, affiner, comme on dit au soir des élections.

Soixante-six pour cent des personnes qui ont demandé le divorce en 1975 sont des femmes, dites-vous? Il ne faudrait pas oublier — récent article du Monde — que 40 % des demandes de divorce l'out été en 1979 sur requête conjointe, ce qui ramène les 66 % des 60 % out qui ramene les 66 % des 60 % qui restent à 39.6 %. Il conviendrait aussi de se demander combien de femmes, parmi celles qui pré-sentent une requête conjointe, n'acquiescent pas à une demande emanant en fait de leur conjoint. pour éviter de tomber dans le déballage des motifs intimes de

Trois cent soixante-dix femmes sur mille en 1971 ne se sont pas remariées cinq ans après le ju-gement de divorce, affirmezvous ensuite, et vous en concluez haitent pas e trouper preneur a. Encore faudrait-il réintroduire

la notion de tranche d'âge. La valeur marchande de l'homme non seulement ne décroît pas non seulement ne décroît pas avec l'âge, mais va croissant : c'est elle qui contrebalancera toujours les disgrâces du temps. Un homme « refait » alsement sa vie, quelque avancé qu'il soit en âge. Une femme délaissée aux approches de la soixantaine « ne trouve plus preneur », à moins qu'eile ne veuille à tout prix ee prouver à elle-même qu'elle est encore capable de plaire. Mais elle devra renoncer à fonder avec un homme une relation dont seules les complicités de toute nature mûries dans la durée peuvent assurer la qualité. Alors c'est la solitude, même

Alors c'est la solitude, même quand on s'était promis, hier encore conjoints, de ne pas se tourner le dos pulsqu'un jour on s'était choisis. Mais votre partenaire d'autrefois a fait à une purpe le beau cedesti dont vous naire d'autrefois a fait à une autre le beau cadeau dont vous parlez. Et vous devez apprendre à changer la roue, la bouteille de gaz. Mais votre médecin vous interdit, à cause de vos vertèbres, de soulever des poids, et les écrous sont trop serrés pour votre musculature de sexagénaire. Vos enfants ont depuis longtemps passé l'âge où « on partage tout, on parle de tout ». Ils sont au loin. Ils vivent leur vie Alors ie tremble pour ces vie. Alors je tremble pour ces jeunes femmes de trente-cinq ans, fraiches émoulues du di-vorce, qui disent pouvoir vivre sans leur mari, mais pas sans leurs enfants. Un jour viendra où elles se découvriront sans mari, sans amant, sans enfants; sans a ctivité professionnelle

sans a ctività professionnene quand la retraite sera venue; avec des amis de moins en moins disponibles à 1 heure du matin pour réparer la fuite au radiateur, parce que eux aussi auront vieilli.

Divorcées et malheureuses de l'être. THERESE CARTIGNY (Fourqueux).

## Une loi à refaire

Nous avons lu avec intérêt l'article de Michel Heurteaux paru dans le Monde Dimanche du 30 mars sur la vie associative en France. Nous nous retrouvons aisément dans la description de la vie associative quand elle est présentée comme dévelopement des relations entre les individus, syndicalisme du motidien. contre-pouvoir aux quotidien, contre-pouvoir aux institutions, expression de la démocratie.

démocratie.

L'article, très documenté, ouble cependant un point qui apparaît dans les réflexions et revendications de tous les mouvements associatifs : le « statut

de l'élu social ».

Tout le monde s'accorde à constater, d'une part qu'il y a une réelle volonté de la part des citoyens de contrôler. de des citoyens de contrôler. de participer, de gérer, de cogérer on d'autogérer les domaines qui leur sont proches et d'autre part la nécessité des collectivités la nécessite des concervités locales de « mettre dans le coup » les usagers. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement sur les résultats ou sur les arrière-pensées des uns ou des autres. Mais la consequence est qu'on ne compte plus les réunions de concertation, de consultation, de préparation, de conciliation et de négociation. Les militants ont des ressources infinies... sauf en ce qui concerne leur temps de travail-

## Education

ES nouveaux éducateurs devraient se promener du côté de Valson-la-Romaine et lire le recueil des chroniques littéraires du regretté Robert Kemp (Albin Michel, 1962) qui fut le premier critique dramatique du « Monde ». Ils puiseraient, dans cette visite et dans cette lecture, une nouvriture pour leur indignation ou — s'ils ont le sens du relatif du relatif — un prétexte à sourire. Dans l'enceinte du théâtre antique de Vaison, on a construit un joit et agréable musée. A la sortie, un livre d'or est disposé dans lequel les visiteurs peuvent consigner leur émerveillement. Les responsables du musée ont placé, au-dessus du précieux cahier, l'avis suivant : « On fait appet à la bonne du précieux cahier, l'avis suivant : « On fait appet à la bonne de la jeunesse sour que capatité de la jeunesse sour que la jeune de la jeunesse sour que capatité de la jeune éducation de la jeunesse pour que ne soient inscrites que des choses pertinentes, sensées et dépourvues de vulgarité. Il est demandé expressément aux éducateurs responsables des groupes de le contrôler. » Qu'on ne s'y trompe pas : l'avis n'a pas l'âge des objets antiques exposés tout auprès. Il est de calligraphie

Cette invite a un contrôle strict de la liberté d'expression des touristes en culottes courtes ferait frémir les adeptes de la créativité et de la spontancité en pédagogie. Ils pourront toujours se consoler en constatant que, dans le domaine de l'éducation, il y a pire. Robert Kemp cite, dans une chronique, un passage du journal de Joubert qui, au début du dix-neuvième siècle écrivait qu'il ne fallait pas abuser de l'instruction pour les basses classes. Selon lui, et nous résumons sans déformer, tout ce qui va au cerveau prive les bras et les jambes de leurs capacités. Instruire l'esprit, c'est amoindrir le muscle. Si l'on veut des travailleurs des villes et des champs, comme dirait M. Marchais, il ne faut pas allonger la durée des études.

Chacun sait qu'aujourd'hui un tel point de voe ne saurait être soutenu par personne : nul, bien sûr, n'est à ce point réactionnaire. Encore que...

De celui qui a ai peur des excès de l'instruction à celui qui redoute les effets d'une trop grande liberté de penser, la filiation est évidente. Chacun à sa place et tout ira pour le mieux dans le plus immuable des mondes : ce grand principe traverse les âges, mais il se refait une beauté de temps à autre.

BRUNG FRAPPAT.



Halipe Rochette

A la C.G.L., nous pensons que la participation et le contrôle des usagers sont fondamentaux chaque fois qu'une décision qui les concerne est prise. Mais si l'ouvrier peut, par l'intermédiaire de son syndicat, négocier pendant le temps de travail avec son patron, le locataire ne peut discuter les charges locatives avec son propriétaire, ni l'habitant projeter l'aménagement de son quartier au sein d'une com-mission municipale, le jeune de

la M.J.C. déterminer un pro-gramme culturel cohérent sans que les employés de la mairie, de la D.D.E. ou de l'office H.L.M. ne fassent des heures supplémen-

taires! Ce n'est qu'un exemple pour illustrer que certaines notions sont à reconsidérer notamment aujourd'hui, car les mœurs et les voiontés ont changé: c'est la reconnaissance du fait collectif, la possibilité d'heure de déléga-tion aux membres d'association,

la protection des responsables |

d'associations.
Si on limite la vie associative à la création d'amicales d'anciens élèves ou de pêcheurs à la ligne, la loi de 1901 convient parfaitement. Si l'on veut favoriser la création de contrepouvoirs (celui des consommateurs par exemple, comme l'affirme M. Monory), et l'emergence de nouveaux partenaires économiques (usagers, habitants, consommateurs) alors elle est à refaire complètement. refaire complètement-

ALAIN RAILLARD, secrétaire général Confédération générale

## Totem

Qu'il me soit permis, à mon tour, de sortir des tranchées de la Méthode pour mener le juste combat de la vérité en arborant un rire canadien, sonore comme

rire voltaïque. Le très beau texte de Kenneth Le très beau texte de Kenneth White — le mainommé tant il est respectiveux des premiers citoyens d'Amérique — était illustré. l'autre dimanche, d'un bien joli dessin de Jean-François Alaux. Un bien joli dessin, dont on se demande ce qu'il falsait là pour illustrer un récit sur les Montagnais. Car le poète qui scrute un ciel d'aurore boréale sur Grand Nord désolé est assis sur un totem des Indiens de la côte ouest, à 6000 kitomètres de là. C'est un peu comme si, pour illustrer un article ethnologique sur la société savoyarde, on avait choisi un membir breton.

TVES MARGRAFF, Tofino (Colombie-Britan Paris (France).

## Plogoff (suite)

M. Jean Truelle (« Plogoff à treize ans.» (suite), le Monde Dimanche du 13 avril) dit à l'écollère de Plogoff : « Si le projet de centrale nucléaire était aulleurs qu'à Plogoff, cela te lais-serait indifférente, car c'est d'autres qui en auraient les in-convénients. » D'a bord, qu'en sait-il? Peut-être aurait-elle fait partie des cinquante mille qui ont assisté aux manifestations

ont assisté aux manifestations de solidarité avec Plogoff?

Je suls de ceux qui expriment en actes leur solidarité avec les paysans du Larrac, les habitants de Plogoff, Le Pellerin, Naussac, etc. Et savez-vous ce qu'on nous reproche souvent dans la presse? « Yous n'étes pas d'ici, vous apportes la contestation de l'extérieur! » Que tout cela est mesquin, et surtout méprisant pour le droit des gens à se révolter.

Les partisans de l'ordre établi contestent toniours la bonne foi et les notifs de ceux qui luttent. Si nous nous battons pour une cause qui nous touche directe-ment, ce ne peut être que par régocentrisme ». Si nous nous battons par solidarité avec d'au-tres, c'est louche, ce ne peut être que par volonté de les embriga-der dans une idéologie invantader dans une ldéologie imposée de l'extérieur. On veut nous en-fermer dans cette tenaille. Que M. Truelle vienne au Larzac ou à Plogoff, qu'il cherche à dialoguer avec ceux qui luttent, il y découvrira que. loin d'être égocen-triques, des gens comme tout le monde, des Français moyens, ont

su en quelques mois dépasser la simple défense de leur lopin de simple défense de leur lopin de terre pour découvrir à leur combat un sens de solidarité universelle. Ils ont su s'attirer la sympathie de tous ceux qui ne défendent pas a priori les décisions d'un pouvoir central autoritaire.

ALAIN CABANES

Qui a besoin de tant d'éner-

Qui a besom de tant d'energie?

Est-ce la petite fille heureuse, en harmonie avec son environnement, qu'elle soit à Plogoff ou ailleurs, la grand-mère qui vit encore, et sans s'en plaindre, sans le chauffage central, ou le monsieur parisien à qui il faut des autoroutes pour lui permettre d'échapper à son caveau de ciment, des voies sur berge, des périphériques pour qu'il puisse faire avancer sa voiture au milieu de celles de tous ses voisins, il faut, pour lui, défoncer le sous-sol pour qui puisse voyager sous terre, comme une taupe, plusieurs heures par jour, éclairer ses nuits a giorno pour qu'il ne neure pas de la crainte d'être agressé. La-bas on connaît encore la nuit noire, la beauté des étoles. Paris a été saccagé, pitié pour la prevince. pour la province. Quelle naiveté aussi de faire confiance encore aux techno-crates et aux normes de sécurité,

aussi fiables que sur les pétro-liers.

## Conrad Detrez au Brésil

Dans son interview de Conrad Detrez, Jean-Marc Baroso com-met quelques arreums de fait. En premier lieu, Detrez aurait en quelque difficulté à faire son service militaire au Congo beige, étant donné que ce pays était devenu indépendant depuis deux

devenu indépendant depuis deux ans.

Quant à son évasion, c'est suite aux démarches de l'ambassade de Belgique qu'il a été libéré et que, celle-ci spéculant sur le manque de coordination entre les diverses polices locales, il est parti le plus régulièrement du monde à destination de Lisbonne. En matière de torture, Detrez s'est seulement plaint qu'avant sa localisation par l'ambassade il ait été mal nourri et qu'aucun médecin ne soit venu traiter un médecin ne soit venu traiter un furoncie mai piacé...

J. SOMERHAUSEN, ex-conseiller de l'ambassade de Belgique à Bio-de-Janetro,

IM. Somerhausen omet de dire Congo, appelé aujourd'hui Zaire, la troupes, en particuller à l'épo où s'est perpétré le meurtre

dère que mon séjour à Etle, où effectivement il était en poste, mais ignore sans doute que j'ai subl ignore sans doute que j'ai subi d'antres épreuves, lors d'un autre séjour, à Sac-Paulo cette fois. Enfin, un militant, lorsqu'il sort de prison, n'avone pas nécessairement au pre-mier diplomate venu la vraie nature de ses activités politiques et les manyais traitements supportés, sur-

**VOUS ET MOI** 

## La règle du jeu (suite)

· Mais que vais-je parler d'intérêt général, d'assainissement politique, de conception philosophique et de rolonté du bien public ! Nous n'assistons pas là à des chocs de systèmes, mais à des luttes de personnaidés. Je regarde MM. C. B. et B. Pourquoi se battent-ils? Ils sont si bien faits pour collaborer! Ce sont des intelligences capables de s'engrener les unes dans les autres, comme les roues d'une montre, il ne manque que l'horloger pour monter, ajuster l'instrument. Nous vivons en parlementarisme, et la règle du jeu, c'est la bataille. Nos gens se battent, mais ils ont à peu de chose près la même conception politique. [...] Expliques-moi pourquoi cet artistocrate de C... se trouve être un chef de la démocratie avancée? C..., B... et B... me semblent trois jeunes chiens qui ont sormé leurs sorces en ble dans le chenil parlementaire. Ce sont trois vigoursuses bêtes d'une même portée dans la minute où l'on sert la soupe. Vient le moment où ces hommes, dont les rizon ne diffèrent pas, sont amenés à se disputer le pouvoir : ils ne savent et ne veuvent que se faire une querre personnelle. Ils s'envient les portejeuilles pour le plaisir légi-time d'exercer leur activité, mais non pour faire triompher chacun une oue particulière. De là l'apreté de cette luite. Ils ne peuvent pas s'atteindre dans leurs idées : ils n'en ont pas ou elles leur sont communes. Ils s'atteignent dans leurs personnes. [...] Ils se bombardent d'accusations personnelles, parce qu'ils ne peuvent pas se feter les principes à la tête, et, faute de pouvoir se saisir solidement par leurs programmes, ils se saisissent par les cheveux.

ACTUELLES MILLÉSIMÉES

» Quelle lutte atroce! Les uns et les autres finiront par mourir d'une maladie de cœur. C'est la destinée des hommes politiques. Mais pas tout de suite ! Ils dureront : ils ont de la détense\_ »

On a changé les initiales ! Dans le teste, les noms sont en toutes lettres : Caillaux, Briand et Barthou, Il s'agit de l'affaire Rochette, plus connue sous les noms de Caillaux et Calmette. Un membre de la commission d'enquête donnait au jour le jour ses impressions à l'Echo de Paris, Il s'appelait Maurice Barrès. Cette page date du 24 mars 1914.

JEAN GUICHARD-MEILI.

## Retour à la terre

Malgré ses vingt-cinq ans et la perte de beaucoup d'illusions, Mme Bordallo-Labal (Retour à la terre, le Monde Dimanche, 23 mars) nous fait le plaisir de reconnaître que dans son Voivestre « L'hiver est plus b e a u que jamais. les brebis uni une laine qui ressemble à la neige des Purénées et son fils a des joues qui ressemblent à des pommes. > Tant il est vrai qu'une plainte juste — telle est la sienne — doit etre étayée

d'espoir Lour aboutir. Ses grandes illusions? Pre-nons la communauté. Illusions pourquot? Parce qu'il s'agissait d'une fin en soi. Alors que les structures rurales exigent depuis la nuit des temps la prise en charge commune d'un certain nombre de choses. Que le résultat s'intitule ethnie, tribu, clan ou. famille.

Nous pensions détruire la famille alors que les circonstan-c e s économiques, politiques elles-mêmes — industrialisation et abandon des campagnes opérèrent cette fragmentation en couples « hachaiémiques ».

En recherchant la commupauté, les jeunes, désireux d'échapper aux villes, de renouer avec une vie plus normale, plus humaine, n'ont fait que retom-ber sur le schéma obligatoire que trace la terre : commun,

Un manque d'expérience, un fatras idéologico-psychanalytique, Reich, l'influence de la Lune sur les salades, Ivan Illich, l'astrologie, le culte de l'artisa-

nat du shit du folk et de la meditation transcendantale ont maintenu ces aspirants-paysans en état de grâce, par un phénomène de lévitation auquel l'intervention prosaïque du s di, aus manaea? a mit fin en provoquant un retour au sol et à terre der moins tendres.

Car, pendant que ces cigales colorées chantaient si joliment de douces méiodies à leurs chè-vres blasées, la fourmi colonialiste, elle, ne cessait pas un instant de travailler (malgré elle ?) à son bien-être vacancier. fermant ainsi petit à petit toute voie future aux apprentis éleveurs ou maraichers qui après avoir bien chanté, songalent à s'accrocher au pays. La xénophobie? Elle est, dans

ces circonstances, fatale. Mais rassurons-nous, les néode Français « bien de chez eux », Parisiene e; habitants des grandes villes. Vacanciers ou résidents spéculateurs semi-oisifs, ils laissent leur terres en jachères pour pouvoir y tirer trois coups de fusil et y ramasser le panier de cèpes sans lequel ils mourraient d'inanition (les truffes, ils n'y arrivent pas encore).

Parmi ces gastronomes, quelques riches « marginalistes » que les idées sur l'élevage des abeilles ou des lapins rapprochent des moins riches. A l'unisson, dans une ambiance

de fête regionale, ils déplorerent l'entêtement des autochtones et l'invasion des Belges. Comment voulez-vous dès lors que la terre y comprenne encore quelque chose ? Cette pauvre terre aride où nos sieds foulent les chemins caillouteux, les drailles tracées par le passage contumier des brebis. Cette terre magnifique où Il s'agissait, où Il s'agit plus que jamais, de vivre, simplement, au milieu d'en faire un mythe, cette terre où je prétends que l'on peut vivre, à condition d'y avoir accès et d'être plus de deux. Le commun devenant alors affaire de nécessité absolue ». Les vieux vous le diront et vous le rediront : « Ici, nous étions vingt. Il ne reste que ma semme et moi. Quand nous serons morts, le fils douanier tirera un bon prix de la propriété en la vendant aux étrangers. C'est un dommage que nous ne verrons

Pour notre part, nous ne les possédons même pas, ces quel-ques hectares vitaux. Nous avons toujours refusé l'emprunt au Crédit agricole et donc occupé les terres vacantes. Nous nous en sommes fait expulser au gré des années — les paysans -ne donnent plus de ball depuis l'instauration du fermage. Avec ce dernier, on est plus chez soi, disent-ils Dix ans détà que nos chevaux nomadisent (malgré eux!) de campagne en campagne, de gourgue en gourgue. Pourtant, je vous l'affirme, chaque fois que nous nous sommes trouvés quelque part plus de deux ans, le jardin fumé et travaillé par les chevaux regorgealt de légumes, le poulailler

d'œufs et: nos corps de vitalité. Tout est possible, tout est faisable, à condition d'y avoir. goût, de connaître le prix de la luzerne, d'échapper aux em-prunts, à l'attraît d'un tracteur de 70 CV. A condition austi que Mme Bordallo-Labai et moimême ne goyons pas les seules à nous interroger sur l'avenir d'une région. D'une région ? De toutes les régions. D'un pays ? Pas seu-

lement, mais de l'humain civi-

Qui consomme sans investir qui soppire sans s'insurger, qui gémit sans lever le petit doigt pour se protéger contre ce qu'il croit être... la force des choses. Ou alors il cherche refuge dans les bras du passé, tels ces jeunes plains de bonne volonté qui tente de réactualiser l'élevage du ver à soie, métier très dur où l'on se brûlait les mains pour faire le bonheur des dames. A quol bon réinstaurer un pro-létariat de prestige si les terres, par ailleurs, se vendent aux vacanciers à priz d'ox? « C'est nous les canuts, nous sommes

Les fers de mon cheval heurtant les caillous cévenois en y jetant des étincelles. Jai laiss les rênes longues, et la bête, tête basse, cherche son chemin entre les pierres de cette voie non carrossable, dont les abords, couturés de cades, m'évoquent Jean Cavalier qui trahit, les camisards pour un uniforme de dragon, des manches duquel s'échappatt... à coup sûr un flot de guipure étincelante de blancheur et faite à la main. Pourtant, je ne suis de nulle

part, dans mes veines coule, comme on dit, du sang belge, polonais, juif, hollandais et je ne sais quoi encore de pas très parosillot. Tous les « pais » du monde se valent pour moi. J'ai trente-trois ans, des enfants, nul salaire double ou unique ne vient me rassurer à la fin du mois. Je ne pars pas travailler an Congo Je continue, envers et contre tout, à peindre et à découvrir les poulains neufs au petit matin. · C'est la forte et dure réalité.

EDITH GORREN.

扣以

## in homme de goût

Begastation Jacques Peisels en est & ale maine et le champion. Carlogne, grate dans le vin la vérité.

**三** 化砂 拉默特

pas . nigementen. Lunfer bie bente.

## les enfants annu

: .-=.

Addition to the

See to the second

- ta Ct-----

CARRE

Steam.

little franchise for goods with Chile. there is wrantered geographical Career of Man teament authorize E war of longue or bogrepoin pipling on a loss beings me demande makes. the bearings at the second THE THE PERSON NAMED IN Irother logischische Mace M "A" Talent wit pale program hars on turns decision A se-CARLON SECTION 1877 BAY BRITISE the free Progress Party AL driete Jenn Barte Britige Att See his or their beat Bearing and Van Latter Position. In a dense. the in the parameter at comment was

THE EXPENSION OF PRINCIPLE

CALLES AN ARMY NOW AND AMBROOM TO will be freiche, pas trop devenie 1987 of Cartanes de Mildeln vor fer Charling & Carbonel . des terfairte de heeft à depute ann 17 a tive its Commissions as sold of the way percentages Consect, The second of the second second second en meinige ge m bistaftertem migni. ten ein gebindigen II jene baffe SAME SAMESTAL WE WAR had the advertise honderstriftigen Tipe on hand deple green Branco TATTO ME CORNELIS TONISTON, MINO. . 1 to will though Mitthe . wine the South to be believed process. Also the desirate of freeze actions. Looks Law fatight Distriction of Turn of season des Palacie (Berringe a west word the phonoun was taken

THIS I CAN MADE OF PERSONS A WAY

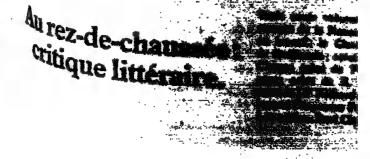

**持持以基础**。



## Un homme de goût

La dégustation, Jacques Puisais en est à la fois le maître et le champion. Œnologue, il cherche dans le vin la vérité.

ALAIN FERRAND

sais hume, lache tout a trac : « Arôme de feuilles mortes », puis repose son verre. Reconnu à l'aveugle, jaugé, passé au crible d'une mi queuse magis-trale, le vin de Bourgogne a livré toutes ses saveurs. Ou presque. Car Puisais l'œnologue, Pui-sais le directeur du laboratoire d'analyses de Tours, cultive la nuance et la précision. Epicurien, mais rigoureux. Donc, nouvelle valse du rubis sur le cristal Nouveau pique du nes vers des efflu-ves encore celés. Derechef, souvenir des parfums qui jalonnent trente années de dégustation. Et tombe le verdict : « Arôme de feuilles mortes, out. Mais sans

Jacques Puisais a la barbiche pointue, le verbe rond, le lorgnon loquent. Il met son nez partout. Au sens strict. Chambertin, sauvignon, pomme, café, comté on poireau, nen n'échappe à ses investigations olfactives. Pas mème cette mie de pain dont il éprouve l'acidité d'une inhalation discrète. Chimiste de formation, ce quinquagénaire amène est un

zélateur de l'analyse sensorielle.

a Tout le monde est au contact de son alimentation au moins deux fois par jour, explique-t-il. C'est le même travail que l'amateur de musique. Il doit se cultiver. Dans le domaine de l'analyse par ces sens, si on ne se cultive pas, on ne peut pas com-prendre le langage des stimulations gustatives. Même si l'analyse chimique est indispensable. car elle révèle les éléments toxiques, elle est insuffisante. La valeur de l'aliment, c'est le plaisir sensoriel La qualité des éléments, c'est un plaisir

désordre de santé. » Pulsais est la coqueluche du monde vinicole et gastronomique. Gault et Millau le convient à leurs tests. Lui tressent des lauriers pour l'art qu'il a, métaphorisant la chimie, de déceler une odeur de frambolse dans un saumer-champigny. Là où vous perpétuel invité des multiples professionnels du vin. Le voici au ministère de l'agriculture, où il participe à l'élaboration de la prochame lot sur les œnologues. Demain à Bordeaux, il soutient le Doc de Gascogne, un cousin germain du pineau des Charenies. En Espagne apres-demain, il savoure les vins ce la Rioja. L'inscrire sur votre carnet de rendez-vous est un authentique parcours du combattant...

Membre, président ou expert June bor-ne quinzaine d'organismes dont l'institut national des appellations d'origine (INAO) et l'Académie du vin de France, Puisais va de chais en vignobles, d'administrations en négociants, porter la bonne parole hédoniste et scientifique. Ses confrères en science du vin ont remanié les statuts de l'Union nationale des cenologues afin qu'il accomplisse sun troisième mandat consécutif de président, « Mais je n'ai pas la télévision. Et je ne suis pas

abonné au gaz... » Tonjours tiré à quatre épinglez. Puisais est comme un capi-taine au milieu des tempêtes lanquetières. Le voils au diner d'un colloque organisé par l'Ins-titut français du goût, l'orga-nisation qu'il a créée à Tours en 'Ompagnie de l'éditeur Alfred Mame, dont la famille se vouait à l'impression de missels. Il obtient le silence en tapotant son verre d'une fourchette dolente. Commence alors un morcean d'anthologie. En termes bautement anthropomorphiques, L présente, analyse, commente, exalte, de subtiles alliances. Du vouvray et du salmis de faisan. Du bourgueil et du brochet de Loire. Du chinon et du fromage de Sainte-Maure. A l'entendre, mets et vins ont leur caractère, leurs inclinations, leurs répulsions. Et même leurs souris quotidiens. L'historien Jean-Paul Aron et le sociologue Claude Fischler, qui avaient planche pendant la kurnée, ne perdent pas une

bouchée de ce festin de paroles. Inlassable curieux, Puisais recherche sans cesse de nouvelles saveurs. Des alliages neufs. Saisir le goût dans sa singularité et son évanescence. Il réussit d'ail-leurs assez bien à convaincre ses contemporains. Pour l'heure, il exhorte le chef Alain Senderens à concevoir une cuisine adaptée à la diversité des millésimes, « Une mode pourrait s'installer tous les ans qui pren-drait en compte la silhouette d'un vin. Une cuisine riche pour les silhouettes trapues. Plus fine

## Les enfants aussi

Jacques Puisais a fondé l'institut français du goût afin d'étu-dier la sensibilité alimentaire. Biologique, économique, nutritionnelle. Mais également sociologique et psychologique, puisque aussi hien les hommes mangent tout autant des symboles que de la nourriture. Et le monde universitaire se presse aux rencontres tourangelles. Mais si Jacques Puisals n'a pas encore l'aura de Lacan Jacques, il accueille depuis 1977 des participants aussi divers et prestigieux que Jean Duvignaud, Pierre Androugt Jean-Marie Benoist André Rougereau, Jean Baudrillard, Ou Lionel Poilane, le a dandy de la boulangerie », comme l'appelle Jean-Paul Aron.

Les gastronomes en culottes courtes ne sont pas oubliés. Le matériau idéal. Une sensibilité encore fraiche, pas trop dévoyée par les tartines de Nutella ou le Coca-Cola. A l'intentia des enfants de huit à douze ans, il a créé un Conservatoire du goût et mobilise pour eux le personnel de son laboratoire. Objectif : ouvrir les chères têtes blondes au monde de la perception olfactive et gustative. Il leur fait donc repérer et nommer les quatres saveurs fondamentales : sucré, salé. acide, amer. Reconnaître les odeurs florales, minérales, animales Moyen: une debauche de tableaux colorés. Avec des dessins de fleurs, animent objets. Les futurs Curnonsky, et futurs clients des futurs Bocuse, associent les stimuli aux images. L'odeur de rose à la « Perfecta ». Ou celle d'essence à un jerrican\_.

 L'éducation du goût ne peut que progresser lentement, note Jacques Puisais. D'une part, parce qu'on ne peut mémoriser qu'un petit nombre de stimulations par jour. D'autre part, parce qu'en ce qui concerne le vin il u a une a barrière-santé ». St rous abuses, rotre corps ne durera pas longtemps. Pour être un bon goûteur, A faut faire des gammes. Un cencloque en fait une heure tous les jours. Mais out soit défini... » il goûte différemment selon qu'il travaille dans une région

Il y a en France huit cents cenologues. Ils prennent en charge votre rouge quotidien comme votre château-latour des grandes occasions. De la conception du vignoble à votre verre. Avant 1955, ils venalen; d'ho-

déterminée, chez un négociant,

ou pour la répression des fraudes.

rizons divers. Chimistes, pharmaciens, maîtres de chais... Une loi les a depuis regroupés et a d'œnologue que les fils de vigneron, et quelques autres, préparent à Bordeaux, à Montpellier, à Reims ou à Dijon. Mais, précise Puisais, la loi de 1955 a rassemblé les cenologues sans toutefois définir leur jonction. C'est fusiement ce que nous poudrions

Qu'est-ce qui fait déguster Jacques Puisals ? Pas seulement la jouissance sensorielle. Il doit son amour du vin 🛦 une expérience décevante Au laborato:re d'analyses de Poitiers où, jeune chimiste travaillant sur les cépages hybrides, il constate que l'amélioration génétique importe moins que le milieu. Alors, il tourne casaque. S'intéresse à la terre, au climat. Il potasse les

vignobles anciens et s'emploie à les ressusciter. Il étudie les traditions et 'eur demande raison.

sir de la vérité. On boit une vérité des lieux. L'homme ne fait que guider la rigne et conduire la vini/ication. Le vin vous crache à la figure : « Je suis né là, » voilà comment fai vécu, je suis arrivé sous la pluie ou le soleil. Le vin donne un plaisir culturel. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les bons vignerons stylisent leur vin, le sculptent. Jaime les vins le plus fidèles possible à leur origine. »

Pour Jacques Puisais, le vin exprime l'éco-système et le ca-ractère des hommes. Il s'inscrit dans le cosmos. Il permet aussi de connaître le passé, Lors d'une étude au laboratoire de bio-

cheurs, modernes Cuvier, ont reconstitué le climat jusqu'au Moyen Age en analysant l'ou-verture des bans de vendanges. Le vin, machine à remonter le temps ? Tout cela renforce les convictions de Puisais qui, les deux pieds sur le tuf tourangeau, défend la vérité. De l'air. De l'eau. De la terre, Et du produit du jus de raisin fermenté.

HENRI CARTIER-BRESSON/MAGNUM

Encore cette dernière vérité ne doit-elle pas être troublée par le geste même qui l'apprénende, Les risques d'alcoolisms ? Les cenologues sont exirêmement prudents. En outre, dès que quel-qu'un s'attache à la variété des expressions de la vigne, le risque l'accoutumance disparait. L'homme de l'abus, c'est l'homme de l'accoutumance. Et puis l'alcool n'est pas l'élément dominant du vin / »

C'est l'eau. A 85 %.

Trois cents volumes sur les de Guillemin; celui de Pierre Clarac; celui de Pierre Mo-reau; celui de R. Lebègue; celui de J-P Richard et naturellement l'imposant Painter. Les cahiers Paul Claudel et les

part des études consacrées à Balzac. Celle de Barbéris, celle de Rose Fortassier, et vingt autres. Et puis le numéro introu-

et celle de Léon-Pierre Ovint. La rare monographie consacrée Testud. Les numéros de la revue "Obliques" consacrés à Vian, Robbe-Grillet, Sade... Et

et de très précieuses études En tout, 2000 volumes. Ou Librairie Générale des PUF

Au rez-de-chaussée: critique littéraire.

cahiers Gide. Les numéros de Saviez-vous aussi que Pierre ciennes énudes, qui font tou-l'année balzacienne. Et la plu- Brisson, l'ancien directeur du jours autorité, celle de Cattatri Figaro, avait écrit un Molière? Et puis sur Proust, plus de cin-quante études. Celle de Bardèche, celle de Painter, celle de vable de la revue "La Tour de Yves Tadié, celle de Doubro-Peu" sur Antonin Artand. Les vsky, celle de Benoist-Méchin, celle de J.-P. Richard; et les an-puis d'anciennes, de peu chères

peut-être 3000, impossible

49, boulevard Saint-Michel 75005 - Tél.: 325,83,40

## MONOPOLE

## Les braconniers de la poste

Les sociétés privées grignotent le monopole de la poste dans le transport des plis. L'incohérence des P.T.T. permet le développement d'un marché parallèle illégal.

## YVES MAMOUI

ITE, toujours plus vite! Pour les banques, les maisons d'édition, les imprimeurs, les agences de publicité, les multi-nationales, les P.M.E., les laboratoires... le temps vaut plus que iamais de retard fait perdre des marchés, rogne les bénéfices, amoundrit la qualité d'un service. Commandes, factures, maquettes de campagnes publicitaires, chèques, bandes ments, analyses, etc., doivent circuler rapidement. La poste, vieille dame vénérable mais souvent à bout de souffle et capricieuse, fait perdre de l'argent aux entreprises. Un seul recours alors pour les plis et pour les objets irgents : les transporteurs privés, plus connus sous le nom de sociétés de courses

vers Lyon et Marseille, cette industrie, en pleine expansion, du convoyage rapide, reste encore principalement concentrée à Paris. Par centaines, sur leurs deux ou quatre roues, les coursiers sillonnent la capitale

Le standard de la société Courses-Service, à Paris, résonne constamment. La société Petit appelle : « Un pli à acheminer de notre siège, dans le quartier Wagram, vers un client à Issyles-Moulineaux. » Le standardiste note et attend. A côté de lui. sur une carte de la région parifanions de couleurs localisent les coursiers en action. Sur son bons des clients en attente et ceux qui sont en voie d'acheminement. Sonnerie à nouveau : le coursier Martin appelle. Il vient de livrer Durand sur la place des Ternes. « Tu passes chez Petit, c'est pour Issy-les-Moulineaux. » Toute la journée. coursiers vont s'entrecroiser. « C'est la crise qui nous sert, explique M. Michei Rosset, gérant de Courses-Service. En cette période de restrictions budgé-taires, toutes les entreprises présèrent saire appel à nous, plutôt que de créer leur propre service de courses, qui servit lar-gement sous-employé.

## Cinquante courses par jour

Malgré ces promesses d'avenir, cette profession jeune souffre d'une instabilité chronique. Elle utilise, en effet, un personnel essentiellement namade, pour qui ce métier reste une activité de dépannage. Jeunes au chômage, immigrės, nombreux marginaux postulent, nombreux à la belle saison, mais se raréfient l'hiver. La rémunération à la course n'incite pas non plus à l'engagement permanent. Car le salaire est souvent fonction de la dé-brouillardise. Si les plus rapides soixante courses par jour - frais mensuel de 5 000 ou 6 000 F. les autres stagment aux environs

Second facteur de déstabilisation : la floraison incessante de nouvelles sociétés de courses. Il arrive fréquemment, en effet. qu'un coursier, las de risquer sa vie sur le bitume pour le tiers tet souvent moins) du prix d'une course, décide de s'installer à son compte. Rien de plus simple : il suffit d'une ligne téléphonique. Certains ayant aujourd'hui pignon sur rue ont ainst commencé chez eux, pendant que d'autres persévèrent dans les taudis de leurs débuts. Comme il en naît tous les jours, il est impossible de se faire une idée exacte de leur nombre. Les chiffres avancés par les professionnels eux-mêmes oscillent entre

Pour les nantis de la profes-sion, l'irruption permanente de nouveaux venus a l'inconvénient majeur de rendre le marché fluctuant. Car ces « nouveaux pa-trons » cassent les prix, rafient les nouveaux clients et n'hésitent pas, pour se rattraper de la concurrence déloyale qu'ils pratiquent, à prélever plus centaines de france sur le salaire de leurs coursiers. Tant pis pour ceux qui ne savent pas déchiffrer leur fiche de paye... Il est également fréquent qu'en chan-geant de maison, les ouvriers apprennent subitement qu'ils avaient droit

venus, les cependant & trucs a. Dans. certains bisà toute la se retrouvent,

Pour arron-

autour d'un café avale rapidement ou d'un flipper, pour s'échanger plis et colis. Quel est le client qui s'apercevra que le coursier qui lui apporte le paquet tant attendu n'appartient traite d'habitude ?

Dans de telles conditions, sacoches, glissent derrière le réfrigérateur de la concierge absente ou sont remis à un service sieurs heures ensuite pour débrouiller ses fils. « S'A y a des erreurs fréquentes, disent pour se dédouaner les sociétés de cour-ses, elles ne sont pas toujours nous donne une adresse fausse ou incomplète. Mais, quel que soit le problème, nous parvenons toujours à le résoudre.»

Côté clients, les griefs se ressemblent étrangement : « Que ce soit à mobulette ou en noiture. il y a quelquefois des erreurs et toujours des retards importants, explique Mme Francoise Manchon, du service publicité de Kodek. Le vendredi après-midi, il est impossible d'obtenir quelses et, pour les ektachromes de valeur nous sommes obligés de prendre une assurance speciale, car la leur est insuffisante. »

En dix ans, cenendant, une dizaine de ces sociétés ont émergé au-dessus de la mêlée, Elles ont acquis une clientèle opuiente et emploient entre trente et soixante-dix personnes. Leur unique préoccupation : la resde ce statut de franc-tireur, estime Mme Claude Ledru, gerante de Radio Courses. C'est l'avenir de la profession qui est en jeu. Si nous ratons ce tournant qui consiste principalement à stabiliser notre personnel. à le mensualiser, à payer les congés, les caisses de retraite et la sécurité sociale, nous resterons des hors-la-loi. >

Hors la loi, ces prestataires du convoyage rapide le sont doublement. Vis-à-vis de la législation fiscale et du droit du travail d'abord, mais également et surtout par rapport à la loi qui garantit aux P.T.T. le monopole de l'acheminement postal L'article L1 du code des postes et télécommunications est formel : a Le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'exgramme est exclusivement conflé à l'administration des postes et télécommunications. Il est en consequence interdit à tout entrepreneur de transport, ainsi qu'à toute personne étrangère à cette administration de s'immiscer dans ce transport. s



concerne la « théorie de l'exentreprise de courses est légalement viable mais seulement au sein d'une entreprise qui l'utilise points qui ne fait, en prudence est celui de savoir si l'utilisateur du service de courses est responsable pénalement en cas d'infraction constatée. Car ce

grande greve des postes en 1974. Bien que les P.T.T. soient conscients de l'inadaptation de la poste aux besoins nouveaux du secteur économique, ce mouve-ment d'abandon leur fait peur. D'autant que les coursiers ne sont pas les seuls à être en infraction au monopole. Les taxis qui ne devraient transporter que des clients convolent et délivrent des colis non accompagnés ». Certains transporteurs se sont fait une spécialité dans l'acheminement du courrier du siège de certaines firmes vers leurs usines et filiales de province. Des comme Purolator ou D.H.L. (Document Banging Limited) ont également ouvert depuis peu des bureaux à Paris. En un temps record ils acheminent tout document vers n'importe quel point

sont les entreprises qui ont donné

cette ampleur au « phénomène

coursier », surtout depuis la

de la planète.

« Il nous est arrivé souveni de transporter des documents di-plomatiques confidentiels des ambassades françaises pers l'Elysée, affirme M. Jacques Blanchat, agent commercial de D.H.L. France. Et des entreprises d'Etat comme E.D.F. font partie de nos clients. >

## Protéger le monopole

Quels que soient les services que ces différents « coursiers » rendent à l'Etat ou à l'économie, les P.T.T. n'entendent plus aujourd'hui se laisser grignoter sans réagir, et les contrôles se sont intensifiés. Aux endroits stratégiques de la capitale mais également sur les autoroutes, des agents assermentés des P.T.T. accompagnés de gendarmes arrêtent deux-roues et voitures afin de vérifier leur contenu. Chaque pli saisi en infraction au monopole est alors confisque et fait l'objet d'une contravention. Depuis peu, des procès ont été engagés.

a Nous attendons beaucou des procédures engagées », explique M. Henri Philippotin, administrateur des P.T.T. charge du monopole. « Tolérer les coursiers, c'est laisser forger le preinter maillon de la chaine qui conduira tôt ou tard à l'éclatement de la

est conféré n'est pas un priviune somme de devoirs envers les usagers. Si nous nous laissons retirer la part du trafic com-mercial la plus rentable, il nous nuer à desservir les villages les plus reculés de France. Protéger le monopole, c'est déjendre l'usager dans son droit le plus élémentaire, celui de recevoir et d'envoyer du courrier à bon marché où qu'il se trouve et par tout où il le déstre.

genent l'adaptation ques nouvelles : un malaise profond chez la majorité des solvante-quinze mille agents parisiens qui n'aspirent retourner dans leur région d'origine, une centralisation excessive sur Paris et un budget en continuelle stagnation,

Faute de crédit, le service modèle des sociétés de courses et destiné à les concurrencer. Lyon et Marseille. « Ce n'est pas un mêtier de tonctionnaires ». ironisent les coursiers. Prives des moyens d'offrir une

solution légale pour l'acheminement express, les P.T.T. s'étaient résolus au début des années 70 à exclure du monopole certains plis. Ils avaient ainsi souscrit au recours déposé devant le Conseil d'Etat par les principaux établissements bancaires — B.N.P., Crédit agricole — pour libérer du monopole les plis qu'ils acheminaient vers leurs centres informatiques : chèques handes magnétiques. Bien que le Conseil d'Etat n'ait pas répondu, la jurisprudence montre qu'une telle demande est irrecevable. La poste doit rester seule dépositaire des plis et colls. Une formule de compromis a alors Le contrat « Postadex » légalise ainsi le transport de plis relevant du monopole par des transpor-teurs privés, moyennant une hon-

Mais la formule demenre restrictive : elle ne concerne que des acheminements réguliers, sur parcours fixes et pour un le « course à course » est rejeté

dans l'illégalité. . Il suffratt d'une taxe de 1 % sur le chiffre d'affaires des sociétés de courses pour que les P.T.T. s'y retrouvent », estime M. Rosset de Courses-service. Mais on n'an est pes là et la situation reste certains et sévissent avec d'autres. D'où un double paradoxe : car si Postadez préserve les intérêts financiers de la poste, ce contrat n'en légalise pas moins l'existence d'un service d'acheminement parallèle et privé. D'autre part, certaines sociétés de coursiers pénalisées régulièrement dans leur activité de « course à course a n'en sont pas moins protégées dans leur existence par le contrat Postadex qui les ile aux P.T.T. pour d'importants éta-

## Une école perpendiculaire

Oninze garçons et filles préparent le bac, tout seuls, quelque part en banlieue. Ils se cherchent, ils tâtonnent. Ils vivent.

## MICHEL CLÉVENOT

UELQUE part en banlieue parisienne, quinze gar-cons et filles ont quitté le lycée pour réaliser ensem-ble une école non pas e parallèle », mais, pour ainsi dire, « perpendiculaire »... On ne dira pas guent quelque repression et, surtout, une publicité de mauvais aloi : « Si d'autres

Là-bas, c'est le lycée : bātiments immenses, milliers d'élèves, centaines de professeurs, administration, notes : l'usine du

rés, prêtée L quinze jeunes qui y préparent le bac « autrement ». Table, livres, coin cuisine, fau-

D'abord, fuir le lycée. C'est comme ca que tout a commencé. Ils en avaient « marre/»? Oui, mais pas seulement « l'impression d'être des éponges, des consommateurs. Les notes, les heures de colle et puis l'ennui... » Voilà, c'était ça surtout : l'ennui, un ennui mortel, le sentiment qu'on leur volait leur vie. Alors, en septembre 1978, une dizaine de garçons et filles se retrouvalent chaque mercredi pour discuter de tout ça. Les idées allaient bon train : « Comment est produit le savoir au lycés? Il n'y a pas d'échange, le prof se sert de son savoir comme d'un pouvoir. On ne peut pas se laiser mutiler comme ca! v

Jusqu'ici, rien que de très banous entendus tenir ces mêmes propos et désirer créer autre chose... Bux l'ont fait. Pour la première fois depuis le fameux lycée expérimental d'Oslo (créé en 1966 par des lycéens et toujours dirigé par eux), des jeunes tentent durablement l'expérience : faire eux-mêmes leur école. C'est déjà la deuxième année que ça marche. . Ça marche, ca marche, bougonne Marc, qu'est-ce que ca veut dire? Il ne faudrait pas crotre qu'on a mis au point une super-organisation vachement bien hullée et que « ça marche » sur le même modèle que le lycée d'à côté, mais simplement . en parallèle »\_ non, ça se cherche, on tâtonne, on s'engueule, ça ne correspond pas toulours à ce qu'on poudrait. marche pas tout seul, c'est nous qui avançons ou reculons... Tu

Quinze garçons et filles de seize à dir-huit ans s'essaient à marcher tout seuls... - Comment vous y prenez-

a Eh bien, commence Isahelle, coupe Denis, nous n'avons que cette pièce pour deux classes, les premières et les terminales (eh. oui, ils disent a classes », tout ent) ; alors, on s'est réparti les horaires. Les terminales sont

et d'ailleurs, neuf ont été reçus au bac. On travaillait seuls d'abord; puis on a trouvé un de notre vêcu : mort, famille, vêtement, tu vois? L'intervenant les autres matières, on travaillait entre nous et puis on faisait une qui nous indiqualent aussi la documentation. — Alors, reprend Isabelle, nous (les premières de d'une synthèse tous les quinze jours pour chaque matière. Entrenellement, soit en groupes, soit avec l'intervenant. — Out, ajoute mieux, tranche Marc, de mon-

la les parents?

An mur, un grand panne journées : lundi matin, maths ; après - midi, économie; mardi matin, philo (les, premières y viennent aussi: « Ça nous intéetc. Les intervenants sont bénévoles, surtout des ens - Oul, mais c'est parce qu'on ne à venir, j'espère qu'on arrivera à le faire changer ! »

## « ICL, OIL bosse »

De toute façon, l'ambiance n'est pas celle du lycée : « Ici, il n'y a pas de compétition, je n'ai jamais senti le moindre conflit à propos du savoir. — Par exemple, explique Alain, en maths, même quand on ne comprend pas tout de suite, on se sent bien, il n'y a plus de blocage élève-prof; au lycée, quand on nous interrogeait, A y avait un flip terrible...» Sophie : « Pas seulement par rapport au prof : par rapport à la classe aussi. On avait peur de montrer ou'on ne comprenait pas! - Ca oul, quand le prof demandai « Tout le monde a compris? », seuls les « bons élèves » osaient dire non I >

An fond, l'essentiei c'est qu'ils sont responsables de leur entreprise. Ce qui exige pas mai d'imagination et de ténacité. En espagnol, ils ne sont pas satisfaits de leur méthode; ils ont essayé plusieurs moyens : mines à expliquer, histoire commencée par l'un et continuée par les autres, film vu en version originale... Tout cela représente une somme de travail considérable : a J'en fais deux ou trois fois plus

## No part and strain of property of the strain of the strain

Atta tann beiter fent fint Patrie, mit Control Arms Magazia Magazia Gerrica Pas et Magazia Magazia Stratt More State Magazia or 24 Percent with policy and the control of the co Attentions, du dente & Plante " " "wa' se Mare da e ereit.

Die ein genrechte wieden und efficie

Versey you, Title de Plant, bath to : Parm Cas "enfrequences Par ein temater fo Tiefferen the Chargeste Wir Dellacon Sain Champaign ANTENNESS IN STATE CONT. TO THE PARTITION OF A 17'S STATE OF THE PARTITION OF A 17'S STATE OF THE PARTITION -- AUTTHORNE M PART

L'et mot indagé à l'étable de la 1-1614. after 100 M STRANGE The many of the party of the control resident de une plant, de

27 47 mas allegate pr S.-E) Sub transfer Anti-1 100 section 1000. Principle and American State of the Paris of The Park of the Parket STATE AND FOR IS MADE

A . And part her chair

A qui s'adressent ces stages : - Aux étudiants et acolaires ayant besoin d'un recyclage pour mieux

- Aux studiants se aconomic arangement as préparer aux examens et concoûts.

- Aux demandeurs d'emploi : Nos stages sont agréés par une commission paritaire de l'emploi et donnant donc droit aux - Aux individuels et personnels d'entreprise.

PIGIER LANGUES : ANGLAIS INTENSIF

ÉTÉ 1980

L'acquisition et la consolidation des bases de la langue pour permettre un dialogus apontané. L'acceut est donc mis sur l'expression orale.

- Mises en situation et jeux de rôle avec appui de dialogues

enreguirds.

— Le professeur a un rôle primordial d'aminateur.

— Un travail personnel à faire à la maison est demands chaque jour au stagiaire pour permettre de consolider la leçon du jour.

— Chaque stage est encedré par un test d'amirée et un test de sortis.

• Mini-groupes: 8 peronnes environ.
• Durés: 80 h réparties sur 4 semaines
• Fréquence: 3 heures par jour - Horaire: 9 h. 30 à 12 h. 30.
• Préquence: 3 heures par jour - 1 septembre.
• Tarif: 2.160 F.
• Cantre: 29: qual Saint-Michel, 75005 PARIS, tél. 354-36-02.





qu'au lycée, avoue Sophie. \_ C'est vrai, on bosse, dit Isabelle; mais on n'a pas la mystique du boulot. On ne fatt pas ça par 

groupe des premières en fran-çais. Sur la liste des auteurs du diz-nenvième siècle, ils ont choisi Lautréamont, sans doute à cause de sa réputation de « poète mandit a. Mais ils ont du mai à arriver an bout du premier des Chants de Maldoror : « Ça me laisse totalement froid, avoue Marc. Et vous? » Denis : « Fai joué corporellement la cinquierne strophe avec Bruno ; je me suis senti très proche de lui\_ s senti tres procne as tui. 2

Isabelle: « Ça m'a fatt sentir dez sensations inconnues, ça m'a surprise totalement, un peu comme un film tout à fait fou. 2 Les strophes 5, 6, 7 présentent des difficultés inattendues. Et d'abord de vocabulaire : « Qu'estce que ça veut dire . compassion », « poitrinaire », « ana-thème », « ver luisant »? » Personne n'a l'idée de consulter un dictionnaire. Mais peu à peu tout le monde se saisit du texte. Isabelle a apporté un livre sur Lautréamont, elle en lit un pas-sage. On suit, d'une strophe à l'autre, le jeu des pronoms personnels. On s'aperçoit qu'une ironie profonde creuse comme des sapes sous chaque phrase.

Deux heures et demie passent ainsi, très vite, dans le plaisir

## Et les parents?

Mais, du point de vue officiel, quel est leur statut ? « On n'en a pas. Légalement, nous n'existans pas en tant qu'école. Nous avons tous plus de seize ans, donc plus d'obligation scolaire. Pour la Sécurité sociale et tout ga, chacun est inscrit à un truc officiel qui sert de couperture. Le local leur est prêté gratuitement, mais, dit Marc, « ce n'est pas ca l'important ! Si on n'avait pas celui-là, on en trouverait un autre. — L'important, précise Sophie, c'est qu'on ne dépend que de nous. » Denis : « Ous, et même si on n'avait pas le bac... Isabelie : « Mais c'est important aussi le bac. Pour nous, pour nos parents, pour l'école. C'est une question de crédibilité. » Ce oui revient le plus souvent dans leurs échanges, des relations entre eux : apprendre à se connaître, s'approcher petit à petit, former un groupe « Même les conflits, Jean-René, ca apporte quelque chose. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vachement normal. Tiens ! J'ai vu une affiche de Cabu qui disait : a Le seul film » qui montre des jeunes aussi a cons que les vieux a. En bien. je trouve que nous aussi on est is, parjois. Cest pas marvais

Et les parents, qu'est-ce qu'ils pensent? On les sent à la fois sympathiques et réservés. Le père d'Isabelle reconnaît l'expérience intéressante. « Oui, intéressante, mais est-ce bien ce qui convient à Isabelle? Il faudrait être très mur. . Ce qui l'inquiète le plus, c'est l'absence d'évaluation du travail : «Je ne veux pas dire qu'il faut absotument des notes, mais comment peurent-ils savoir s'ils seront de taille à l'examen? — Au fond, dira Isabelle, papa attend de voir les résultats. Maman, elle, est plutôt pour. — Ma mêre aussi, ajoute Denis. Jen parle souvent avec elle. Mais elle n'ose pas trop prendre parti, parce que mes deux jeunes frères sont au lycée; elle ne veut pas les degouter. » On devine beaucoup de pudeur et de passion rentrée de part et d'autre. Sophie parlait beaucoup à la maison. Un soir, alors qu'elle arrivait avec toute son envie de raconter, ses parents étaient er train de se disputer (c Ça ne leur arrive pas souvent, hein ! s) et ne lui ont prêté aucune attention. Depuis, elle ne parle plus de l'école : « C'est plus fort que moi, je suis bloquée. 3 Marc affiche un cynisme qui cache sans doute une grande déception : « Je leur en parle régulièrement, pour leur entretenir le moral, mais je crois qu'ils n'accrochent pas vraiment - Denis : a Ah, out, mon père cussi c'est comme ca. De temps m temps, il me demande e comment ça marche ton truc? » Ou'est-ce que tu veux repon-

dre? a Meme avec les copains du lycée, il existe une certaine gêne. Sophie : « Quand ils me disent e alors ton true parallèle? », je réponds a ça pa, ça ca... a Comment expliquer ce qu'on vit, en deux minutes, comme ça, dans la

Sentiment de vivre quelque chose d'important, difficulté d'en faire part, soupçon que les autres (les adultes surtout) ne comprennent pas la gravité de l'en-jeu. Ces quinze adolescents n'ont pas l'impression d'être exceptionnels. Ils a font a leurs études, volià. Tout simplement.

## Bonheur et malheur à Saint-Quentin-en-Yvelines

Saint-Quentin-en-Yvelines, une ville toute neuve, choyée par les urbanistes. Pour les uns, c'est l'image du bonheur, de la vie conviviale entre gens d'âge et de condition identiques. Pour d'autres, en marge, le Sahara des dimanches.

CLAIRE BRIÈRE

ILLE future ou cité en perdition? On joualt de malchance ce lundi. Un début de semaine à démoraliser les plus opti-mistes : une pluie de déluge, un ciel bas à ras des constructions. Telle apparaissait la ville nouvelle de Saint-Quentinen-Yvelines. Du moins, tel est son nom, puisqu'on peut aussi bien l'aborder par les gares de Trappes ou de La Verrière. 175 000 hectares, à peu près la surface de Paris. Une ville, ça? Malgré la bonne volonté de mon guide, nous roulions au milieu d'un dédale de maisonnettes aplaties et identiques dans le gris ambiant. Les bâtisses se succédaient, blanches, grèges, lievin, violines, bleues, roses de paysages « verts », ou surgissant à l'horizon d'un champ boueux. Plans, explications, on revient au même carrefour sans la reconnaître. « Vraiment pas un temps pour venir à Saint-Quentin. . Les maîtres d'œuvre ponctuent le paysage de grues dont les bras géants semblent indiquer tous les points cardi-

Il faut bien en convenir, vivre à Paris ne requiert pas de justification. On vit a Paris. Point à la ligne. Ou encore à Lyon, Marseille, ou blen à la campagne. Personne ne vous y demandera : « Comment se fait-il que vous ayes pu choisir cet endroit? » La ville nouvelle suscite, elle, toutes les interrogations: ville-dortoir? Banlieue? No man's land bâtard? Sur ce plateau nu et inhospitalier - les anciens villages se nichaient au creux des vallées humides du pourtour - un beau jour, entre les mois déclinants du gaullisme et les grands projets pompido-liens, pour désengorger Paris, on accoucha du concept de ville nouvelle, Ainsi naquit Saint-Quentin. Pas si mal dotée au départ. Non loin de la vallée de Chevreuse, cernée de bois. de forêts, nantie d'un plan d'eau de 200 hertares, elle avait tout, et peut-être possède-t-elle tout simplement ce qu'il faut, pour satisfaire l'envie de vivre, sinon autrement, du moins à l'image que l'on peut se faire du « vivre une vie nouvelle » dans une ville nouvelle. Ni vraiment la campagne ni vraiment la ville. Un peu des deux, en simulation.

## La campagne

Véronique, fille du Nord, habitait Paris. Cité universitaire. Puis elle rencontre Paul, agent de maitrise. Ils s'installent à Montparnasse dans l'immeuble qui surplombe la gare. Des vrais Parisiens ». . J'y étais heureuse, fadorais Paris, faimais ce quartier plus que les autres. n Et puis il y eut la naissance de leur fille : Anne. En grandissant elle devint claustrophobe. « Nous étions impuissants, elle poussait des hurlements dans l'ascenseur, pour entrer dans l'appartement, pour en sortir. Je devais l'accompagner moi-même à l'école et la reprendre, alors que je travaillais. Du coup, je me suis mise à étouffer moi aussi... Et puis, un jour, nous sommes partis en de. Anne venatt de faire une crise particulièrement grave. Je m'en souviens encore, c'était le 1e novembre 1972. Le ciel était bleu au-dessus de nos tétes, au loin f'apercevais une cloche de nuées jaunes, sales, c'était Paris compte et sans intention précise, nous nous sommes rendus au bureau de vente. Anne hurlait dans les allées : « Je veux mon » jardin », elle courrait librement. Alors on a emprunté, tout invests dans cette masson. Aujourd'hui, Paul y bricole comme un dément, Anne s'en va seule à l'école par les chemins piétons. et fai retrouvé quelque sérénité a Tandis qu'elle raconte, nouvel art de vivre en famille.

un soleil de fin de journée, bla-La vie associative et de véritables amis. Ils se fait le chantre d'un fard incode la baie... Non les baies. La pièce est spac ordonnée avec goût, un havre. de Paris ou d'une ville de province. Des temoignages en cas-« Nous étions fous de foie, poursuit-elle. Nous nous disions, c'est satiété, jusqu'à la monotonie Ce la vraie campagne. Nous nous territoire sans fin les a-t-il rapsentions comme des pionniers au Far-West. » Ersatz d'avenprochés par des coutumes semture! Le matin, elle partait bottée, sanglée dans un imper en caoutchouc à travers les « Oui, affirme un jeune ingénieur - ils sont nombreux en champs autrefois plantés de

penche à la fenêure, désigns un bourgeon sous la pluie. Ils voulaient vivre à la campagne Mais alors la ville nou-velle? La ville?

chouz. Tristes champs, mornes

plaines où seule la lumière d'Ile-

de-France apportait une indi-

finissable douceur. Veronique

payait de deux à trois heures

de transport quotidien, ce bon-

heur de vivre. Mais ce soir, elle

### Un poisson dans l'eau Marc, la trentaine sportive,

marié, deux enfants, rayonne « Je la sens pranment cette ville ouvelle. . Il y travaille, il y vit, il s'y sent a comme un poisson dans l'eau »... Auparavant, il habitalt la capitale, mais son entreprise, le Crédit agricole, s'implante à Saint-Quentin, centre théorique, lieu géométrique d'une ville en pointillé. Saint-Quentin : un néant. Quelques sièges sociaux de banques. Un Credit agricole digne d'une pub, marire, verre et pierres rares, vitrine luxueuse dominant des avenues qui ne menent encore nulle part. Une gare flambant neuve où l'on ne trouve ni journaux ni cigarettes. Euromarché. seul, attire les cent trente-cinq mille habitants de la ville nouvelle. On habite peu Saint-Quentin - en - Yvelines, dont les panneaux indicateurs sont appa-

On habite comme Marc,

rus voilà un an.

Elancourt-Maurepas : un privilège dont il est naïvement fler. e Je vis à la périphérie du bois de Maurepas, le « Neually de la ville nouvelle. » Un Neull'y pour cadres. On habite aussi La Villedieu. Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux, La Verrière, Plaisir, Trappes\_ Onze communes an total dont tout ou partie du territoire sont en ville nouvelle. Le voilà bien l'artifice : l'autorité politique, administrative, communale est restée aux mains des maires. Les communes chipotent et se chamaillent. Bizarre l'histoire de Trappes : un tiers du territoire et six mille habitants sur trente mille, en ville nouvelle, La ville nouvelle de Trappes? C'est au nord un conglomérat d'habitations dans la « plaine de Neauphle s, une zone industrielle au sud. L'ancien Trappes se situe au beau milieu avec sa population plus traditionnelle et ses H.L.M. pour imigrés. Le découpage peut atteindre les absurdités kafkajennes de l'artifice administratif. Pour certains propriétaires, la ligne de démarcation entre ville nouvelle et commune hors ville nouvelle passe., au beau milien de la salie de séjour. « La ville nouvelle n'a pas d'identité », sifurme un jeune ingénieur. Le syndicat munautaire - regroupant les représentants des onse communes, le SCAN — gère et col-lecte l'impôt locatif. Privée de centre, à peine nommée, la ville nouvelle de Saint-Quentin risque

verts. Pourtant Marc insiste - il ne sera pas le seul. - à l'ouest à Maurepas-Elancourt, il a trouvé sa vote..., son chemin de Damas Il a tout trouvé à la ville nouvelle : la ville et la campagne, la maison de la culture, une a bibliothèque. formidable », le footing, le tennis, le « sport sur place en bas de chez sot n. Le bonheur pour les enfants et un

blen de n'apparaître qu'en creux,

entre constructions et espaces

bonheur délivre des contraintes cade vont dans ce sens, jusqu'à

ville nouvelle. - Je suis heureux ici, vous m'entendez | Heu-reux. a Vivre ici n'a rien d'une puni-Elancourt - Maurenas s'énorgueillit de son centre, « Les Sept-Mares ». La Malson pour tous y fait le plein pour les bailets de Carolyn Carlson, ou une conférence de Roger Garaudy. Ouverte sur le centre piétonnier, elle permet de couris aussitôt à la librairie, ouverte il y a cinq ans par un pronnier de la culture en ville nouvelle : Eric Hardin. Tentative réussie. Une telle librairie, on la réverait au pied de son immeuble à Paris, Bien approvisionnée, les habitants la fréquentent assidûment. « Des gens qui voyagent beaucoup, précise le libraire, c'est finalement une clientèle très arive gauches, on itt Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, mais avec l'élite intellectuelle en

## Clocher

On communie dans une culture identique à la Maison pour tous, on lit en commun dans la très belle bibliothèque, accessible elle aussi par la rue plétonne. Le conservateur, une jeune me, Monique Pham, semble ravie de ce succès : seize mille inscrits, un record.

Deux salles de cinéma sont venues compléter l'équipement : on y projette Manhatian ou le centre culturel d'approfondissement de la foi, des animations de quartier, un bibliobus, un lycée à la pointe de la modernité. Le centre des Sept-Mares est devenu le clocher d'Elancourt-

Maurenas Clocher »; « Esprit de clocher. » . C'est comme un pelit village ici, tout le monde se connaît » ; la trentaine, mère de deux enfants, Jacqueline s'en réjouit. Jeanne aussi, qui, à l'approche de la cinquantaine, a découvert, depuis qu'elle réside en ville nouvelle, une dizaine d'années, les joles de la « nie neenciative ». Dans un cas, celui de Jeanne, c'est l'installation commune des habitants du square cui les a liés. Sa fierté : avoir avec les voisins, organisé une fête-surprise pour un retraité. e Tout le monde y a participé. Elisabeth, jeune épouse de cadre. deux enfants, a réussi à se créer un véritable tissu social à travers les activités que la ville nouvelle offre à ses habitants : club de couture, groupe d'expression pour les relations parents-enfants, cours de langues, groupement æcuménique, club sportif, club féminin e Fai pris le temps de vivre, sans être impossible à Paris.

Malgré ce plaisir affiché d'avoir retrouvé bonheur familial et a des paradis pour les enfants », ce bonheu désavouerait pas une réclame du Club Méditerranée pour habitat moderne. Livré à domicile, c'est le cas de le dire.

Ça manque de commerce, de

bistrots, de boîtes, tous les habitants s'en plaignent. Un dimanche comme les autres, sur le mail de Saint-Quentin, vous permet de croiser trois chiens tenus en laisse et une voiture, en comptant bien. Un vertige de béton vous saisit, c'est le moment d'aller prendre l'air sur les bords de la « base de loisir » — que ne dit-on sur les bords de l' « étang » ? Une ferme « de loisirs » y ouvre ses portes au printemps, on y ramène les ânes, on sort les

et les coqs pour la joie des enfants. Ferme pour décor de cinéma Il ne manque pas d'habitants pour avouer qu'ils n'y vont guère ou pas souvent. La campagne, la vrale, est à deux pas. Dans une ville on se promène, mais en ville nouvelle, les grandes voies de communica-tion : la RN 10, doublée du et un Sud, et le règne de la voi-ture tant décrié n'en est que

## En marge

Chacun retourne alors à sa malsonnette, son appartement. es enfants, au soir qui tombe sur une grève désertée après le reflux. C'est par un de ces soirs ordinaires qu'un jeune employ du tri s'est suic' dé pendu Vingt-deux ans, célibataire. « Pas de place pour nous ici, pour nous les célibatarres avoue une jeune secrétaire Jaurais le bourdon. Où aller? lci c'est le règne de la famille. Un problème qui va bientôt se poser aux enfants qui ont grandi en ville nouvelle, et pour qui les aires de jeux ne seront plu- de mise. Un problème qui préoccupe le directeur de l'EPA. l'établissement public responsable de l'aménagement, M. Linden.

Ville nouvelle? ou plutôt agglomérat de « San Suffyt » dégagé de la banlieue ? Et encore de laquelle parle-t-on? Combien sont-ils à proclamer qu'ils au-raient préféré vivre à Saint-Germain-en-Laye? Si les habitants de la ville nouvelle ont trouvé une écharpée, elle s'arrête à mi-chemin. Mais quelle échappée et qui

s'est échappé? Que ce soit en flânant, en consultant les sta-tistiques de l'habitat, celles de thèque, les chiffres sont là Movenne d'âge et de façon écrasante : la classe des vingt-cinqtrente-cinq ans. Professions cadres moyens et supérieurs, pro-fessions libérales, enseignants et employés (1). Une ville qui, dans sa partie achevée, se révèle dans son uniformité : une ville de cols blancs. « Une trop grande ho génétié dans les classes d'âge, des calibres sociaux trop peu diversifiés », tel est le résumé du problème seion M. Linden. Aveu ingénu de Mare : « Je trouve tci des possibilités extraordinaires de relations humaines, notamment apec les gens de mon âge, de ma culture et de ma catégorie sociale jeunes et cadres. Mes voistns qui sont des amis sont cadres chez I.B.M. » C'est même la raison qu'il avance pour expliquer son cho'x d'acheter un appartement dans un lotissement de e petit collectif » : se lier à son semblable. Une jeune femme trouve que la population d'Elancourt a l'esprit très ouvert, « c'est parce qu'elle est jeune, et qu'il n'y a

Pour ces familles de deux et trois enfants, jusqu'en 1975, les conditions d'accession à la propriété ont été exceptionnelles. Devenir propriétaires à Paris était inconcevable. Acquérir aujourd'hui serait rédhibitoire. S'ils sont «heureux», ils sont également anxieux de l'avenir de la ville nouvelle dont ils sont devenus l'implant. Anxieux de l'augmentation des taxes foncières et des impôts locaux. Cols blancs et propriétaires chanceux, cadres dynamiques, épargnants privilégiès, la voici l'âme de la vraie ville nouvelle : un peu plate.

Une H.L.M. dans la plaine de Neauphle. Pour Eric, onvrier imprimeur, sa femme et ses deux enfants, 5 000 F de revenus mensuels, un lover de 1000 F pour

un quaire pièces en duplex Nous n'avons pas choisi, on nous a logés." Rile : « Pour moi. c'est une ZUP. » Lui : « Pour mot, c'est une ville-dortoir. » Nous sommes pourtant dans la partie de Trances intégrée en ville nouvelle. Les familles ouvrières se sont partagé les squares colorés de rose ou d'autres tons dans la gamme du tendre et du pastel. Ils disent qu'ils vivent au bout du monde », isolés entre une pharmacie, un tabac et une supérette. A travers les vitres de leur appartement décoré avec - all n'y a qu'ici qu'on se nous contemplerons le vide D'autres regards aux fenétres voisines devaient au même moment se figer dans le vague : rien à voir, rien à regarder.

### Sans ancêtres

La ville nouvelle? « Ils ont concentré toute la misère ici, sur la plaine de Neauphle, tandis que là-bas\_ » La phrase reste en suspend ; ià-bas, c'est Elancourt-Maurepas. Sa maison pour tous qu'ils ne fréquentent pas. C'est un monde différent. Bien sûr, explique la femme, je me suis fait quelques relations mais si nous en avions la nossibilité, je préférerais vivre dans une vraie campagne. Le rêve du jeune marl, Eric : retrouver du travail dans son Aveyron natal e Mieux vaut ne pas réver, se défend-il. Mais pour être en ville nouvelle il faut être propriétaire. Là peut-être on se sent concerné. Mais locataire, ici ou ailleurs... » Elle ajoute : Pour moi une praie ville noupelle aurait un cœur, avec des commerces, une vie... J'ai souvent le cafard. Sans voiture on est coince a

Nous sortons pour « visiter » le «square de la Commune». Il est en dehors de la ville nou-velle, mais il la jouxte, et l'on passe la frontière sans la voir. Des barres le délabrement et % de travailleurs étrangers : un déversoir surnommé « Chicago s. Un e type s. comme disaient les gens de Trappes, y avait égorge, quelques jours auparavant, sa femme. Toute la misère du monde !

Et puis nous allons, dans la brume et le crachin, à travers la ville nouvelle, un tour, un voyage. Lui et elle n'en peuvent olus: « Et si on allatt à Parlyplus: « Et et un un un les piétons, II? » Les voitures, les piétons, s'y entassent, maleré le froid maigré le temps. Une autre vitrine, pas une ville nouvelle, qui a résisté au temps : les commerces, les immeubles aux fenêtres immenses qui ouvrent sur bois et vallons. Comme il faut bien revenir, nous traver-sons une dernière fois Saint-Quentin Des enfants jouent sur un amas de poubelles les senis humains. Eric, la lassitude au bout du volant, au bout de sa vision et de sa vie. lache dans le silence et la pluie qui tombent : a On l'avait bien dit. c'est le Sahara.

Alors, irrésistiblement, on songe à ce vieux proverbe breton : « La terre de mon pays, de quoi serait-elle faite, sinon de mes ancêtres qui y sont enterrés. »

Il n'y a toujours pas de cimetière en ville nouvelle, on continue à se faire inhumer en terre, au pied des églises, dans les anciens villages. Une ville on y meurt anssi. On y retrouve ses vivants et ses trépassés.

Mais peut-on reprocher aux habitants de Saint-Qentin d'avoir recherché un nouvel art de vivre?

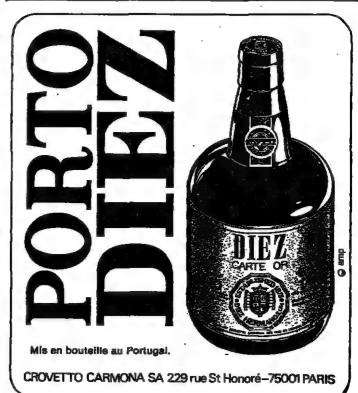

## **CROQUIS**

## Louisiana story

La maison est bien telle qu'on pouvait l'imaginer. Franchi le portail du parc. elle émerge au bout de l'allée derrière son rideau de chênes centenaires, « live oaks », au feuillage éternellement vert. Un seul étage. La galerie de bois ancrée sur sa rangée de colonnes s'abrite sous l'avan-cée du toit de tulles plates. Toutes les pièces s'ouvrent là par leurs portes-fenêtres.

Personne, pas un bruit. Nous avions pris la route, ce matin-là, à partir de La Nouvelle-Orléans. Au-delà de Bâton - Rouge, nous avions quitté le highway pour nous engager, un peu à l'aventure, courant à travers les bayous. Nous avions ainsi découvert ce modeste bac sur lequel flottait le drapeau de l'Etat (Union, Justice, Confiance) et, un peu émus, traversé le Mississipl... De l'autre côté du fleuve, Saint-Francisville. Une bourgade endormie dans la torpeur dominicale, l'ac-cueil amical du restaurant avec son menu créole. Y a-t-il encore ici quelqu'un qui parle français? Mais oui, bien sûr, le vieux Cajun qui tient le bar. Il s'arrache à ses palabres avec l'ivrogne de service, vient à nous la main tendue, s'enquiert de nos origines, nous fait cadeau de la carte routière que nous avions omis d'emporter. Leblanc, il s'appelle. C'est lui qui nous a engagés à pousser jusqu'à la plantation. La famille y habite toujours, et la vieille Madame parie encore français elle aussi. Mais c'est devenu un musée à présent, un de

férus de latinismes, belles demeures d'avant la guerre,

Comme nous approchons du porche, un chien surgit, puis un deuxième, un troisième. silhouette d'une femme apparue sur le seuil fait s'évanouir les molosses. C'est la gouvernante noire. Elle nous pous à l'intérieur et réclame trois dollars d'entrée à chacun de nous. Ce n'est pas donné... mais l'inflation, n'est-ce pas ?

La visite commence, selon un rythme blen établi et qu'il ne saurait être question de bousculer. On avance de pièce en pièce au milieu d'un invraisemblable bric - à - brac où se côtoient le pire et le meilleur ; tentures, tapisseries, tableaux, argenterie, bles du dix-huitlème siècle, et, sur un lit, une étrange accumulation de poupées aux robes fanées. Rien ne nous sera épargné, pas même les moules triangulaires dans lesquels les premiers bâtisseurs façonnalent la terre glaise pour les colonnes auf soutiennent la galerie. Tout ce marché aux puces baigne dans une pénombre un peu morbide, inquiétante. Mais que l'un des visiteurs fasse mine d'avancer la main vers ces objeta, ou hien, épuisé, de s'asseoir timidement sur le bord d'un fauteuil, et la gardienne se met & hurler, à croire qu'un serpent-minute l'a piquée sous sa jupe. Tout ici est sacré. intouchable. Et nous ne verrons pas la vieille Madame parle encore français.

LOUIS LATAILLADE



Bagneux, fl y a un mur noir cellement blafard et désor-donné des HLM, les rues grises et le dédale peinturluré des centres commerciaux en aluminium. De l'autre, le jardin des morts, ses reliefs de pierres irrégulières, ses teintes passées, son désordre inerte. Près du mur, à la frontière des deux mondes, sur un banc, un homme attend, enveloppé dans ses sur la tête. Parfois même il chante. Sa grosse cravate rouge kui tient chaud et kui donne l'air presque élégant des princes émigrés. Autour de lui, des tombes juives.

Albert Mazouze a soixantedix-neuf ans. Depuis treize ans qu'il est arrivé de Tunisie, il vient ici chaque jour pour attendre, au milieu des déleuner. Quand il fait trop froid on one le solell, son amour, est chasse par la pluie, il se réfugie dans une seul, lui si grand et si fort,

à pouvoir entrer...
Il a un beau visage tout rond, tanné par un ancien solell, aujourd'hul perdu et remplacé par la bise des banlieues, comme ses gestes ont gardé la lenteur gracieuse et gaie des hôtes de l'Orient. Et il sourit toujours d'un sourire enfantin qui découvre ses petites dents écartées, su milieu de tous ces morts. Qui est-il? « Autrefois, nous savez, fétais grand riche... Le textile... Je faisais des affaires. Maintenant, je viens ici pour prier, pour parler, pour être dehors. Le soir, je rentre chez moi. Dieu la benisse, ma femme est encore là à m'attendre! J'ai une grande famille!\_\_s

M. Massouze attend qu'on vienne, qu'on aille jusqu'au fond de ce cimetière pour se recueillir et, peut-être, prier devant une tombe. Il vous et se fait parfois remettre un hillet, « Ce que vous voulez, dit-il en ouvrant ses bras et ses paumes vers le ciel. Mais surtout ne mettez pas de fleurs sur les tombes! La religion l'interdit. Et puis les morta, les pauvres, ils ne sen-

tent rien! > Lui, connaît en hébreu le nom et les prénoms de tous les morts du « carré juif » de Bagneux : vivants, ils ne les avaient sans doute iemais vus, mais fi les a peu à pen devinés, découverts... Avec les visites, quand vient un membre d'une famille dont il reconstitue lentement le fil. Avec l'arrivée des « jeunes morts » qui rejoignent leur conjoint, là depuis longtemps Il marche à leur côté entretient leurs pierres. Juste à côté du mur noir, il continue de leur parler. Il veille sur les âmes, et cela ne le

rend pas triste. Au contraire. Pour hi, pour eux, quand il est trop seul ou quand le soleil revient — salué pour l'occasion par le baiser léger de ses lèvres sur deux de ses dolgts - il se met à chanter le long des dernières allées mélopées bibliques. « Albert Mazouze. Le roi des Psaumes de David, dit sa certe de visite. Spécialiste en Talmud

De l'autre côté des terrains vagues de la banlieue morte, à la fin d'un cimetière, le plus doux des « sages » extlés vit an milieu des morts de son peuple, tout près d'un mur. Solitaire et solidaire.

RICHARD DARMON.

de JACQUES STERNBERG.

## L'emploi

Il avait trouvé une fonction qui n'exigeait ni aptitudes particulières, ni persovérance : il était chômeur de réserve. Quand un chômeur trouvait du travail, il le remplaçait et touchait alors les allocations prévues par la loi.



**ÉTATS-UNIS** 

## Rendre la bureaucratie au peuple

L'administration américaine fait de plus en plus participer le public à ses travaux. Six mille sept cents volontaires contrôlent la sécurité des produits. Mais les milieux patronaux protestent contre le financement sur les fonds publics de la participation des usagers.

## MICHELE RUFFAT

EPUIS quelques années, l'administration améri-caine fait un effort délibéré d'ouverture au public. Les grandes agences de réglementation (1) ont montré la voie : en 1975, le Congrès autorisait la plus ancienne et la plus puissante d'entre elles, la Federal Trade Commisréglementation des activités industrielles les utilisateurs des produits fabriqués. L'agence chargée d'établir des normes de sécurité pour les produits de grande consommation compte un tiers de consommateurs dans chacun de ses groupes de travail. de l'agriculture, la Food and Drug Administration chargée de réglementer les produits alimentaires et les médicaments, l'agence pour la protection de l'environnement, l'agence de réglemen-tation de l'énergie nucléaire et celle qui régit les stations de radios et de télévision ont également mis sur pled des programmes de participation du public à leurs travaux. Le Département d'Etat lui-même a été spécialement mandaté par le Congrès pour le faire. En septembre 1979, le président Carter a établi par

décret dans chaque ministère un

bureau chargé d'organiser de

façon systématique des mécanismes de participation. Les volontaires, à titre individuel, sont des membres d'asso-ciations à but non lucratif, des techniciens déterminés à faire sonnel, des professionnels à la retraite, des universitaires ou simplement des usagers de biens

> En 1979, l'Agence pour la sécurité des produits disposait d'un pool de six mille sept cents personnes. Quand il s'agit d'organisations, ce sont en général des associations dites d'intérêt public, se donnant pour but is promotion des intérêts des minorités raciales, des pauvres, des personnes agées, des associations féminines, des organisations de consommateurs, des groupes de défense de l'environnement ou de lutte contre la pollution, des instituts

lisés dans la nutrition, la protection de certaines espèces animales ou végétales en danger.

Malgré la diversité de ses préoccupations, cette nébuleuse du e public interest movement » a acquis depuis quelques année une cohérence dans ses objectifs et une détermination dans ses moyens dont la percée vers la participation du public dans l'administration n'est qu'un aspect.

Le recrutement des personnes on de groupes susceptibles de participer à l'élaboration des réglementations se fait par appels d'offres émanant des diverses administrations, qui sont publiés sés directement aux individus ou aux organisations déjà contactés. L'administration opère un tri en fonction de la qualification, de l'expérience ou de la représenta-

La participation du public a pu se développer grâce à une politique d'information systèmatique et de formation.

Deux textes posent en principe le libre accès du citoyen à l'in-

formation:

- La lot sur la liberté de l'information de 1967 met à la disposition du public l'ensemble des documents administratifs. Cette loi a renversé la charge de la preuve en matière de secret. Alors qu'amparavant c'était au citoyen de prouver le bien-fondé de sa requête, c'est maintenant à l'administration de démontrer le . caractère secret des dossiers qu'elle entend soustrairs au public. Cette loi a permis en particulier aux équipes de Ralph Nader de mener leurs enquêtes sur le fonctionnement des agences de régiementation économique.

— La loi sur « l'administration en pleine lumière » (2) a été votée en 1976. Elle établit le droit pour le public d'assister aux séances de travail d'une bonne cinquantaine de services administratifs, ce qui n'est pas sans géner considérablement les entreprises qui souhaitent réaliser des transactions avec l'administration L'Agence pour la sécurité des produits a fait figure de pionnier dans ce do-

maine, ce qui lui vaut une réputation de e maison de verre a Elle porte à la commaissance du lui ouvre la quasi-totalité de ses séances de travail, en diffuse les procès-verbaux et encourage par tous les moyens la communication avec les citovens

Des sessions de formation (3) destinées aux personnes intéres-sées ont été organisées par la Food and Drug Administration en 1978 dans sept grandes villes pour diversifier au maximum l'origine géographique des par-ticipants. Elles visaient à les familiariser avec les procédures internes de la FDA, à leur faire connattre ses moyens d'action, et à leur apprendre quelles possibilités d'intervention leur étaient ouvertes.

## Jonets interdits

Ce programme a coûté 35 000 dollars. Sept cents personnes en ont bénéficié en 1978. Par ailleurs, la F.D.A. va publier en 1980 un manuel qui fournira l'essentiel de ces informations.

Les programmes de participation du public reflètent l'extrême diversité des groupes et des indi-vidus qui s'y trouvent engages. La F.D.A. fait appel au public pour l'élaboration de réglementations portant sur l'étiquetage d'information, sur les compo-sants et la valeur nutritionnelle des produits, sur les dates de péremption, sur les produits de substitution et de remplacement, sur les additifs alimentaires.

(1) Ces agences contrôlent la qualité et la pureté de l'air, de l'esu, des aliments et des médicaments, la séctifité des avions, des autobus, des pupus, des pipellues, des pesticides des pipellues, des pesticides des pipellues, des pesticides des particités alimentaires, des produits pharmaceutiques. Elles réglementent le taux des radiations qu'émettent les postes de télévision en couleur, les fours à micro-ondes et les apparells à rayons I, les stations de radio et de télévision, les tromperies sur les marchandises, la production et les prix de diverses sources d'émergie, etc.

act.
(3) Adequacy skills training at

L'Agence fédérale de régle-mentation de l'énergie a intro-duit dans les discussions sur l'établissement des tarifs de certains services publics des représentants des usagers. Ils se sont opposés, en particulier, à l'inté-gration, dans la structure des tarifs en vigueur, des coûts de préfinancement des équipements en cours de réalisation, notam-ment deux le New Havarshire et ment dans le New-Hampshire et en Pennsylvanie.

leurs employé des bénévoles pour vérifier l'application de plusieurs lois récentes. En 1973, 1 000 usagers ont rendu viaite à 1439 ma-gasins de jouets et y ont trouvé 1228 jouets qui avalent été interdits parce qu'il présentaient des défauts sur le plan de la sécurité. Moins de un pour cent des détaillants refusèrent de les retirer de la vente et recurent sans Un autre programme organisa, en 1974 un contrôle des emballages pour l'aspirine et la cire liquide pour meubles, pour vérifier l'adoption des nouveaux conditionnements de sécurité

pour ces produits. Mais la participation du public s'exerce également au niveau de la définition d'une politique : la FDA a sollicité l'avis des consommateurs pour l'établissement de ses priorités : soixante et une organisations de consommateurs se sont exprimées à ce sujet, à la fin de 1977, et cité dans l'ordre - l'évaluation de la sécurité des additifs alimentaires, l'appréciation de la valeur des médicaments nouveaux, l'étude des effets biologiques des substances chimiques et le contrôle des facteurs de contamination des produits alimentaires. Le département d'Etat, dans un tout autre ordre d'idées, a fait par-ticiper depuis 1978 les représentants des consommateurs aux négociations internationales de Genève sur le sucre, le blé, le cuivre, le sinc, le caoutchouc et le cacao.

dans les morars, et le débat ac-tuel ne se situe pas au niveau de son principe mais de son financement. Le cheval de bataille des groupes dits «d'inté-rêt public», c'est d'obtenir le constitution de dossier, de voyage, d'honoraires d'avocats, d'experis, C'est la condition d'une participation capable d'équilibrer les prestatione de l'industrie, souvent représentée par ses organisations professionnelles qui entretienment à Washington une armée de «lobbyists» et d'avocats d'affaires et peuvent avoir recours aux services de specialistes en tous genres. La Chambre de commerce se garde bien d'ail-leurs d'aitaquer le principe de la participation du public sur le fond et considère que celle-ci se justifie à la fois sur le plan de la justice et de l'utilité.

En fait, le procédé parait entré

En revanche, elle est vigoureusement opposée au financement de la participation des usagers sur les fonds publics. Le Chambre de commerce est même

1. 3.5.

In pilier

de la réforme

All the second of the second o

Tarris de la compania del compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compa

A last or a star

Add to a contract of the

26 CC4

The second secon

The second secon

Section 20 Section 20

1

The state of the s

The second secon

The Table

With the

7'.

` "!## *p*=

Standard

. .

Francisco The Span

Control of the Contro

4 4 4 4

Contract of the second

300 Car

C.e.

18.

William .

Ze take in

33 tan 18 3

**≃** ± · · · · · ·

The Real Property of

E SEARING OF

of 1874 of Statement tion des rettemprehe de to principal development THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND to vicames errories and Hettopiges . . Ta . Ed. 4 A titlet er tierten file des fie of deid i's bellenen aufen

A repropue con interes distant ."Is des deposites de la gameire se 13. 1250 (firstendame as 2000 mg K teer; ) mountee for each only to it do selectement one to held Williams French Desire Me de à des users d'arriches anns de Hertague v. La justice de Oranda. tite file ber ft befittige mit S'(R) ANT DESMENDANCE GARDO DE SERVE DE LOUISIÈRE COMMENT MONTE Palitornist on our de lecture E'm rige stante le membreties. Dans le litere des phodest Elbert dont 1156 parries jon affinces manne-Hitsen de present tre m Ten C'es Duller H. Ber

li der talt anjouration motive Fider tall anjunction matter file and garding accepte Canadage in granding accepte to a partition and a section of the section

K.tem parte d'attractions de Production de manuel de fac-les provinciaments, é, le degrape l'accept des la mirrore. Promoter affectation à la flacem, en 1980. to be the second of the second Colle reasonable que se projet of a mort from descript de orte de mangalmente Millons-The statement make the the statement make as Prior as presented from Particle of controlled from the particle of controlled from the particle of the partic Article in postelle, the states that the states in postelle, the states in postelle, the states in t LACLALUS BANK SPEND UP IN there is made in margin des the Addition Reference profession of part and count of the country of





certaines administrations. La Federal Trade Commission y a consacré près de 2 millions de dollars depuis 1975, et semble prendre actuellement un régime de croisière avec des dépenses de l'ordre de 750 000 dollars par an dans ce domaine. L'agence char-gée de la sécurité routière vient se voir autorisée à y ce de se voir autorisee a y consa-crer un budget de 250 000 dollars pour le prochain exercice budgé-taire, le Bureau de l'aviation civile, 150 000 dollars, et le département d'Etat, 250 000 dollars. Les autres agences, qui le font sur leur budget général et sans autorisation specifique du Congrès, procèdent au coup par coup. Les sommes remboursées sont très variables: la C.P.S.C. (Commission nationale pour la écurité des produits), qui, pour l'établissement de normes de sécurité, fait le plus souvent appel à des particuliers pour des collaborations ponctuelles, a effectué des remboursements d'une moyenne de 258 dollars par per-

Diverses associations out recu des sommes allant de 20 000 à 60 000 dollars pour leur participation à l'élaboration de réglementations variées.

Le président de la Cour des comptes fédérale, pour sa part, saisi de cette question, a déclare qu'il n'était pas contraire aux règles de la comptabilité publique que ces administrations opèrent ces remboursements si elles le jugeaient bon. Une loi est à l'étude, qui étendraît la pratique de la participation du public à ble des administrations avec une enveloppe budgétaire autonome, d'un montant de 20 millions de dollars par an. Le sénateur Edward Kennedy s'est fait le défenseur acharné de ce projet de lot.

and the state of the second control of the second control of the second of the second

meratie au penpe

## Un pilier de la réforme

En 1970, Ralph Nader appelait de ses vœux une « révolution administrative » qui établicait le droit des citoyens à intervenir dans les mécanismes d'une dministration devenue tentaculaire à leurs yeux. Jusqu'à présent, il semble que l'administration Carter ait fait un effort délibéré pour accéder aux demandes de ces groupes « d'intérêt public » qui ont fait partie de la coalition qui l'a portée au pouvoir. En décembre 1979, la présidence leur assurait que la participation des citoyens était un des piliers de la réforme administrative qu'elle défendait devant le Congrès.

Du côté des associations, on considère qu'il y a là un moyen de rendre la bureaucratie au peuple, ce qui ne manque pas d'avoir quelque écho dans une Amérique lessée par le poids de la bureaucratie fédérale, et qui a installé à Washington un président oul avait en 1976 juré d'y mettre de l'ordre...

En ces temps d'austérité budgétaire, ce programme a l'avan-tage d'être populaire et de n'être, en définitive, pes très dispen-dieux : pour la Federal Trade Commission, qui y consacre le plus d'argent, il n'atteint pas 1 % de son budget général : ce peut être une façon de gagner les bonnes grâces d'électeurs, qui, si l'on en croit une enquête de l'institut Louis-Harris, ont tendance à faire confiance d'abord sux militants des mouvements de consommateurs (29 %) ou aux consommateurs eux-mêmes (20 %) pour faire en sorte que l'équité règne sur le marché : ils ne sont que 19 % à s'en remettre plutot au gouverne fédéral pour cela, et 15 % à l'industrie. La même enquête met d'ailleurs en évidence le parailélisme entre les revendications des militants et les sujets de préoccupation du public.

Mais les associations sont pauvres : même Ralph Nader, qui dispose d'un budget de l'ordre de i mill:on de dollars, finance avec cette somme une douzaine d'organismes divers. Les autres peuvent, en général, compter ieurs permanents sur les doigts d'une seule main. 25 % des groupes dits d'intérêt public dispo-sent de moins de 50 000 dollars par an et 70 % d'entre eux d'un idget inférieur à 200 000 dollars. Ils mettent sans hésiter le financement public comme condition à leur participation.

« L'argent, déclarait en mai 1979 Sandra Willett, directeur exécutif de la Ligue nationale des consommateurs, est l'obstacle principal à la participation efficace des consommateurs dans le processus de prise de décisions administratives. »

## GRANDE-BRETAGNE

## Scénarios pour un putsch

La « lutte contre la subversion » conduit certains militaires, lorsque bon gré mal gré ils en sont chargés, à chercher les moyens de « sauver la démocratie », quitte à l'écraser sous leur poids. Même en Grande-

### JEAN-LOUP FIEVET

autant les balles que la propagande, dont terrorisme est le bras armé. » Cette maxime figure sujourd'hui en bonne place dans le manuel du parfait officier d'état-major de l'armée britannique. Son le major-général Sir Frank Kitson, cinquante-trois ans, l'un des officiers les plus és de Sa Gracieuse Majesté. Le plus contesté aussi, accusé périodiquement par l'extrême gauche de nourrir des intentions

Nommé en 1978 à la tôte de l'Ecole de guerre (Army Staff College) de Camberley, à 50 kilo-mètres à l'ouest de Londres, le général Kitson a révolutionné cette prestigieuse institution, pépinière de futurs généraux, en introduisant des cours de « lutte contre la subversion en milieu urbain ». Théoricien de la guerre contre l'« ennemi intérieur », ce brilant officiel part d'une idée simple : la société britannique contemporaine risque d'un jour chaos. L'armée doit, dans cette hypothèse, être prête à suppléer la police en cas de « déborde-

« La tradition veut que les trois vertus cardinales de l'officier soient le courage, la loyauté et l'aptitude à commander », écrit Kitson dans un de ses trois ouvrages. a Or, aujourd'hui, dans un pays démocratique, il est du devoir de chaque soldat d'apprendre à mener la guerre sous toutes ses formes. »

Dans son dernier livre, public

ch 1974, et dûment «épluché» au cours des séances de formation des commandos de l'IRA. le général développe sa thèse : le risque existe d'une explosion de violence urbaine délibérément provoquée par des extrémistes, violence telle que la police serait ajoute-t-il, l'armée sera appelée et déjà s'y préparer activement.

A l'époque, ces lignes déclenchèrent un tollé à Westminster, où des députés de la gauche travailliste réclamèrent la tête de Kitson L'émotion fut telle au sein de l'establisment que le très sérieux Times ouvrit ses colonnes à une série d'articles sous le titre choc : « Un coup d'Etat militaire est-il possible en Grande-Bretagne? » Le journal devait conclure par la négative, en ajoutant prudemment qu'on ne pouvait toutefois exclure cette extremité en cas de menaces graves visant la monarchie, Déjà, le nom du général Kitson était cité parmi les officiers susceptibles de prendre la tête d'un

putsch éventuel. L'idée fait aujourd'hui sourire l'intéresse, qui a récemment accepte d'accorder sa première interview télévisée à un journa-liste de la BB.C. « J'ai déjà assez de travail avec mes « boys : pour n'avoir nulle envir de m'occuper des « pékins », dit-il.

## Des Mau-Mau à l'IRA

Kitson parle d'expérience. Sa réputation de théoricien de l'action psychologique, il l'a gagnée d'abord sur le terrain. Première effectation : le Kenya, en 1953, où les Britanniques sont aux prises avec la guérilla mau-mau. Cette campagne, qui se solde par la mort d'une dizaine de milliers de maquisards nationalistes, lui inspire dans ses ouvrages des « sentiments mêlés de terreur et de beauté s.

Pour la première fois, l'armée coloniale va combattre l'ennemi sur son propre terrain - la brousse — et avec ses propres armes — la guérfila. Des « informateurs » autochtones son t recrutés pour laire du renseignement pour le compte des Briment pour se compte des Bri- Reproduction interdite de tanniques. Kitson parvient à cles, sauf secord apec l'admin e retourner » des maquisards, et met sur pied des « contre-

guérillas ». Ce « jeu », selon sa propre expression, se révèle payant pour la Grande-Bretagne, qui réduit la guérilla

rions d'Alusions en pensant ou'A

suffit, pour la neutraliser, d'ali-

long du rideau de fer. » L'émission, au grand ébahisse-

ment de l'éditorialiste du Times,

n'a pas cette fois provoqué de levée de boucliers dans les mi-

lieux politiques. Le journal note que la sensibilité de l'opinion

publique, sur ce point, s'est peut-

avant tous les soirs sur leur

écran de télévision l'occasion de

voir leur armée faire du main-

tien de l'ordre et de la lutte

Que pense la « grande muette »

britannique des scénarios du général Kitson? Sur le plan

purement logistique, la réalisa-tion d'un coup d'Etat ne présen-

terait aucune difficulté majeure.

D'ailleurs, les plans existent déjà,

au ministère de la défense, pour

faire face à une attaque terro-

riste contre les centres névral-

giques. Il ne faudrait pas plus

de quelques minutes aux hommes

du Special Air Service Regiment

(SAS), cantonné à Chelsea, pour

se rendre au 10. Downing Street.

siège du conseil des ministres

Ce plan, d'une efficacité redou-

table, dit-on, pourrait tout aussi

bien servit en cas de putsch militaire Simplement, au lieu de

il s'agirait pour les hommes du

SAS de prier les gouvernants

civils de faire, sous la menace

des armes, place nette. Cependant, estime la grande

majorité des officiers supérleurs,

ce scénario extrême n'a de chan-

ces d'être appliqué qu'en cas où

un gouvernement civil se main-

tiendrait illégalement au pouvoir

en refusant, par exemple, de se

soumettre au verdict des urnes

au bout de cinq ans, comme c'est

la règle en Grande-Bretagne. Les

militaires s'empareraient alors

du pouvoir temporairement, le

temps d'organiser des élections

En quelque sorte, un coup d'Etat

La perspective de voir l'armés

ne surto

prendre entièrement en charge

scepticisme amusé chez les sous-

officiers et hommes de troupe

(tous « engagés » depuis la sup-

pression de la conscription).

L'armée, fait-on valoir, n'a ni

les moyens ni les hommes né-

cessaires pour une telle mission.

Un sentiment diffus de malaise est néanmoins perceptible

parmi les officiers supérieurs qui

croient à une « déstabilisation »

du pays au cas — malheureuse-

ment probable... - où s'aggra-

versit le déclin économique du

Et après?

si elle s'amplifie de Jaçon spec-

taculaire et durable, peut créer

des troubles tels que le pays

bascule dans l'anarchie », expli-

que un général, « Je souhaite

lité, que je crains, ne se produise

pas. Je crois beaucoup au bon sens de mes compatriotes.»

l'appel à la troupe durant la grève générale de 1926, à Lon-dres. Un bataillon de Cold-

stream Guards, appuyé par des

chars, prit position tout autour

de Whithall, le quartier des mi-

nistères. L'armée se déploya dans les docks de l'East End

pour surveiller la distribution

des denrées alimentaires. Dans

ses memoires, Lord Ruthven,

responsable de l'opération, devait

noter : « Mes Officiers ont été

unanimes à penser que - sur le

seul plan de la technique mili-

taire — ces journées furent les plus riches d'enseignements de-

Récemment, les stagiaires du

général Kitson ont « planché »

sur la mise au point d'un coup d'Etat militaire. Le scénario

conçu fit l'admiration des ins-

tructeurs. Et une fois au pouvoir,

demanda-t-on aux élèves, que feriez-vous ? Silence embarrassé.

Finalement, un stagiaire se dé-

voua et répondit : « Nous tâche-

rions de trouver un politicien

puis la guerre de 1914-1918. »

Un précédent au moins existe :

«La baisse du niveau de vie,

pour sauver la démocratie...

neutraliser d'éventuels terroris

être émoussée, les Britann

anti-terroriste en Ulster.

Quatre ans plus tard, Kitson est envoyé en Malaisie, pour traquer les maquis commun pro-chinois. Ses prouesses lui valent la Military Cross avec palme. Affecté à Chypre, il lutte contre les commandes anti-britanniques de l'Eoks-B, puis, à Oman, il traque les rebelles du Dhofar, Enfin, à la tête de la 39° brigade cantonnée en Irlande du Nord, Kitson est responsable du maintien de l'ordre durant le sinistre Bloody Sunday (di-manche sanglant), en 1972, à Londonderry, L'IRA le surnomme à cette occasion le « Boucher de Belfast », et le place en tête de la liste des e personnalités à

Le stage de Camberley dure quinze mois. Un officier sur quatre seulement passe à l'Ecole de guerre, dont le diplôme est indispensable pour tout militaire ambitieux. Chaque stagiaire appartient à un groupe de discussion (syndicate) de dix membres, comprenant un officier étranger, et présidé par un colonel instructeur. L'idée - copiée. dit-on, par la plupart des granleurs cadres de direction consiste à tirer le maximum de parti de la confrontation incessante d'idées et d'expériences. Camberley, fondé il y a plus d'un siècle, après la guerre de Crimée, s'enorgueillit mème d'avoir inventé le mot staff. qui a fait fortune depuis...

## Provocation

Un trimestre entier est consacré à la lutte anti-subversion. sous la haute direction du commandant de l'école. Récemi les téléspectateurs britanniques ont ainsi on assister à un exercice imaginé et mis en scène par les staglaires. Le scénario était le suivant : nous sommes en 1981 dans une ville imaginaire du Royaume-Uni baptisée Trois-Rivières - les Ecossais auront aisément reconnu Aberdeen, le grand port de la côte est. A la suite de graves troubles sociaux, la police, débordée par des extrémistes, fait appel à la troupe.

Les élèves tiennent tous les rôles : militaires, policiers et « gauchistes ». Au tableau noir, un jeune capitaine - blue-jean. cheveux longs - expose la tactique de son mouvement extrémiste : ouvrir aveuglément le feu sur un cortège de manifestants afin de faire tomber la police dans le piège d'une pro-vocation. Les bobbies, pris de panique, ripostent en faisant des victimes civiles. La colère de la population, habilement exploitée par les extrémistes, se retourne contre les forces de l'ordre. L'armée entre alors en scène et se déploie en force.

Après ces « travaux pratiques ». saisissants de réalisme, les « acnaliste de la B.B.C. leur crainte de voir le pays plongé dans le version existe au moins dans deux secteurs-clés : l'industrie et les moyens d'injormation». explique un stagiaire de Camberley. « La majorité des grèves que nous connaissons aujour-d'hui ont des mobiles essentiellement politiques.» Un de ses camerades ajoute : « La menace numero un reste la tentation communiste. Nous nous berce-

Edité par la SARI, le Monde, Gérants : latours Fauvet, directeur de la publication,



## Herald Tribune

## La grue séduite

REFLETS DU MONDE

Il faut danser avec les grues pour favoriser la pré-servation de l'espèce. C'est ce qu'affirme un article de l'International Herald Tribune, rapportant certaines expé-riences menées aux Etats-Unis par des chercheurs en

ornithologie.
«Le 200 de San-Antonio, au Tezas, avail donné uns grue à une réserve d'oiseaux qui velle à la préservation de cette espèce en voie de dis-parition. Mais la bête s'était raissait plus attachée à eux qu'aux représentants de sa

propre espèce. Ayant perdu ses parents très tôt, elle avait, ses parents très loc, ette tradi-en effet, passè sa tendre en-jance chez le directeur du 200. La grue était totalement indifférente aux avances des males de son espèce, et même l'insémination artificielle était un échec : elle ne pondait pas. Trois années de suite, à des chercheurs de la réserve se livra quotidiennement auprès d'ells à une danse de séduction. L'expérience semble avoir réussi : le premier œuf de la grue est actuelle-ment en incubateur.

## DIE WELT

### Qui aime le plus les cyclistes? «Le ministère de l'environ-

nement recherche actuellement la ville allemande la tes », rapporte le quotidien ouest-allemand Die Welt. « Quelque cent singi-cinq villes de trente mille à cent mille habitants ont posé leur candidature comme modèle » à cet égard. (...) Le ministère a lancé es concours non pas pour décerner des priz ou des subventions, mais pour découvrir une ville qui est prête à créer un réseau routier modèle pour les cycles et oui communiqueratt son expérience aux autres comqui relie toutes les grosses entreprises, les banlieues dor-toirs et le cœur de ville et permette aux cyclistes de s'y sentir en toute sécurité. Car c'est la peur, par exemple, qui interdire aux enjants de se rendre à l'école à bicy-

» Il est évident que l'utilisation de la bicyclette est meilleure pour la santé que celle de l'automobile. Pour le cœur, la tension artérielle, etc. Il n'y a que dans un cas où elle n'est guère utile, dans la lutte contre l'obésité. Car la consommation de calories est

## Newsweek

### Un nouveau « mal de l'air »

Les hôtesses d'une compagnie aéronautique américaine souffraient d'une bien mystérieuse maladie professionnelle, dont une enquête vient enfin de trouver la cause. Newsweek écrit :

« Les hôtesses d'Eastern Airlines ont été frappées tout l'hiver par un mal étrange : des taches rouges sur leur peau, qui paraissaient exsuder un liquide comparable au sang. Cette affection, qui ne se manifestait que sur les vols entre New-York et 11 TOTE | investigateurs médicaux; les spéculations sur sa cause allaient des maladies exotiques aux produits de net-

Airlines a finalement pu que l'affaire de la « sueur rouge » était élucidée. (...) > Les enquêteurs ont, en effet, découvert que, lorsque les hôtesses revêtaient le gilet

toyage irritants. Mais Bastern

de sauvetage de caoutchouc pour leur démonstration de routine, de petites parcelles d'encre se détachaient des lettres de trois pouces de haut qui, sur le gilet, indiquaient : Démonstration seulement ». Des analyses chimiques ont combinée au maquillage et à la transpiration, prenait l'aspect d'une émission san-

## Pariser Kurier

## En quelle langue dresser les chiens?

connaissait, dit-on, le langage des animaux. Tel n'est pas le cas, malheureusement, des dresseurs de chiens, qui sont obligés d'éduquer ceux-ci dans leur langue nationale. Ce qui peut poser certains

problèmes à l'exportation si l'an en croit le bimensuel franco-allemand Pariser Kurier, qui reconte : « Lorsque l'émir du Qatar a commandé à l'Allemagne jédérale douze bergers allemands pour èquiper ses services de police, il n'avatt pas pensé que les quadrupèdes, malgré un dressage

Saint François d'Assises poussé n'étaient pas en mesure de comprendre l'arabe. Par chance, douze policiers du Qatar suivent actuellement un stage de formation de dresseur de chiens : ils en ont profité pour apprendre l'allemand. En revanche, les chiens devront s'habituer à leurs nouveaux noms : les policiers de l'emir sprouvant quelques difficultés ques de leurs futurs compagnons de travail, ils ont pré-féré les rebaptiser. Arko von der Hohenburg s'appellera désormais Djabar.»

## 

## Chasse aux ivrognes à Moscou

L'un des aspects les plus problématiques du « grand nettoyage » entrepris à Moscou pour recevoir les Jeux olympiques est celui des ivrognes, estime l'agence REU-TER :

a Les campagnes contre l'almanent de la vie soviétique », note le correspondant de l'agence à Moscou, « mais elles ne semblent pas avoir eu beaucoup d'effets jusqu'à prêsent. Les mesures actuelles visent surtout, semble-t-fl. & donner une bonne impression extérieure... Les jourgonnettes

vertes du « service médical spécial » de ramassage des torognes ont développé leur rayon d'action, pour prendre en charge tous ceux qui, en rupture d'équilibre, essaient de regagner tant bien que mal leur domicile... Selon une partout, les torognes invétérés seront déportés en masse de Moscou pendant toute la durée des Jeux olympiques, afin que les trois cent mille sent pas de cet aspect le moins glorieux de l'hospitalité

Constitué d'une accumulation de régimes particuliers, reflétant la variété des catégories professionnelles, le système des retraites en France est d'une singulière complexité. La réduction du nombre des cotisants pose, d'autre pari, à terme, la question du pouvoir d'achat des retraités.

## JEAN-PIERRE DUMONT ET CHRISTIANE GROLIER

système des retraites en France demeure une consa crise économique comnence à peine à ébranier. Régime général, régimes naux, régimes autonocinq... et même cent vingt al l'on distingue les secmentaires, voire suplémentaires - environ six cents. - cette aíque constituée progressi-ent depuis 1945 en raison cadres, des travailleurs indépendants, etc., est telle que certains assurés ont beaucoup de peine pour s'y retrouver. Surtont lorsqu'ils ont travaillé du-rant leur vie active dans divers commercianx Pire, les inégalités, en depit d'améliorations importantes, sont toujours aussi grandes : l'âge de départ en retraite tout d'abord puisque, selon les métters, le droit à pension varie soixante-cinq ans ; le montant des pensions ensuite car selon les régimes et selon leur passè les personnes âgées percoivant des allocations dont les écarts son; plus grands que ceux observés au sein de la hiérarchie du

La situation n'est guère mellleure si on la compare à celle des antres pays européens : seion les prévisions pour 1980 du budget social de la Communauté, la France n'arrive qu'en sixtème position pour le montant moyen des pensions (5478 unités de compte européennes) loin der-8 933 et la R.F.A. (7 012) même si giobalement l'ensemble des « avantages » vicillesse représente une masse importante : 205 milliards de francs en 1978 soit 11 % du produit intérjeur brut.

L'histoire des pensions en France a cependant été marquée ces dix dernières années par de tes améliorations : prise en compte de 37.5 années de cotisation importante du minimum vie: liesse, dont le montant rattrape parfois celui de très nomeux petits retraités. Quant à l'abaissement de l'âge de départ en retraite, il est resté officiellement bloqué à sotzente-cinq ans, à quelques exceptions près, et cela, en dépit des revendications synd:cales Celles-cl ont cependant été indirectement satisfaites par des solutions bancales : garantie de ressources (égales à 70 % du salaire) dès soixante ans pour de nombreux salariés. - ce qui constitue une sorte de préretraite gérée par l'assurance chômage — et départ avancé pour certaines catégories de manuels et de femmes Finalement l'àge moyen de départ en retraite

(1) Er 1970, selon une étude du CFRC. le rapport entre premier et dernier décile (10 % de personnes dont les revenus disponibles sont CFRC. Is respons the personnes dernier décile (10 % de personnes dont les revenus disponibles sont les plus fables et 10 % de personnes dont les revenus sont les plus élevés) était de 11,5 pour les ménages à gés de soixanta-cinq ans et plus au lieu de 9,3 pour l'ensemble de la consistent.

la population.

(2) Le pourcentage de parsonnes actives de soixante à soixante-quatre ans est passé de 1875 à 1878, de 56.7 \$ à 45 % pour les hommes et de 29.8 % à 34.1 % pour les

## Le minimum vieillesse

Il se compose de deux prestations, un avantage de base, égal au 1<sup>er</sup> décembre 1979 à conditions de ressources (mininum de pension), et l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (F.N.S.). allocation n'avant pas donné lieu à consation et dont le montant actuel est de 7 200 F par an. Au total, le minimum de ressources dont neuvent disposer les personnes âdées est de 14 600 F par an. Le platond de ressources pour prétendre à de 15 500 F pour une personne et de 29 200 F pour un couple Actuellement, environ quatre milla moltié des retraités, perçoivant l'avantage de base, et deux millions touchent le F.N.S.

autour de soixante-deux ans (en le privé, soixante ans dans le publie et sorxante - quatre ans

dants) (2). Autres incohérences : alors que les principaux régimes des trava:lleurs indépendants sont gérés par les assurés élus par leurs pairs, celui des salaries est, depuis 1967, administre moitie par les salariés, moitié par le pales organisations représentatives. Enfin toutes ces institutions —

Quant à l'avenir des régimes de retraites il est doublement hypothéqué : à moyen terme l'aggravation du chômage qui réduit le nombre des cotisants freine les rentrées de cotisations et pose le problème du maintien ou non du pouvoir d'achat des retraités, tant ceux du régime de base que ceux des institutions complémentaires et l'idée d'une indexation sur les prix et non plus sur les salaires

1985, un relevement des cotisstions de l'ordre de 2 points. A beaucoup plus long terme c'est-à-dire vers l'an 2000. la chute de la natalité posera des problèmes bien plus graves en remettant en cause, sauf solu-

tions complémentaires. La encore les pouvoirs publics s'inmilieux, on souhaite non seulement l'harmonisation des régi-

# TABLEAU DU 1000

## Le régime général...

les deux tiers de la population active, environ 13 millions de salariés de l'industrie et du commerce, cadres et non-cadres. Il verse quatre millions sept cent mille pensions, à peu près 40 % de la totalité des retraites. Ce qui représentait, en 1979, une masse monétaire de 64 milliards de francs.

Son principe est simple. Il est fondé sur la notion de répartition. Les actifs palent des cotisations, immédiatement redistribuées aux retraités. Ces cotisations sont payées par le salarie (4.7%) et l'employeur (8.2 %) sur le salaire plafonné (5 010 francs par mois en 1980). Elles sont comptabilisées tout au long de la carrière du travailleur pour lui permettre, le jour venu, de prétendre à une pension de vieillesse. Cette pension est établie en fonction de trois paramètres : l'âge auquel Fintéressé va formuler sa salariale, les salaires perçus. · L'AGE.

est de soixante ans. Auparavant, il ne peut s'agir que

salaire plafonné. Chaque année d'ajournement majore de 5 % ce taux de base (1,25 % par trimestre supplémentaire). Si solvante ans le taux est de 25 % Il sera de 30 % à solvante et un ans, et ainsi de suite, pour atteindre 50 % à soixante-cinq ans. C'est le « taux plein ». Mais, en cas de poursuite ultérieure de l'activité, il continue de s'accroître : à soixante-dix ans, Il

Certains salariés peuvent,

ment toute la population

coloriée cadres et non cadres et.

dans certains cas, les fonction-

premiers à bénéficier d'une re-

sivement les conventions collec-

ralte complémentaire. Progres-

usqu'au 29 décembre 1972, date de la généralisation du système.

actuellement ces retraites.

monisent, leurs décisions.

lque six cents régimes gérent

nent leurs actions et har-

L'AGIRC et l'ARRCO (1) co-

L'AGIRC supervise cinquante-

huit institutions qui reçoivent des cotisations de 1 700 000 sala-

Riles ont versé, en 1978, 10 mil-

lions de francs à leurs 521 436 res-

sortissants. Bien que cadres, ces salariés cotisent à l'ARRCO sur la

partie de leur traitement infé-

rieure au salaire plafond (4.40 %)

et au-delà la cotisation cadre

varie de 8 % à 16 % - taux

d'appel majoré de 3 % - sur

une somme qui ne peut excèder

quatre fois le plafond de la Sécu-

rité sociale. Ces cotisations don-

nent droit à des « points », qui

s'additionnent au long des an-

nées. La retraite est déterminée

en multipliant le nombre de

points par leur valeur définie

chaque année Cinq cents points

droit Sinon, un versement uni-

que correspondant au produit des

points acquis est effectue. Le ca-

nècessaires pour ouvrir

Les cadres, en 1947, furent les

les complémentaires...

cependant, bénéficier, dès soixante ans, du « taux plein », s'ils sont reconnus inaptes au travail ou entrent dans une des catégories de « pensions anti-

LA DUREE D'ACTIVITÉ. Le futur retraité ne pourrs. espérer une pension complète que l'assurance-vieillesse pendant an moins cent cinquante trimestres, soit trente-sept ans et demi. l'administration déduit autant de 1/150. Certains salariés noursuivent leur activité au-delà de soixante-cinq ans pour acquerir ces trimestres et percevoir l'intégralité de leur pension. Par contre, les femmes assurées, enfants pendant au moins neuf ans jusqu'à leur seizième anni-versaire, se voient gratifiées de deux a n n é es supplémentaires d'assurance par enfant à charge. Certaines situations, telles que m a l a d i e, maternité, chômage,

faits de guerre, sont assimilées à des périodes d'emploi. · LES SALATRES.

meilleures années de salarist. 1 juillet, des coefficients déterminés par un arrêté ministériel revalorisent ces salaires

• LE NIVEAU DES PEN-La pension est donc calculée suivant la formule :

Pension = taux x salaire annuel Nombre de trimestres

Avec cent cinquante trimestres, la pension est entière. Avec un nombre moindre elle est pro-

tion de sa pension dès l'age de

cinquante-cinq ans. Elle subit

alors un tarif dégressif jusqu'à

LES NON-CADRES

solxante-cinq ans (ou solxante

L'ARRCO fut créée en 1961

par un accord rendant obliga-toire l'affiliation à un régime de

retraite complémentaire de toutes

les entreprises adhèrentes du C.N.P.F. (Conseil national du pa-

tronat français). Elle est compo-

sée de 117 organismes, convrant 12 millions de salariés et payant

7 200 000 allocations à environ

4 millions d'ailocataires distincts.

le traitement brut dans la limite

d'un salaire égal à trois fois le

plafond de la Sécurité sociale

pour un taux d'appei de 4.40 %

(2,8 % à la charge de l'employeur

et 1,8 % à celle du salarié). Ce

taux pouvant atteindre 8 %. Les

points réunis durant la carrière

sont, lors de la liquidation, mui-

qui, à l'inverse de l'AGIRC, n'est

pas unique, mais dépend de

L'âge normal de départ en re-

traite est de soixante-cinq ans

(on soixante ans). Cette retraite

complémentaire, en principe, doit

une somme allant de 18 à 20 %

(1) AGIRC. Association générale des institutions de retraites des cadres; ARRCO. Association des régimes de retraites complémen-taire. (non cadres).

de leur ancien salatre.

assurer aux salaries non cadres,

l'institution d'appartenance.

Les cotisations sont assises sur

portionnelle. Le montant maximum de la pension correspond salaire plafonné servant au calcul des cotisations. Actuellement, par exemple, pour un taux plein de 50 % et cent cinquante trimestres d'assurance, il ne peut dépasser 30 060 francs annuels. Au minimum, la pension atteint, me dans les autres régimes, l'A.V.T.S.) depuis le 1er décem-

La pension peut être majorée. Le fait d'élever trois enfants donne droit à une majoration de 10 %. Une majoration pour conjoint à charge », inchan depuis 1976, est servie sulvant des conditions d'âge et de ressible : la « tierce personne » atiribuée aux pensionnés reconnus inaptes au travail, aux de guerre, titulaires de pensions

RETRAITE ANTICIPER,

Les pensions accordées par anticipation, des l'âge de soixante ans, mais au tauz de 50 %. concernent diverses catégories de salariés. Ce sont les pensions combattants titulaires de la carte sonniers de guerre (1) ; les femmes assurées sociales qui justifient de trente-sept ans et demi de cotisations ; les travailleurs manuels ayant cotisé pendant au moins quarante et un ans et tra-valllé pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années en service continu, en semi-continu, à la chaîne, au four ou exposé aux intempéries sur les chantiers : les ouvrières mères de famille qui auront dant trente ans pour une activité manuelle d'au moins cinq ans au cours des quinze années précédentes.

En plus des « droits propres » de l'assuré existent des « droits dérivés ». Il s'agit essentiellement de la pension de réversion versée au conjoint survivant non remarié, âgé d'au moins cinquantecinq ans et dont le mariage avec l'assuré aura duré au moins deux ans. Cette pension est égale à la moitié de celle que percevait on aurait perque l'assuré. En cas de mariages multiples, la pension est partagée entre les ex-conjoints. Avant cinquantecinq ans, le conjoint survivant reconnu inapte pourra obtenir une pension d'invalidité de veuve ou de veuf transformée en pension de vieillesse de veuf ou de veuve. Des formules semblables, plus ou moins avantages sont prévues dans les autres

Le régime des salariés agric répond aux mêmes princ impératifs que celui des travail-leurs du régime général. Il est géré par la Mutualité sociale agricole. Environ sept cent vingt mille salariés agricoles relèvent de ce régime, quatre cent mille agricole et les autres étant gestion. En 1978, 6 milliards 750 000 francs out été répartis entre neuf cent cinquante mille

(1) Ces deux premières catégories de salariés (parfois élargies) ront servir de critères pour anticiper le venement de la penaion dans presque tous les autres régimes, qu'ils soient régimes de base ou régimes complémentaires.

(2) Les autres régimes de base ou complémentaires réconnaissent généralement des avantages, soit au conjoint à charge, soit au conjoint survivant, goit aux orphalins.

## les spéciaux...

culiers mis en place bien avant le régime général couvrent en-viron 2 300 000 retraités à qui lis versent 36,6 milliards de francs par an (1979). Il s'agit des fonctionnaires civile et militaires. des marins, des mineurs, des employés de la S.N.C.P., de l'E.D.F.-G.D.F., de la Banque de France, de l'Opéra, regroupés dans treize principaux régimes. Ils perçoivent fréquemment des avantages supérieurs à ceux des salariés du régime général et se sont refusés à en faire partie au cours des différentes refontes du système d'assurance. Cer-tains peuvent accèder à un régime de retratte complémen-taire, mais le principe n'est pas

Ces salariés palent une cotiss tion, généralement égale à 6 % de leur salaire sans limite supéqui appliquent le plafond du régime général. Quant à la part patronale, elle est extrême varice et parfois indéfinie lorsque l'Etat est l'employeur. Il équilibre simplement en fin d'exercice les cotisations et les sommes versées. En 1976, 6,5 milliards de subventions ont été distribuées à ces régimes. Deux critères déterminent l'ouverture des droits, la durée d'activité et l'âge de départ, lequel fluctue suivant les régimes et à l'intérieur même de . ceux-ci . par .la distinction faite entre « sédentaires » et « actifs », ces derniers étant autorisés à faire valoir leurs Rn règle générale, quinze an-nuités suffisent pour ouvrir droit à une pension. A la S.N.C.F. on peut prendre sa retraite « normalement » au bout de vingtcinq ans de service actif. L'age de la retraite est, généralement fixé à solvante ans ou à cinquante-cinq ans pour les c actifs », avec la possibilité de rester en fonction les cinq années sui-vantes. Ensuite, les Intéressés sont obligés d'abandonner leur emploi. Les danseuses de l'Opéra, par exemple, sont en retraite à quarante ans et leurs homo-logues masculins à quarantecinq. Les chanteurs partent à cinquante ans.

La pension est calculée, le plus souvent, sur les salaires de fin de carrière : les six derniers mois dans la fonction publique. la demière année à l'E.D.F. L'opération se révèle plus fruc-tueuse que pour le régime général Diverses majorations s'ajoutent (10 % pour avoir éleve trois enfants, par exemple) et la pension peut atteindre jusqu'à 80 % salaire réel. Sulvant le régime, le montant moyen de la pension peut passer du simple au double. Pension de reversion et pension pour les orphelins sont également prévues.

Retraités à un âge relative-ment bas les bénéficiaires des régimes speciaux ont la liberté d'entreprendre une seconde carrière. Cumul avec un salaire, avec une autre pension de vieillesse (ou d'invalidité) sont per-

les artisans, les exploitants agri-coles et les professions libérales

reauts unt adhéré à des lisées par l'ORGANIC et les artide vieillesse sont identiques à celles du régime général. Le taux des cotisations (12,90 %) est assis sur le revenu fiscal, limité au plafond de la Sécurité sociale, c'est-à-dire, autourd'hui à 60 120 F par an Actuelle ension est liquidée en tenant compte des deux périodes de cotisations, avant et après l'alignement sur le régime général. Mais, elle ne peut être inférieure rigimes règient environ 1 230 000 pensions par an (700 000 pour le l'ORGANIC et 530 000 pour la CANCAVA): - Le régime des exploitants agriceles dats de 1952, modifié

moins à l'A.V.T.S., et une retraite de complément acquise par un certain nombre de points. Ce régime est géré par la Mutualité sociale agricole, au béné-fice d'environ I 850 000 retraités. Les cotisations sont également à double niveau : individuel pour l'exploitant — et chacun des membres de sa famille — et cadastral en fonction de la superficie de la priorité. Le budget de l'Estat, chaque anée, prévoit dans la loi de finances, le déséquilibre entre recettes et dépenses et ransfère les sommes nécessaires à cet équilibre. L'âge normal d'entrée en jouissance de la pen-(solvante ans). Il faut avoir exercé pendant quinze ans et evoir cotisé pendant cinq ans. Le conjoint de l'exploitant, sans droits propres, percevra la retraite de base. En cas de décès, l'époux survivant pourra préten-dre à la pension de base et à la

prévues. Le système d'assurance-vielllesse des professions libérales re-monte à 1948. Il regroupe treise sections (notaires, officiers mi-nistériels, médecins...) qui appartiennent à la C.N.A.V.P.L. (2). En 1954, la section des avocats a été caisse autonome, la caisse nationale des barreaux frança Le plupart de ces sections dis-posent d'un régime complémenaire obligatoire avec des possibilités d'option. Les cotiss

ment. Diverses bonifications sont

uniformes pour tous les parti-cipants, diffèrent d'une section à l'autre (2 100 P pour les pharmaciens, 4 300 F pour les notaires en 1979) tout comme les retraites d'un montant propre à chaque profession. L'allocation, servie à soixante-cinq ans (ou soizante ans), ne peut être infé-rieure à l'A.V.T.S. Le conjoint à charge, sans droits personne perçoit une prestation égale à la moitié de celle de l'allocataire.

(1) ORGANIC. Caisse de compen-sation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commarco.

CânCâvă. Caisse autonome nationale de compensation de Fascutance viellisse artisanale.

(3) C.N.A.V.P.L. Caisse nationale
d'assurance viellisses des professiona libérales

A Trachemore of an interest of the property of

freidli grad gettigt

the year of the y

1 100gt 15 40

of plant of us

and take on the

ATTER & MILES

Delliques de Paper débuté

swampe fee mil

Marie Briet Bills

offect ? Chillies

Wife building gar

Alexander in the state

## Quel parti pour quelle n

JEAN STORE AZEMA

ta come

ST. Free

2000

:C:::37

200

57

Contract to the

326

100 100 mm

. I'm eines beraft bereite mie m The state of the s TABLE WITE METHOD CONCERNS in Selegal Lean Mann. The second 4 Nour best men the same of the same same in the same of t ". de mont a member gue tit elle maiem, e fie 38, en Company of the Santaland Section were Services (2000)

Street a sent sent in leading Service of the service and the service of the servi the state of the state of the latter. The state of the s THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

THE PART WAY PART & NO A 10 At Annie province one TALL ME AL GOMOGRAPHIA THE SALES . PROPER The second of th the first and discount in monthly fe 's Comminging Mail.

I THE PROPERTY WAS STORE THE VICTOR PLAN INCOME. rimorment, & la a gine. The agest and an implement 13 of \$7 West \$9. 80 THE REAL PROPERTY NAMED FOR PAUR DIER & . aral grede des segue. ou that thranche. The think merendening Jonney's such a Car Carlo Co. Er bere Stante die ber werten Refrieden Stational Austr THAT! BUT .. & FREEL Principal and Pr Sectional Appropriate TAT IN THE SECOND PROPERTY. 100 ACM A Marine, in wathe saids

Terri laste author com Training the statement of the statement THE PERSON NAMED IN STREET



## Radio-Télévision

La Mélodie

D'ARCHIE MAYO

Lundl # avril TF 1, 14 h 26

Lundi 28 avrli

de la jeunesse

Un gosse des quartiers pauvres de New-York, mal aimé

et vagabond, découvre le vio-lon et reçoit les leçons d'un

vieux projesseur qu'il sauve

« rooseveltien » dans un mélo-drame un peu fade, où se pro-

duit — c'est l'attraction — le violoniste virtuose Jascha

★ Le néo-réalisme tenté par le jantastique social. Toto, le

Bon, jeune homme à l'esprit

franciscain, cherche à faire le

bonheur des pauvres et des clochards de la zone mila-

naise contre les capitalistes,

avec le concours de sa mère adoptive, descendue du ciel

pour la circonstance, et d'une

colombe miraculeuse. Un

essai poétique - très discuté

à l'époque — dont le style a

vieilli, mais don: le « message » fait toujours chaud au

cozur Parlagea, au Festival de Cannes 1951, le grand prix avec Mademoiselle Julie d'Alf

Le Bal des maudits

★ Un !lemand rallié au nazisme (Marion Brando), un juif américain victime de

l'antisémitisme (Montgomery

Clift), un chanteur new-

yorkais (Dean Martin) dans

la tourmente de la deuxième

guerre mondiale. Héros et

vaincus, femmes, militaires et

civils. La miss en scène de

Dmytryck s'est empêtrée dans

la machinerie de cette fresque à grand spectacle (1938-

1945) d'après un roman d'Irroin Shaw, mais il y a

quelques moments forts et, surtout, la réunion d'acteurs

D'EDWARD DMYTRYCK

Lundi 28 avril FR 3, 20 h 30

les films de la semaine

Les trois plus belles Américaines interviewées par Barbara Walters

## Dix sur dix

**OLAUDE SARRAUTE** 

LES s'appellent Farah Few cet, Cheryl Ladd et Bo Derek.
Elles sont belles, super-belles.
Dix sur dix, ax æquo. Elles sont California. Et adorées par les médias. On a falt tomber sur leurs nome des tonnes de papler journal rule. L'autre soir encore, de passage à Los Angeles, je les ai vues répondre à l'écran sux questions de la star du journalisme, la comme on dit là-bas, 1 million de

ment à son intelligence, à la rapi-dité, à la nervosité de son style et de sa pensée, à son culot, à et de sa penses, a son culor, a son talent. La beauté, ça ne devreit pas, mais ça compte pour elle sussi. Pour elle presque autant que pour celles qui en font profession. Une beauté déjà un peu fanée, jaiousement, anxieusement arrangée, ma-quillée, surveillée. Devenir un homme à partir d'un certain âge. quelle femme n's pas fait ce vœu, révélateur de la difficulté qu'il y a à viellir dans certains métiers, y compris, oul, celui de présentatric à la télé?

mun : un mari. Deux d'entre elles n'en ont plus, la troisième en a un interiocutrice, dès le départ, a voulu y voir un handicap, une source de

commun des mortelles. Là-haut, sur l'Olymps, au royaume des vadettes, pour ces divinités des temps modernes, tout n'est pas rose. On se disputa, on souffre, on s'angoisse Elle en a été pour ses frais, jugez vous-même. Première visite à domicile, celui de M. et Mme Bo Derek. Un modeste, un minuscule trois pièces à Hollywood. Bo a trenta-trois ans, John, cinquante attitré des somptueuses créatures qu'il a épousées — Ursula Andrees allongé sur des coussins, en train de caresser distraitement les formes fuselées d'une Bo splendide, aussi lisse qu'une dragée. L'interrogatoire sera sans pitié. La presse l'accuse femma, en se collant à elle, en

Vral, sauf que, s'ils la veulent, elle (Elle), il faut qu'ils le pren-nent, lui. Il fait partie du lot. Sans lui elle ne serait pas. Il l'habille, il la coiffe, il lui apprend à marcher, faire du tost ? Tost ou pas, il ne peut pas faire autrement. « Bo la my everything. . Elle est tout pour

Ce disant, il lui pesse la main sur le front, je nez, d'un geste expé-Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous ne voyez donc pas qu'elle transpire sous les projecteurs ? Ce n'est pas joil. Quand elle entend dire : « Pousse-toi, Farah, Bo est là », qu'est-ce qu'elle ressent ? De la peine : c'est bête et méchant. Elle n'a aucune envie de détrôner qui que ce soit, elle est heureuse, elle est amoureuse, elle est blen dans

ce décor, niché dans les cottines tennis, sauna et piscine, où s'en-châsse une Farah Fawcet Major qui de son nom, celui de son ex-écoux. alle en a profité pour virer du même coup son imprésario et son attaché sume à présent, prend seule ses décisions, abandonne ses longs cherelle, eans cesser pourtant de les rejeter en arrière. Ce signe de

Elle était reine à la télé, la voici servante au ciné. N'est-ce pas un

l'une pour l'autre ? Non, un coup de force, au contraire. Farah en es rêve t-elle aujourd'hui ? D'un bébé, avec ou sans mari. Regrette-t-elle le sien ? Absolument pas. Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Quelle note se donne-t-elle, elle, en matière de beauté ? Neuf sur dix. pense-t-ella, guand alle entend dire : Farah, ôte-tol de là, Bo est là »? Que ce sera au tour de sa rivale; ta prochaine fols.

Enfin, Cheryl Ladd, la rempla çante de Farah dana Charlle's Angels, sile sussi séparée de son ans. Quand elles se rencontren dans les studios, elle et Farah, cela provoque quoi, des étincelles ? Un peu de gêne. Son divorce ? C'est dur, non, suriout pour une maman ?

Et pan sur le bec des clichés, des idées reçues. La divorce ne signifie pas forcément un ratage. Ce peut être un renouvellement. En mieux. Le célibat n'implique ni la solitude ni la chasteté, et la beauté n'exclut pas le bonheur. C'est peut-

Miracle à Milan DE VITTORIO DE SICA

de l'envisager avec sérénité. A Lelle jamais éprouvé des envies de sui-cide à la Marilyn ? Jamais. A l'examen de passage de la vie, ses notes ? Dix sur dix. Elle est par-

## Le congrès de Tours vu par Jean Elleinstein

## Lénine contre Jaurès

THOMAS FERENCZI

EAN ELLEINSTEIN serait-il en passe de devenir le nouvel Ala'n Decaux de la télévision fameuse émission qui fit la gloire de Decaux, Castelot et Lorenzi : la Caméra explore le temps » ? Ayant trouvé son Stellio Lorenzi en la personne du réalisateur Yves Ciampi, voici que l'historien communiste, scénariste il y a un an d'un

du congrès de Tours, qui marque la rupture en 1920 entre socialistes et communistes français. Le aujet est, il est vrai, d'actualité, et le titre donné par les auteurs à leur film, le Grand Fossé, ne manquera pas d'être confirmé par la discussion, qui suivra sa diffusion, entre Georges Marchais, secrétaire

numéro deux du P.S., sous l'arbitrage de deux historiens : Danielle Tartakowsky et Pascal Ory.

- Une famille déchirée depuis solvante ans : la gauche ». On verra que sur ce thème les arguments n'ont pas changé en plus d'un demisiècle et qu'à ceux qui, tel Longuet,

## Quel parti pour quelle révolution?

JEAN-PIERRE AZÉMA

E 27 décembre 1920, deux jours après que se fut ouvert à Tours le dix-huitième congrès du parti socialiste unifié, section française de la II. Internationale, le délégué Léon Bium concluait son intervention : « Nous sommes convaincus jusqu'au fond de nous-mêmes que pendant que vous irez courir l'aventurs. il faut que quelqu'un garde la vieille maison. > Le 29, en tout cas, le divorce étalt consommé entre ceux qui acceptaient et ceux qui refusaient l'adhésion à la IIIº Internationale.

Depuis les années 90, il est vrai, des contro verses souvent vives avaient agité la famille socialiste : que faire, en effet, pour en finir avec le vieux monde capitaliste ? Pourquoi la IIº Internationale avait-elle été incapable d'empêcher le déclenchement de la « guerre impérialiste » et d'en abréger le cours sanglant ?

Les bolcheviques, les vainqueurs de la Révolution d'Octobre, poussaient, pour leur part, à la séparation : en 1903 déjà, ils avaient provoqué une scission à l'intérieur du parti social-démocrate russe, pour créer un parti de véritables « révolutionnaires professionnels », seul capable — à leurs yeux — d'exploiter une conjoncture favo-Eux au moins avaient su déceler le maillon faible du capitalisme, l'échec de la Commune était vengé et ils avaient ébranlé le monde.

Le retentissement de cette victoire était grand chez les militants du mouvement ouvrier français. Des militants qui — surtout ceux des campa-gnes — appartenaient, précisément, à la « génération du feu », à ces rescapés qui entendaient bien ne plus être flonés, faire du neuf. Or, en France, on semblait piétiner : aux élections légis-latives de novembre 1919, la S.F.I.O. avait bien gagné quelques voix, mais avait perdu des sièges par rapport à 1914, en tout cas était incapable d'occuper le pouvoir par des voies paralégales; la C.G.T., quant à elle, subissait un échec coisant, les grèves de mai 1920 se terminaient en catastrophe : 12 % des cheminots grévistes étalent mis à pied A ceux qui expliquaient que — à l'évidence — la situation n'était pas révolutionnaire, d'autres, de plus en plus nombreux, rétorquaient que ce qui manquait c'était un véritable projet voire un parti révolutionnaire.

Mais quel parti? A Moscou, la vieille garde bolchevique hésitait : comment faire naître, dans chaque pays, des sections de l'Internationale communiste? Devait-on les réduire à un noyau dur sur le modèle ancien, d'avant 1917, ou fallait-il y intégrer des réformistes ou des conciliateurs repentis désireux de reconstruire une Internationale avec les bolcheviques (en Prance, ils se regroupaient dans un « Centre reconstructeur »).

Le nouvel échec de l'extrême gauche allemande en mars 1920, celui de l'armée rouge devant Varsovie, en août, et le reflux des grèves en Italie, à l'automne, semblent avoir incité le Komintern à adopter la seconde solution : l'Europe n'étant pas grosse d'une révolution dans le très court terme, il valait mieux composer dans le cas

Tout en imposant des exclusions : Zinoviev finit par exiger celle de Jean Longuet, militant en vue et de surcroît petit-fils de Marx, par un « télégramme » lu — en séance — le 28 décembre. Et en enserrant les Français dans le carcan des vingt et une conditions » applicables, depuis l'été, à tout nouveau parti communiste : mise en place d'un parti d'un type nouveau, doté d'un principe de la « centralisation démocratique » et épuré : subordination du syndicat au parti et du parti à la III. Internationale.

A l'ouverture du congrès, les jeux étalent faits : la majorité du « centre reconstructeur » était mandatée pour adhérer — comme le pré-conisaient Cachin et Frossard — à la IIIº Internationale. Une adhésion acquise largement, par 3 252 mandats sur 4 731, le 29 décembre au soir. La majorité était cependant hétérogène; elle comprensit des léninistes convaincus regroupés dans le Comité de la III. Internationale, des anarcho-syndicalistes conquis par l'existence de « soviets ouvriers », et surtout des militants du « centre reconstructeur », qui tentaient un mariage à l'essai tout en formulant des a réserves » sur telle ou telle des vingt et une conditions. En 1921, la Section française de l'internationale communiste (SFIC) revendiquait cent dix mille adhérents, la « vieille maison » (la S.F.I.O.) en

ayant à peine gardé quarante mille. Quelques années plus tard, le rapport numérique s'était inversé. Illusions, désillusions? Le mariage à l'essai avait, en tout cas, mal tourné pour beaucoup : ils étaient partis ou bien ils avaient été exclus lors de la première période de e bolchevisation », en 1922-1923, qui n'avait même pas épargné certains inconditionnels de 1920.

La réunification ne se fit pas, Une partie des militants de « base » y crut bien, de temps à autre ; les appareils, eux, en parièrent souvent, mais plus pour des raisons tactiques que par conviction. Tours, au demeurant, peut-il être effacé ! Oublions ces congressistes, dont une partie — après coup — passe d'une « maison » à une autre, pour considérer que les problèmes demeurent — dans une large mesure — toujours actuels, puisque l'historiographie communiste discerne avant tout dans la césure de 1920 la ligne de clivage opposant les réformistes aux révol naires, les partisans de la « collaboration de classes » à ses adversaires; tandis que bien des socialistes ne désavoueraient pas la philippique de Blum, récusant la transplantation d'un parti de type nouveau, calqué sur « le système de Moscou ».

s'opposer ceux qui, comme Vaillan Couturier, dénoncent la trahison de

Certes, nous evons toulours ten dance à relire le passé à la lumière du présent, et sans doute reteno nous aurteut du congrès de Tours ce qui préfigure l'évolution ultérieure — les historiens le diront — que Jean Elleinstein n'échappe pas enque les clivages d'hier n'étalent probablement pas tout à fait les nêmes que ceux d'aulourd'hui. De blen celle d'un communiste : des deux cheminols qui sont les héros côté socialiste n'est pas le plus sympathique, et Léon Blum luimême n'est pas flatté.

A ces réserves près, cependant, le travail de Jean Elleinstein et Yves Ciampl est une fidèle et convaincante illustration d'un événement qui a durablement Influencé l'histoire politique française, et dont les causes profondes autant que les conséquences immédiates pèsent encore, pour l'essentiel, sur la France contemporalne.

La deuxième partie du film, qui présente les débats du congrès de Tours, est la plus réussie. Ceux qui alment les envolées oratoires et les effets de prétoire, ceux que passionnent les controverses idéologiques et les affrontements de perso ceux qui ont apprécié, par exemple, le Danton et Robespierre de Robert Hossein, su théâtre, ou le Zola de Siellio Lorenzi et Armand Lanoux, à la télévision, ne seront pas décus par le spectacle de ces discussions vibrantes entre des hommes de conviction et de

Chacun de ces personnages deve-nus célèbres est habilement dessiné par des acteurs sûrs, efficaces. Pour n'en citer que quelques-uns, Jean-Paul Farré est un étonnant Vaillant-Couturier, au lyrisme froid qui le situe entre Saint-Just et Chevène ment, Patrick Level un Ludovic Frossard subtil, Paul Bisciglia un Marx Dormoy impressionnant et Alain Mottet un Léon Bium un peu desservi hautair et exaspéré, son discours est bref, son ton presque provocateur), male conforme à son image d'intellectuel qui refuse la démago ouvriériste, Andrée Tainsy, dans le rôle de Clara Zetkin, apporte la note d'émotion qui enflamme l'assis-

de « Vive Jaurès ! » et de « Vive Lénine ! » (en fait, selon l'édition critique des débats établie par Annie Kriegel pour la collection « Ar-chives », les futurs communistes crient : Vive Jaurès et Lénine ! », mais c'est la fiction, ici, qui dit vrai). Alnsi, s'ouvre la grande controverse de notre temps.

★ Mardi 29 svril, A 2, 20 h. 35.

### Les notes de JACQUES SICLIER French Cancan \* A VOIR. \*\* GRAND FILM

DE JEAN RENOIR FR 3, 20 h 30

bals populaires et la création du Moulin Rouge dans un Paris 1900 reconstitué en couleurs pures, en une suite de compositions dignes de la e His d'Auguste Renoir, rendant hommage à son père et se souvenant de son enjance. Directement relié au Carrosse Italie, French Cancan, film du retour de Jean Renoir en reflexion sur le spectacle et la vie, où le spectacle l'em-ports. Comme Camilla, la coédienne du Carrosse d'or, vedette du french cancan, hésite entre trois hommes et se retrouve seule en scène. Françoise Arnoul eut, là, son moilleur this et Jean Gahin. entrepreneur de spectacles pour qui le métier est tout, jut un grand personnage de l'univers de Renoir, avant rière de notable et de patriarche. Ce film superbe se termine dans l'explosion de la danse en jupons mousseux, la frénésie dyonisiaque du mu-

### Mayerling DE TERENCE YOUNG

Jeudi 1°° mai

\* Du rom an historique de Claude Anet qui avait déjà inspiré, en 1935, le film romantique d'Anatole Litvak avec Charles Boyer et Da-Young a tiré un drame fidèle au mythe des amants conduits au suicide par la raisor. d'Etat, mais qui propose aussi une dolphe, héritier purement dé-coratif de l'empire austro-hongrois, dans les trois derniers mois de sa vie. Hélas, Omar Sharif, séducteur à la Valentino, n'a men d'un Habsbourg tourmenté par la névrose, et l'on s'étonne de trouver Catherine Deneune. blonce et cérébrale, en Marie Gardner est l'apparition merneilleuse d'Elisabeth d'Autriche, « l'impératrice errante ».

## Les Novices

Don Juan DE JOHN BERRY Lundi 28 avrij TF 1. 20 h 35

remarquables.

\* L'habit fait le mythe et le mythe fait l'homme. Avec les vêtemenis de Don Juan, le valet Saanarelle devient le sèducieur, iandis que son maître, pris pour lui, n'est plus qu'un valet. John Berry, réalisateur américain piotimi du maccarthysme, a subi les contraintes d'une coproduction franco-espagnole et d'un scénario écrit pour metire Fernandel en vedette. Il s'en est tiré en flanant dans la lantaisie burlesque et la pa-

## Le Retour de Frank James

DE FRITZ LANG Mardi 29 avrii FR 3, 20 h 30

\* La suite du Brigand bienaimé de Henri King (présenté le mardi 22 avril). On y retroupe Henry Fonda et John Carradine dans les rôles de Frank James et de Robert Ford, l'assassin. Western de commande, où Fritz Lang s'est servi du prétexte histo-rique et légendaire pour trai-ter son thème favori : la vengeance, qui force la justice et le destin. C'était son quatrième film aux Etats-Unis, après Furie, J'ai le droit de vivre et Casier judiciaire.

## Pouic-Pouic

DE JEAN GIRAULT Mercredi 30 avrii FR 3, 20 h 30

Louis de Funes et Jacqueline Maillan, déchaînes, chacun en son genre, son type, dans un vaudeville qui n'existe que

DE GUY CASARIL Jeud! 1° mai TF 1, 22 h 45 Brigitte Bardot en religieuse échappée du couvent, qui n'a titution, et Annie Girardot, prostituée zélée qui a le sens des affaires, essavent de faire rire de situations d'une extrême vulgarité, d'une basseese confondante. Cela rend triste.

## Week-end-

à Zuvdcoote D'HENRI VERNEUIL Dimanche 4 mai

TF 1, 20 h 35 ★Jean-Paul Belmondo, émule du Gabin d'avant guerre, en sergent français gouailleur, a anar » et tendre, trouve son destin, le 2 juin 1940, dans « la poche de Dunkerque » pilonnée par l'artillerie et Paviation allemandes. Ce film de guerre à grand spectacle tes, beau travail technique) est tiré d'un roman de Robert Merle qui reçut le prix Gon-

### L'Amour à l'américaine DE CLAUDE HEYMANN

\* Faul Pejos, célèbre réalisateur de Solitude aux Etats-Unis. supervisa on premier film de Claude Heymann, bien tythmé par le découpage et le montage, qui prend, par-fois, un certain ton de comédie américaine dans le rapport entre l'image et le dialogue. Mais l'humour du vauderille d'André Moussy-Eon et de charles Spitzer n'est pas d'une grande finesse, et Spinelly, trop mure pour son personnage de New-Yorkaise extravagante, amuse plus par ses robes que par son jeu

## Problèmes soviétiques

JOURNEE SPECIALE U.R.S.S. Lundi 28 avril. A 2, 20 h. 35.

Après l'Inde, la Chine et les Etats-Unis, Antenne 2 a exploré, un peu plus systématiquement que ne le permet l'information au jour le jour, les réalités soviétiques. Toute cette journée mi-journée et du soir, le maga-zine = Question de temps », sont réalisés sur place. En une série de reportages, l'équipe d'Antenne 2 va tenter d'appréhender

de décrire les marchés paralprésenter un ouvrier, un cadre du parti. Les problèmes économíques ne seront pas négligés; la question religieuse, mais ausal les richesses culturelles et les

Le magazine - Question de temps = développe les aspects politiques et internationaux, l'Afghanistan, les Jeux olympiques, la succession de Leonid Brej-nev, l'attitude des Etats-Unis : le vaste panorama soviétique d'au-

## Correspondant de guerre



DOCUMENTAIRE: EN PREMIERE LIGNE Lundi 28 avril, TF1, 22 heures.

Le 30 avril 1975, lorsque les chars Vietninh forcent les grilles du palais présidentiel de Thieu, Nell Davis est là, il filme. Cela fait onze ans qu'il met en Images les soldats américains, vietnamiens, vietconos cambodolens en train de se battre. Pour lui, ce jour-là, c'est la fin de la guerre, une guerre où sont morts plus de

cameramen ou journalistes. Cinq ans après la chute de Sai-gon, Neil Davis, cameraman australien d'une agence internason métier, sur le comporte de témoin parfois actif qu'il a dù adopter, raconte les dilemmes devant lesquels il s'est trouvé, se souvient de situations dangereures, ou bien tragiques, ou bien comiques. C'est une forme d'hommage aux disparus; c'est aussi l'utile évocation d'une

quatre - vingta correspondants,

## Les écoles de l'audio-visuel

APPRENDRE LE CINEMA A2. 17 h 20.

Où apprend-on le cinéma ? Au lycée technique d'Etat de Vaugirard, qui forme la plupart des opérateurs, à l'institut des hautes études cinématographiques (l'IDHEC) créé en 1942 par Mar-cel L'Herbier ? Certes, mais aussi, peut-être, dans les nombreux départements créés dans les universités de Paris et de France, dans les différentes écoles. L'équipe de « Cinémanis », qui propose dans le cadre de

sur l'audiovisuel, a enquêté étudiants et des anciens élèves, pour savoir quelle est l'organisation, la finalité, l'utilité de cas établissements. Gens de cinème et de lélévision, de Pierre Tchemia à Alain Corneau, en passant par Yves Lafave : que doivent-ils à Vaugirand et à l'IDHEC ? Auraient-ils pu apprendre leur métier autrement ?

des extraits de courts métrages réalisés en cours d'études. Lors d'un Libre parcours. On en verra d'autres, le 6 mai.



## Un hobereau en 1789

FEUILLETON : MARQUISAT D'AUREL Vendredi 2 mai A 2, 20 h 35

Trente-six ans de l'existence d'un hobereau en quatre films d'une heure pour le portrait de la France protonde en 1789. La paysannerie et l'aristocratie provinciale s'entendent pour maintenir vaille que vaille un style de vie, déjà anachronique. Le vrai maître des lieux est le pape, par l'intermédiaire de son vice-légat dont la seule préoccupation est que personne ne manque la messe du dimanche.

Les échos de la Révolution arrivent assourdis, mais peu à seu, par vaguelettes, change le cours des choses. Monsieur le marquis s'en va combatire la République, comme il combattra l'usurpateur Bonaparte, à la manière de ses ancètres chevaliers, revenant entre deux bataliles pour retrouver ses féaux.

Et puls, !'amour intervient...

Le scénario et les dialogues sont d'Armand Meffre, qui joue également dans ce feuilleton réalisé par Guy Lessertisseur, Pierre Vaneck est Palamède d'Aurei.

## Lundi 28 avril

### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 12 h 15 Réponse à tout.
- 12 h 36 Midl première. 13 h Journal.
- jourd'hui. Variétés : 14 h. 5. La nature dans la ville.
- 14 à 25 Cinéma : « Méiodle de la jeunesse ». Film américain d'A. Mayo (1939) avec J. McOrea, A. Leeds, G. Raynolds, W. Bren-nan, J. Heifetz (N.).
- nan, J. Helfetz (N.).

  Un gamin pauvre de New-York se découvre une vocation pour le violon. Il devient l'élève d'un vieux professeur de musique dont l'école, en difficulté, est sauvée par le virtuose Jack Hell'itn.

  16 h. 25. Cet héritage qui est le nôtre : Bicentenaire d'une tradition : 17 h. 16, Regards sur les musées de France : Les chalands qui passent ; 17 h. 42, A votre service : Le retraite des mères de famille.
- 18 h TF 4. 18 h 30 Un, rue Séi
- 19 h C'est arrivé un jour. Monsieur Ludovic. 19 h 10 Une minute pour les femm
- Sache: planifier l'expédition « s' 20 Emissions régionales.
- 19 h 45 Les Inconnus de 19 h 45.
- 20 h Journel. 20 h 35 Cinéma : « Don Juan ».
- Film franco espagnol de J. Berry (1955), avec Fernandel, C. Sevilla, E. Crisa, O. Car-

## rère, S. Paris, M. Dax, R. Lombard, F. Rey (Rediffusion). Au XVIP siècle, en Espagne, Pour mooir pris l'habit de son meitre Don Juan, le valet Spanarelle, qui n'est ni beau ni séduisant, remporte auprès des Jemmes des suacès amouteurs.

- Documentaire : En première ligne (Lire notre melection.)
- Journal. DEUXIÈME CHAINE : A2
- 12 h 5 Passez donc me voit. 12 h 30 Série : L'intruse. 12 h 45 Journal.
- 13 h 50 Face à vous.
- 13 h 50 Pace à vous.

  14 h Aujourd'hui madame.

  Des auteurs face à leurs loctrices.

  15 h Chéma : «Miracle à Milan ».

  Film Italien de V. de Sica (1850). Avec
  F. Golisano, B. Bovo, H. Grammatice,
  F. Stopps, G. Barnabo, A. Bragaglia,
  E. Spalle, A. Carena, A. Arno. (N., rediff.)

  A' Milan, un jeune homme qui croit en la

  bonté seut apporter le bonheur aux habitants d'un bidonville. Il tient tête au proprétaire du terrain contenant un plesment
- priétaire du terrain contenant un gis de pétrole, et suz hommes d'affaires 16 h 30 Libre parcours.

  Le tiers-monde et nous.

  17 h 20 Fenêtre sur...

  L'enfant et ses grand-parents.

  17 h 50 Récré A 2.
- Emilie ; Mis-Mis O ; Le livre de la semaine ; Albator.

- 16 h E C'est la via 18 h 50 Jeu ; Des c
- 19 h 20 Emig
- 19 h 45 Top chis
- 20 h 35 Magazine :

### TROISIÈME CHAINE : FR 3

- Hebdo jeunes ; Le lièvre 18 h 55 Tribune libre,
- L'Eglise adventiste.

- 20 b Les teur.
- 20 h 30 Cinéma public : « le Bal de Film américain d'Ed. Dmytryck (1957). avec M. Brando, M. Clift, D. Martin, H. Lange, B. Bush, M. Britt, M. Schell, D. Doll, L. van Cleef, L. Montevecchi. (N. rediffusion.) Un jeune éllemend rallié au nazisme et deux Américains dont l'un est just sont emportés dans les bouleversements de la deuxième guerre mondiale.

Avec MM. G. Marchais, secrétaire général du P.C., L. Jospin, membre du secrétariat du P.S., chargé des relations internationales, Mme D. Tartakoski, professeur d'histoire et M. P. Org, professeur à l'université Paris-X, secrétaire général des Amis de Léon Blum.

23 h '30 Journal.

18 h 30 Pour les jeur

18 h 55 Tribune libre.

19 h 55 Dessin animé.

20 h Les jeux.

## Mardi 29 avril

### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 12 h 15 Réponse à tout. 12 h 35 Midi première.
- 13 h Journal.
- 13 h 45 Les après-midl de TF 1. h 45 Les après-mid de TF 1.

  Le regard des femmes, d'E. Ruggieri.

  Etre à la une; 14 h. 5. Evocation médiévale:

  Semur-en-Auxois; 14 h. 25. Variétés (et à
  15 h. 30, 17 h. 30 et 17 h. 52); 14 h. 30,

  Série: Mariages (Pabienne); 15 h. 35. Le
  regard des femmes sur la santé: La voix
  humaine; 16 h. 35. Chant et contre-chant:
  16 h. 45, Mardi-guide; 17 h. 15, Livresservice; 17 h. 38. Cuisine: Agneaux aux
  légumes nouveaux; 17 h. 45, Vie prabique.
- 18 h TF 4. 18 h 30 Un, rue Sésa
- 18 h 55 C'est arrivé un jour. 19 h 10 Une minute pour les temmes.
- Mères célibataires : Et papa où il 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Les inconnus de 19 h 45.
- 20 h Journal. 20 h 35 Variétés : B. Coquatrix : « Music-hall ».
- n 35 varietes: B. Coquentx: a Music-nail v.
  Pour les vingt-cinq ans de l'Olympia
  (deuxième partie), avec Adamo, P. Anka,
  E. Macias, V. Samson, D. Roussos, E. Char-lebols, D. Dufresne, J. Lewis, S. Var-tan, J. Hallyday, E. Plaf, Y. Montand
  et G. Bécaud.
- Les fleur et ses amours.

22 h 30 Danse : Alexandre Newski.
Réalisation D. Sanders, ballet inspiré
film d'Eisenstein.

## DEUXIÈME CHAINE : A2

- 10 h 30 A.N.T.J.O.P.E.
- 12 h 5 Passez donc me voir. 12 h 30 Sárie : L'intruse.
- 12 h 45 Journal. 13 h 35 Emissions régio
- 13 h 50 Face à Yous. 14 h Aujourd'hui madam Christiane Eda-Pierre.
- ips. Libre percours. La préhistoire,
- 17 h 20 Fenêtre sur... Les contes au fil de l'eau : de l'eau tous. 17 h 50 Récré A 2.
- Emilie : Papi vole : Disco s'amis : Mes mains ont is
- 18 h 50 Jau : Des chiffres et der 19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 45 Top club.
- Journal. 40 Les dossiers de l'édrag : « le Gran d

## 20 h 30 Clnéma pour

TROISIÈME CHAINE : FR 3

- Frank James ».
  Film a méricain de F. Lang (1940), avec E. Fonda, G. Tierney, J. Cooper, H. Hull, J. Carradine, J. E. Bromberg, D. Meek. (Rediffusion.)
- Frank James, qui ne se fie pas è la fustio entreprend de venger lui-même son frè Jesse, abattu par Bob Ford. 22 h Journal.

## Fossé ». (Lire nos articles page IX.)

## Mercredi 30 avril

20 h 35 Dramatique : Julien Fontanes, magistrat.

## PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 9 h 45 Cérémonie d'abdication de la reine (en direct d'Amsterdam.)
- 12 h 15 Réponse à tout. 12 h 30 Midi première.
- 13 h Journal. 13 h 45 Les visiteurs du marcredi. De C. Izard.
- De C. Izard.

  Avec les marionnettes Sibor et Bora;
  13 h. 45. Le tableau bleu; 14 h. 10. La

  bataille des planètes; 14 h. 33. Interdit aux
  plus de dix ans; 15 h., Les aventures de

  Bläck Beauty ou Prince noir; 15 h. 25. Spécial dix-quinze ans; 15 h. 40. La parade det

  dessins animés; 16 h. 4. La main rouge;
  16 h. 30. Installation de la reine Beatrix des

  Paya-Bus au Royal-Palace; 17 h. 30. Studio 3.
- 18 h 10 Auto-mag 18 h 30 Un, rue Sasame.
- 18 h 55 C'est arrivé un jour.
- 19 h 10 Une minute pour les femmes. Ne laissons pas nos enfants abuser des sucreries.
- 19 h 20 Emissions régionales 19 h 45 Les inconnus de 19 h 45.
- 19 h 50 Tirage du Loto. 20 h Journal.
- 20 h 35 Dramadque; Julian Fontanes, magistral. De J. Cosmos; réalisation F. Dupont-Midy. Avec J. Morel, J. Serres, S. Dandry.
  22 h La rage de lire.

  Magazine de G. Suffert.
  Les savants déroutés: les Dragons de l'Eden, de C. Sagan; A la recherche du riel, de B. d'Espagaat; Quand l'irrationnel vejoint le réal, de R. Chauvin.
  23 h 5 Journal.
- DEUXIÈME CHAINE : A2
- 10 h 30 A.N.T.I.O.P.E.
- 12 h 5 Passez donc me voir. 12 h 30 Série : L'intruse.
- 12 h 45 Journal
- 18 h 35 Emissions régionales. 13 h 50 Couronnement de la reine des Paye-Bes. En direct des Pays-Bas, cérémonies d'abdi-cation de la reine Juliana et du couronne-ment de sa fille Beatrix.
- 15 h 30 Récré A 2.

  Discrébus; Wattoo-Wattoo; Emilie; Mara-boul-ficelle; Anagrammes; ia Panthère rose; Albator; Sport; Popeye.
- 18 h 10 « On we go ».
- 18 h 30 C'est in vie.

- 19 h 45 Top club.
- 15 h 50 Jeu : Des chifres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales.
- De true en troe : jeu ; les croquemitaines. 18 h 55 Tribuna libre. Le P.S.U. 19 h 10 Journal.

18 h Travall manuel.

matin.

21 h 55 Journal.

19 h 55 Dessin animé. Le professeur Balthauar. 20 h Les jeux.

20 h 35 Variétés : Palmarès 80.

23 h 30 Journal

Ave C. Nougaro.
21 h 50 Alain Decaux reconte.
L'assauginst du chanceller Dolliuse.
22 h 40 Cérémonie du couronnement inéc

TROISIÈME CHAINE : FR.3

20 h 30 Cinéma (on film, un auteur) : Poulo-

Le dessinateur ; les travailleurs du petit

Film français de J. Girauit (1963), avec L. de Puhès, J. Mailian, M. Dare, G. Tréjean, P. Nicaud, B. Dumas. (N. rediffusion.) Un homme officiales survoité, octiveux, cherche à revendre une concession pétrolière jantôme que sa jemme a achetée à

## PÉRIPHÉRIE

- **LUNDI 28 AVRIL**
- LUNDI 28 AVRIL

  TELE-LUXEMBOURG: 20 h. Série: Sam et Sally: 21 h. R s suffi d'une nuit, film de J. Anthony.

  TELE-MONTE-CAELO: 20 h. 5. Série: L'homme de l'Atlantide; 21 h. 5. R fout visre dangereusement, film de C. Makovski, TELEVISION BELGE; 20 h., Film (L'écran lémoin): le Juye el l'assansin, de B. Tavernier. Télé-2: 19 h. 35. Magazine; 21 h. Folklore: Une bète nommée. Limodie; 21 h. 25. L'homme de Wallonie: L. Caesaert.

  TELEVISION SUIESSE ROMANDE: 19 h. 50. Série: Frédéric; 20 h. 30. Série: 1es origines de la Maria: 21 h. 25. Au-delà de l'histoire.
- MARDI 29 AVRIL
- MAKDI ZY AVKIL

  TELE-LUKEMBOURG: 28 h. L'homme qui vaialt 3 milliards: 21 h. Ghaude les millione, film de E. Till.

  TELE-MONTE-CARLO: 20 h. 5. Serie: Les Bobinsons misses; 21 h. 5. On s'fait la maise docteur, film de P. Bogdsnovitch.

  TELEVISION BELGE: 19 h. 55; Euchenwald.

   Télè-2: 19 h. 55; Formule 2; 21 h. 5. The Muppet show: 21 h. 30, Le monde du cingma.
- cinéma.

  TELEVISION SUISSE ROMANDE : 19 h. 50.
  Série : Frédéric ; 20 h. 10, Spécial cinéma. MERCREDI 30 AYRIL TELE-LUXEMBOURG : 20 h. Hit-Parade : 21 h. Dans la poussière du soleil, film de R. Balducci.
- TELE MONTE CARLO : 20 b. 5. Série : Les écisiveurs du ciel : Face à l'ennemi ; 21 b. 5. L'enjent qui aimait les loups, film de B. W. Davison.
   TRAEVISION BELGE : 20 b. Série : La conquête du ciel ; 21 b. L'homme et is musique. Télè-2 : 19 b. 55. Eurovision ; 21 b. 16. Jumping d'Anvers.
   TELEVISION BUISSE BOMANDE : 19 h. 50. Série : Prédérie ; 20 b. 10. Com-Boy, film de D. Daves.
- JEUDI 1" MAI
- TELE-LUXEMBOURG : 20 h., Starety et Hutch; 21 h. le Paradie haussien, film de
- Hutch; 21 h. le Paradie hausien, film de B. Moore.

  TELE-MONTE-CABLO: 20 h. 5. Série: Drôles de dâmes; 21 h. 5. Deux grandes gueules, film de S. Corbucci.

  TELEVISION BELGE: 19 h. 55. 1788, film de M. Pallevic; 21 h. 35. Bien travaller, hien s'amuser, Télé-2: 19 h. 55. Jeu: Risquons tout; 28 h. 55. Concert: Symphonic concertants pour violon et airo, de Momert: l'Amour des brois cranges, de Pro-lotter: I'm Bhapsodie pour violon et crehette, de Bartok.

  TELEVISION SUISSE ROMANDE: 19 h. 50. Série: Prédéric; 20 h. 10. Temps présent: Apprendre l'Helvétie; 21 h. 5. Angoisses; 22 h. 10. L'autenne est à vous.
- YENDREDI 2 MAI
- TELE-LUXEMBOURG : 20. h. Sauve qui peut; 21 h., R.A.S., film d'Y., Boisset. TELE MONTE CARLO : 20 h. 5, Série :

- Le chupe des aigles : 21 h. 5. Ca ve border, film de J. Berry.

  TELEVISION BELIGE : 19 h. 55. A sulvre : 21 h. 15. Aigmortes, film de R. M. Young.

   Télé-2 : 19 h. 55. Sports : 21 h. 5. Série : Le taure.
- Tele-2: 19 h. 55, Spores; 21 h. 5, course. La taupe. TELEVISION SUISSE ROMANDE: 19 h. 50, Série: Prédéric; 20 h. 10, Joseph Staline (documentairs).
- SAMEDI 3 MAI
- TELE-LUXEMBOURG: 20 h. l'Arme à gauche, film de C. Sautst: 21 h. 30, Ciné-Sélection: 22 h. Gléopatre, film de Cecil
- Selection; 22 h., Cléopètre, film de Ceoli E. de Mille.

  TELE MONTE CARLO : 20 h. 5. Série :
  Kung-fu; 21 h. 5. Casanova, film de Stanc.

  TELSYIBION BELGE : 19 h. 55. Jardin extraordinaire; 20 h. 25. Home succet home, film de B. Lamy; 21 h. 55. Jeux.

  TELEYIBION SUISSE BOMANDE : 12 h. 55.

  Le francophonissime; 20 h. 25. Le conqués. du ciel : 21 h. 20, Les oisseux de nuit.

## DIMANCHE 4 MAI

- o Telle-Luxeachourg : 20 h., Serie : Impetite maison dans in prairie : 21 h., is Fiancée du pirate, film de N. Kaplan.

  Telle-Monte-Carlo : 20 h. 5. Série : La grande volée : 21 h. 10 : 1e Pont sur l'Elle, film de L. Klimowski.

  TELE-VSION BELOR : 19 h. 55. Variétés : Les belles années : 2: h. 15. Télétim : Le soleil des louge.

  TELE-VISION SUISSE ROMANDE : 20 h. : Maignat et l'indicateur : 21 h. 30. Des yeux pour entendre.

FREMIÈRE CHAINE : TE S

- PREMIÈRE CHAINE : TF. E. gung Tegenes & Tauf.
- A & 52 152 71
- Comit Champions -21: 3.5
- 15 FE e si Dien mie Tarame e si Dient am sa um leur
- gent des minute traie 16 2 Engran 179 198 459
  - Shall have recommend the The Street
- # 12 Sports Charma annual Lax, Cha This course of the poors on it

- PREMIÈRE CHAINE : TF & the Physical P
- The Color of the The tale of the manual factors .... This is winds it attargen.
- The American Selection of the Company of the Compan
- Bart Trerte miliane Siemes 3 h 43 123322-70 31/2 - Taile TE 10 Six minutes pour tous Cheese 34 S Emissions 163-568/86

Th 15 A Bible Currente The La source de . . Prenence protestante.

100 See

EF 30 In gedenenen wir standjegene

A to tendez acut du distante

See Commission Media

The street of streets

That Cost say are ear

2035c

38 6 Les -000-101 50 12 5 45 Jen-13: Dh 23 Vanoter Glass N tore Dorn

## Dimar

DEUX House

To M Lee

PREMIÈRE CHAINE : TF 1

A Pril to Braber No.

Day Colons West and a Zag

## Jeudi 1er mai

## PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 20 h 30 Série : Les visiteurs (n° 5).
- Réalisation Michel Wyn, avec J.-M. Flotate, B. Kramer, R. Deschamps... 21 à 30 L'événement.

# h 46 Cinéma : « les Novices ». Film français de G. Casaril (1970), av B. Bardot, A. Girardot, J. Carmet, J. Jouanness, N. Roquevert, J. Duby, J. Hahm. Uns novice, échappée d'un couvent brett desient, à Paris, Femie d'une prostituqui essaie en vain de lui apprendre s' métier. Elles s'associent pourtant : le nov conduit une ambulance dans laquelle prostituée racole des citents.

### DEUXIÈME CHAINE : A 2

- 20 h 35 Cinéma: Mayorling ».

  Film franco-britangique de T. Young (1968).

  avec C. Deneuve, O. Sharif, A. Gardner,
  J. Mason, A. Parisy, G. Page, L. Denny,
  J. Robertson-Justice (Rediffusion).

  En 1883, Farchique Rodolphe, prince héritier d'autriche-Hongrie, écarté des affaires politiques par son père, se lie avec les révolutionnaires hongrois et devient l'amant d'une fille de peitte noblesse, avec laquelle û se suicidera.

### TROISIÈME CHAINE : FR 3

## 20 b 35 Cinéma (cycle Jean Gabin) : = French Cancon ».

Film français de J. Renoir (1954), avec J. Gabin, M. Peliz, F. Arnoul, P. Clay, J.-R. Caussimon, G. Esposito, D. Dell, V. Tessier, M. Piccoti, A. Claveau, Patachou,

Vers 1960, le directeur d'un cabaret de Mont-martre entreprend de order le « Moulin rouge » sur l'emplacement d'un bal popu-laire et d'y lancer le « prench cancan ».

## Vendredi 2 mai

### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 12 h 30 Midl pres 13 h Journal, 13 h 50 Les grandes expositions : Viollet-le
- 14 h 20 Télé-film : « Une balle de trop ». Résilsation W. Standte, avec H. I K. Lowitsch, K. Elckelbaum.
  15 h 55 Premières. Sports : Championnat d'Euro
- 18 h 30 Un, rue Sésame.
- 18 h 55 C'est arrivé un jour.
- Le coup de charge.

  19 h 10 Une minute pour les femmes
  Attention aux fleurs du mal.

  19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 45 Les inconsus de 19 h 45.
- 20 h 35 Opérette : Frénésie tzigane.
  Livret et tyrics de M. Vandair et P. Cayol,
  musique de P. Zevaco et J. Lebarbier, chorégraphie et ballets de J. Guelle, mise en
  scène de F. Lopez. Avec G. Guétary,
  A. Christi.
- 22 h 20 Sports : Cham
- A Lyon (juniors).

## DEUXIÈME CHAINE : A2

- 10 h 30 A.N.T.I.O.P.E.
- 12 h 5 Passez done me voir 12 h 30 Série : L'intruse.
- 13 h 35 Emissions régio
- 13 h 50 Face à vous
- 14 h Aujourd'hui medame. A quoi tient la séduction
- 15 h Série : Le justicler. Gang du rail.
- 17 h La télévision des télé 17 h 20 Fenêtre sur\_
- 17 h 50 Récré A 2. Emilie ; Sophie et la se
- 18 h 30 C'est le vie.
- 19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 45 Top club.
- Journal. 20 h 35 Feullieton : La fir du m
- (Lire notre sélection.) 21 h 35 Apostrophes.
- Il 35 Apostrognes.

  Flaubert, le maître à écrire.

  Avec MM. J. Bruneau (éditeur de la Correspondance de Flaubert); C. Mouchard (coauteur de Flaubert à Tombre); M. Nadeau (Gustave Flaubert, écrivain); B. Pingaud

## de la revue l'Arc) et F.-R. Pastide et J. Leca

## Cine-club (cycle Godard): France,

### TROISIÈME CHAINE : FR 3

- Douse pour l'aventure : Le raid moto Caracas-Rio : Des livres pour nous ; Bricolo-pédie : Le station-service. 18 h 55 Tribune libre. La Confédération autonome du travail. 18 h 10 Journal.

- maquis d'Afghanistan. Reportage de J. Ricardou et J. Bertolino, M. Honorin, T. Benizeau et D. Bottiglione.
- vendre.

  De J. Dewever.

  Don Quichotte et Sancho Pança, et puis

  M. et Mms Devor, M. et Mme Pruvost,
  agriculteurs de Bosscheppe, dans les Flandres. L'injustice, l'espoir, l'idealisme, le
  réalisme.
- réslisme. 22 h 25 Journal.

## Samedi 3 mai

## PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 12 h 30 Cuisine légère.
  Terrina de foles de volailles à l'armagnac.
  12 h 45 La vie commence demain.
- Journal. 13 h 30 Le monde de l'accordéon.
- 13 h 50 Au plaisir du samedi. Chapeau melon et Bottes de cuir; 14 h. 45, Un nom en or (et a 15 h. 45 et 17 h. 55); 14 h. 30, Plume d'étan; 14 h. 55. Déconver-tes TF 1; 15 h. 11 Maya l'abellle; 15 h. 35. Avec des lidées, que savez-vous faire?; 15 h. 50, Les années d'iliusion; 16 h. 47. Le magazine de l'aventure; 17 h. 32, Holmes et Yoyo. 18 h 10 Trente millions d'amis.

- 18 h 40 Magazine auto-moto. 19 h 10 Six minutes pour vous défendre.
- 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Les inconnus de 19 h 45. 20 h Journal.
- 20 h 30 Variétés : Stars.
- Avec Y. Montand, D. Roussos, J. Cierc, S. Vartan, E. John, J. Poiret et M. Serrault.

## 21 h 35 Série : Columbo. a Mourtre à la carte » ; réalisation de J. De mme, avoc P. Palk, L. Jourdan, S. Danese, R. Dysart.

- 22 h 16 Télé-foot 1.
- 23 h 45 Journal.

## DEUXIÈME CHAINE : A 2

- 12 h La vérité est au fond de la marmite.
- 12 h 30 Samedi et demi.
- 13 35 Monsieur Cinéma. 14 h 25 le jeux du stade.
- Pootball; Rugby; Haltérophilie; Pétanque. 17 h 20 Les moins d' vingt et les autres.
- 18 h 10 Chorus.
- 18 h 50 Jeu : Des chifres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 45 " p club.
- 20 h 35 Feuilleton : La fl. du marquisat l'Aurel. (Lire notre sélection.)

### 21 h 35 Variétés : Sulvez Lecon. 22 h 35 Gocumentaire : Les carnets de l'a Ana Dablang... pres 28 h 25 Journal.

- TROISIÈME CHAINE : FR 3
- 18 h 38 Pour les jeunes. fants d'Angleterre.
- 19 h 20 Emissions région 19 h 10 Journal.
- 19 h 55 Dessin animé Le professeur Balthazar.
- 20 h Les jeux.
- 20 h 39 Retransmission lyrique : « Werther ».

  De Massenet, par l'Orchestre philharmonique de Lille, soliates du chœur d'enfants du Festival, dir. A. Lynch. direction musicale J.-C. Casadesus, mise en scène J.-C. Fail. (En liaison avec France-Musique.)

  (Lire notre sélection.)
- 22 h 30 Journal.
- 22 h 50 Cine-regards.

## Dimanche 4 mai

## PREMIÈRE CHAINE : TF ]

- 9 h 15 A Bible ouverte.
- 9 h 30 La source de vie. 10 h Présence protestani
- 10 h 30 Le jour du Seigneur. h Messe. A la douzième rencontre nationale de l'Ac tion estholique ouvrière à Bordeaux. Prédicateur : Père Bernard Crisson.
- La séquence du spe
- 12 h 30 TF1-TF1.
- 13 h Journal. 13 h 30 C'est pas sérieux. vous du dimanche 14 h 15 Les rendez-vous de Michel Drucker.
- 15 h 30 Tiercė.
- 15 h 30 Tierte.
  15 h 40 Série: Le monde merveilleux de Disney.
  Le monde merveilleux de Disney.
  16 h 30 Sports première.
  Automobile (Grand Prix de Belgique for-
- mule 1).

   Gymnastique (finale du Championnat d'Europa juniors à Lyon).

  18 h 30 Série : Commissaire Mouiin.
- Les prebis égarées.
- 19 h 25 Les animaur de monde.
- L'été des marmottes.

  20 h Journal.

  20 h 35 Cinéma : Wesk-and à Zuydos 20 h 35 Cinéma : Week-end à Zuydooote.

  Film français de H. Verneufi (1964), avec
  J.-P. Belmondo, O. Spaak, G. Géret,
  J.-P. Marielle, P. Mondy, M. Duboia, P. Périer, P. Guèrin, C. Barbier (Rediffusion),
  Le 1º faim 1940, un serpent français, pris en
  còmpagane de milliers d'hommes dans la
  « poche de Duskerque», ne parvient pas à
  fambarquer avec les troupes angiaises évocuées. Le 2 juin, il trouve là son destin.

  22 h 30 Théàtre musical contemporain : interview
  De J. Komives : avec les solistes d'Ars Nova
  et M. Mespié et J. Duby.

  23 h 30 Journal.

## DEUXIÈME CHAINE : A 2

- 10 h Emission: pédagogiques. 11 h 45 = On we go ».
- Série : Il était un m Monsteur Schumann.
- 12 h 30 Série : L'intruse.
- 12 h 45 Journal.
- 13 h 20 Série : Colorado. La tempête.
- 14 h 55 Jeu : Des chiffres et des lettres pour les jeunes.
- 15 h 45 Des animaux et des hon 16 h 35 Sárie : Un juge, un flic.
- 17 h 40 Majax : Passe-passe. 18 h 15 Dessine-moi un moute
- 19 h Stade 2.
- 20 h 35 F-uilleion; La isupe. De J. Irving, d'après la livre de J. Le Carré. Avec A. Guiness, A. Knox, I. Bannen...
- . château. La Malmaison
- (Lire notre selection.) 22 h 5 Magazine médical : Las jours de notre
- 23 !: Journal.

## TROISIÈME CHAINE : FR 3

- 10 h Emissions de l'LC.E.L destinées aux tra-vailleurs immigrés. Images du Portugal.
- 10 h 30 Mosalque.
- Emission préparée par T. Pares et J.-L. Ora-bona. Reportage : La mère et l'enfant. Variétés : E. Erdine (Turquis), M. Salguero (Sapago), B. Chabanne (Algèrie), Du Unido (Portugal), I. Jouries (Togo).
- 16 h 40 Préiude à l'après-midi. Concert de musique française à Châteauroux. 17 h 40 ll n'y a pas qu'à Paris : Les fous de
- 18 h 40 Série : L'aventure. Au pays des hommes : l'aventure du cou-gouar.
- 19 h 45 Spécial DOM-TOM.
- Dessin spimé. Mister Magoo. 20 h 30 Série : Villes au trésor (Avignon).
- De R. Darbols. Le pont, le palais, les papes...
- 21 h 25 Journal. 21 h 40 L'Invité de FR 3 : Enrico Maciss.
- 22 h 35 Cinéma de minuit : « l'Amour à l'amé-Pilm français de C. Heymann (1931), supervision Paul Fejos, avec Spinelly, A. Legues, S. Mais, P. Carton, J. Carette, I. Klonsmovsky, L. Oridoux (R.) in criticula (n.)

  Une Américaine vient à Paris pour rechercher un aviant français qu'elle a connu à

  New-York. Elle ne le retroure pas, et trouble, un moment, le ménage d'un autre

## Un opéra de Massenet

### MUSIQUE : - WERTHER -A AIX-EN-PROVENCE

## Samedi 3 mai

Longtemps fidèle à Mozart, le vers Donizetti, a payé, l'an dernier, un nouveau tribut à la mode en présentant pour la première fois un opéra de Massenet.
Comme il y a à peu près autani
de musique dans Werther que
dans Don Pasquale et l'Elisir d'amore réunis, seuls les dilet-tantes fanatiques y auront perdu un pau de leur plaisir, le reste du public aura au moins gagné la conviction que les opéras de

tous les péchés du monde — d'ailleurs sa sensualité est-alle

Massenet est certainement limité mais que, à l'intérieur de son domaine d'élection, fait d'humi-lité, de demi-teintes, de simplicité vraie, il peut atte une sorte de plénitude. La leçon de chant, le goûter, le retour d'Albert, au premier acte, son dialogue avec Charlotte, au deuxième, les diverses interventions de Sophie, la scène des lettres, le monologue de Warther, sonne avec une justesse d'ex-pression et une économie de ment la benalité de certains airs. gné du roman de Goethe, on devrait plutôt en reconnaître les qualités purement dramatiques, car elles sont réelles. — G. C.

## Un cinéaste à la Malmaison

### SERIE : UN HOMME, UN CHATEAU Dimenche 4 mai

Par ces temps de visites assitions documental rea, voici qu'une heureuse idée est venue à l'Institut national de l'audiovisuel, lorsque Antenne 2 lui a confié le soin de lancer la série - Un homme, en château -. Pour éviter la sempltemeile présentation (le château, son architecture, son histoire), l'iNA a envoyé deux cinéastes réaliser deux courts métrages de vingt-

Raoul Ruiz est parti pour Chambord, Alain Cavaller pour la Malmalson. Rien à voir entre le goût de Raoul Ruiz pour les démystifications, les jeux de l'es-prit et de l'espace, et cetul d'Alain Cavalier pour les am-biances intimistes, la psychologie, et l'humanité en général. C'est cela qui est intéressant : des lleux commus, rabéches, remis à neut par le regard d'un homme d'Image. Rendez-vous cette semaine à la Malmelson, donc, où Joséphine et Napoléon ont vécu, où Alain Cavaller fait revivre le couple et l'histoire. à travers les objets, les peln-



## Le sein maternel

### MEDICALE : LE LAIT, ·LE LIEN Dimanche 4 may

Le lait maternel fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, et on le magnifie après en avoir ignoré les vertus. Il faut dire qu'il aura fallu attendre le développement des connaissances en maprendre que le lait de femme n'est pas indispensable de par ses capacités nutritives (elles sont reproduites dans les laits

industriels), mais par son pouvoir protecteur. Les pédiatres considèrent que l'allaitement est l'assurance d'une sécurité pour le nouveau-né;

d'autre part, il n'y a pas que le lait qui est en cause, mais aussi sa transmission. L'allaitement crée un lien physique entre la mère et l'enfant, il semble que cela ait des répercussions, plus tard. - SI l'espèce humaine avait

ses armoiries, on devreit y voir ron », déclare Pierre Desgraupes en ouverture de son émission, qui, cependant, n'a pas été On entendra des biologistes, des médecins, des sages-femmes, mais aussi des femmes dont on n'a pas à metire en cause la liberté de choix.

## chapitre 1 A LA SOURCE chapitre 2

SOMMAIRE

C'EST CHOISIR chapitre 3 LA PUBLICITÉ: DE LA GUERRE chapitre 4 DE LA NOUVELLE AU « PAPIER » chapitre 5 LA MISE EN PAGE

LA RÉVOLUTION

DES TECHNIQUES

D'IMPRESSION chapitre 7 LA CHASSE AUX LECTEURS chapitre 8 PARTICULARITES DE L'ENTREPRISE

DE PRESSE

chapitre 9 LE JOURNA SERVICE PUBLIC? chapitre 10 L'INFORMATION. UN ENJEU chapitre 11

A PRESSE

MULTIPLE

chapitre 12 PEDAGOGIE

chapitre 13

110 FICHES

-----

DU JOURNAL

« Dans l'esprit du « Monde », un guide documenté, méthodique, rigou-(LA TRIBUNE DE GENÈVE.) TEUX. >

En vente dans les Maisons de la Presse, les principales librairies et au « MONDE », Service des Ventes, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS.





## L'univers de Strindberg

LA COMEDIE-FRANÇAISE PRESENTE... France-Culture, 14 h 05.

La Comédie-Française s'évade un temps de son répertoire classique avec deux plèces de Strindberg le Parla et les Créanciers, qui s'est jouée au Pefit-Odéon dans la mise en scène de Jacques Ballion, et sera reprise à la rentrée.

Le Parie est un dialogue entre un archéologue et un entomolo-giste. L'un est un meurtrier dont le crime est resté impuni, l'autre est un escroc. Dans les Créan-

et son actuel mari comptabllisent ce qu'ils se doivent.

Daux pièces en un acte, deux mort dont les armes sont le cy-nisme, la haine froide. Strindberg est assez peu joué en France parce que, longtemps classé sous l'étiquette de naturaliste, il semblalt parler d'un monde étranger, faire parier des gens venus d'une autre planète. Mais Strindberg se situe effeclivement sur un autre terrain que celui du concret. Les situations triviales imposées à ses personneges masquent à baine l'univers fantasmatique, désolé et pervers qui est le sien.

### La voix de Nathalie Sarraute

ATELIER DE CREATION RADIOPHONIQUE : ELLE EST LA France-Culture, 20 h 40.

Elle est là. Elle : une idée, une phrase silencieuse traquée par des mots. Un homme parle à une femme et croit décele refus de ce au'il dit. Il va tentar d'ouvrir la porte qui donne sur le mystère de l'informulé, aidé de deux autres hommes qui menent l'enquête avec lui. Piutôt une quête, dans le flou des vibrations qui s'échappent au-delà des mots. Un voyage dangereux à l'intérieur de sol, de ses réatités, de la seule réalité, la

L'écriture de Nathalie Sarraute ne cherche pas le mot rare, elle montre la rareté des

tères de la limpidité, par la manière dont les paroles courent au-dessus des silences, s'arrê-tent et puis cheminent, composent une musique dont le rythme. les tonalités portent leur signification. Des paroles qui s'insinuent, s'emparent des acteurs. de leur chair, de leur voix, de

Elle est là a été monté au Petit Orsay par Claude Regy, avec Roland Bertin : il se laisse almer par les mots, il affronte avec une inoubliable douceur triste la terribie route de la

Le texte a été enregistré en studio, mais avec la même distribution, la même direction donnée par Claude Regy, qui, après la diffusion de la pièce, s'entre-

### ÉMISSIONS RÉGULIÈRES

DU LUNDI AU VENDREDI

BU LUNDI AU VENDREDI

B FRANCE - INTE ' (Information coutes tes heures); 4 b 30.

Bon pied, bon chi; 6 h 30.

P Douglas; 7 h 25, Bloc-notes
economique de B Harteman;
7 h 40 L'humeur du lour, de
P Poivre d'Aror; 7 b 50, Parten: ciair, de J Paletou; 8 h 25,
La chr-inque d'E Sabiic;
8 h 45 E Ruggieri et B Cland;
10 h 5, Information des chasom-

Bn 45 E Ruggeri et B C.and;
In a 5. Information des caraommaturs. par R. Pujoi; 11 h...
G Klein et R. Bulot; 12 h...
L. Luron de midi; 12 h 45. Le
jeu des 100° F

17 h. 30. Pour Hollywood, par
G. Villers et M Desbarbas; 15 h...
Henri Tisot et Claude Chebel;
16 h. Les cinglés du music-hall,
de J.-C Averty; 17 h... Radioscopie: Jean Elleinstein (inundi),
Maurice Charretter (mardi), Edmond Maire (mercredi), Edmond Maire (mercredi), Edmond Maire (mercredi), Edmond Maire (mercredi), Edmond Maire (hercredi), Edhercredi), Edhercredi, Ed-

a EUROPE I informations toutes les houres; § h., C. Barbler, § a., P Glidas et Maryse, 6 h 45, Bonour is France, de P Bonte; § h 30, I Leval; § n 45 à vos souhaits avec S Collaro et Brigitte (la guerre des moutjas); Il h., Le sweepstake; 12 h, Sisoo, de P. Bellemare; 13 h., Europe mich, avec A Arnaud avec A Arnaud

13 h 30. Interpol, de F Bellemare; 14 h. Histoire d'un jour,
de P Alfonsi; 15 h. ShowTime de J Marun; 16 h 30.
E m appêtit la France; 17 d.,
H'i Parede de J -L Lafont;
19 h. Journal.

# R T.L. (informations toutes ion demi-heures); \$ b 30. fd. Pavières; de 5 b 45 à 8 b 15 itoutes les demi-heures; Léon Zitrone; \$ b 10. A Prosent ; \$ b 35. Anne-Marie Persson; 11 h... La grande parade de M Drucker; 13 h... Journal de P Labro

13 h 30. Joyeux anniversaire, dE Pagès, 14 h 30. Ménie Grégoire, 15 h, Le amps d'une chanson: 18 h, 30. Les gresses têtes, de P Bouward; 18 h, Journal de J Chapus

18 h 30 Htt-Parade, 20 h 30 et 22 h 30. Reias Max avec M Meynier: 22 h Le journal d'E Pellet et . Leader .: 0 h., WRTL. avec G Lang: 3

es & M. C. (informations toutes less beures); 5 b., Informations et [eux. 8 b 40, J.P. Four-auft et Léon. 11 b., Le million avec M. Denisot., 12 b. Starvaidt; 13 b. 30. Quitte on double; 14 b. 20. Vie privée, 15 b. 5. 8 z quête est que vedette; 15 b. 45. Toute in vérilé. 17 b., Croque-musiques avec P. Roy; 19 b. Capsula avec M. In-sca et C. Borde; 21 b. Demain 2000; 22 b., Magazine littéraire

G FRANCE - INTER . \$ h. Bozon 8 h 30 Bevue de

presse; 8 h. 45, Chronique de M Droit: 9 h 10, La Clef verta; 10 h 30, Avec tambur et trompette, de J - F Kahn; 12 h. Veen, de M Tauriac; 12 h 45. Le jeu des 1009 F; 13 ', Samedi actualité magazine, d'? Mouroust, 14 h 2, L'oretile en coin; 18 h., Les étoites de France-Inter; 20 h. La tribt ne de l'histoire, par A Casielot et A Decaux: L'affaire Victor Noir (le 26), Alger 1839 (le 3); 21 h. 15, 26), Alger 1830 (le 3); 21 h. 15, La musique est à vods, par J. Fontaine; 22 h. 10, Les trêteaux Le la nuit, 23 h. 5. Au rythme du monde, de M Godard; 0 h... J. Artur et M. Hees; 1 h., Aliô Macha; 3 h... Au cœur de la nuit Macha: 3 h... Au cosur de la nuit

e EUROPE 1: 5 h... Y Hégann; 6 h... G Schneider:
9 h... Le journal de P Lescurs;
9 b 15. A von souhaits: 12 h...
Le Sinco: 13 h... Europe-hildi:
14 h... Pierre qui roule. de
P Lescure: 17 h... Hit-Parade.
de J-L. Lafont: 19 h. 30.
Pootball: 27 h... Hit-Parade des
ciubs. de F Diwo: 22 h. 30.
Europe panorama: 22 h. 45.
Concerto pour transistor
d'E Lipmann: 0 h... Viviane;
I h... Service de nuit. avec F
Diwo

e S.T.L.: 5 h 30, J-P tm-bach, 6 h 20. Stop ou enfore. swe P Sabatter. 13 h, Le lour-nai ina tendu: 14 h., W.R.T.L., rock de B. Schu; 22, h. 15, W.R.T.L. Live, de D Farran; 3 h., Variétés

• R.M.-C. : 8 h. 15, L'événo-ment de la somaine avec M Ulimann; 9 h. La grille musi-cale : 11 h. Chouette - club . 12 h. Télé-match : 13 h 30. La discothèque d'une personnalité . 15 h Hit-parade avec P Sulak ; 17 h Cent aus de music-hall ; 18 h 30. Le journal de P Zehr : 19 h 15. J Paoit : 30 h 30. Mu-sique classique

• FRANCE : INTER ; 5 h.
L. Braun 9 h 30 let à 14 h 5)
L'oreille en coit ; 12 h. Dimanche actualités magnaine. avec
y Mourousi ; 18 h. Spectacle
Inter , 30 h 15 Le masque et
la piume ; 21 h 15, La musique
cet à vous 22 h 10, Jam
parade d'A Prancis ; 23 h 5
Mirages, de J Pradei ; 0 h 5
Inter-danse ; 1 h, 30. Les chosede la nuit de la nuit

e EUROPE 1 . 5 b. Juite 6 h 35 C'est dimanche de Chris tian Morin et Maryse; 12 h. 30, Europe midi dimanche . 13 h 30 Les années 50 de R Williar 14 h. Dr Jingle et Mr Yann de 7 Hécann; 16 h. Hit-parade 18 h 30 Europe sair . 15 h Leiub de la presse; Y Shamir (le 37), René Monory (le 4); 20 h.. Journal auto-moto; 20 h 15, Chlorophylle; 23 h.. Pour eeux qui aiment la jazz; 0 h., Viviana; 1 h., Service de puit.

• RTL 6 h., J-P Imposeb 8 b 39. Stop ou encore. 12 b 15 L'interview évênement, 13 h 30 Poste restante de J-B Hébey 18 h 30 Hit parade avec A Tor-rent; 21 h Orand orchentre de Hiegei. 22 h 15 WRTL Hil-parade des ciubs avec B Schu 3 h., Variétés

ORM-C 9 h St. J Ams
dou. It h. Benco, avec P Suish
li h Le Chouetre-club, avec
C Chabrier, 12 h 50 Le bit
parade des 45 tours avec J Me
ledo. 15 h. De 18 musique et
du sport avec B Spindler s'
P Suiat. 19 h. Le hit-paradties 2 tours, 20 h 30 Musique
etassique; 22 h. Magazine libbéraire de P Saint Germain

## Lundi 28 avril

### FRANCE-CULTURE

8 h., Les chemins de la connaissance : Jeanne à la mesure de ses voir (le prophétisme au féminin) ; à 8 h. 32, Les refus de Simons

8 h. 50, Echae au hasard. 9 h. 7, Les lundis de l'histoire : Colbert. 9 h. 45, Le texte et la marge : 4 la Boif s. 4vec J. Pouget.

11 h. 2, Brénement-musique. 12 b. 5, Agera: Métamorphoses de la civilisa-tion, avec G. Durand.

13 h. 45, Panorama. 13 h. 34, Atelier de recherche instrumentala. 14 h., Sons: Marchès d'ioi et d'ailleurs (Gouris, au Cameroun)

14 h. 5, Un livre, des voix : « Casa de Campo » de J. Dozoso. 14 h. 47, Bureau de contact.

15 h., Centre de gravité : L'enseignement de l'histoire. i'histoire.
16 h. 50, Actualité : L'affiche.
17 h. 22. Musique et agrégation.
18 h. 29, Bonnes nouvelles, grand: comédiens :
c Un beau dim' nche », de R. Dawl, lu par

19 h. 30, Présence des arts : Les dessins de la Fondation Masght.
 28 h., a Néron ches les tampes s, de B. Mazeas, avec J Amos, P. Baillot, N Barentin, etc.

21 h., L'autre scène ou les vivants et les dieux : Le voyage des âmes dans l'Egypte aucienns, 22 h. 38, Nuits magnétiques : Vivre et rêver.

### FRANCE-MUSIQUE

9 h. 2, Le matin des musiciens, figures du romantismes : Félix Mendelssohn on le romantisme souriant.

12 h., Musique de table : « Maskarade ». ouver-ture (Nielsen) : « Deux humoresques » (Sibe-llus) ; « Quatre danses norvigiennes » (Grieg) ; 12 h. 35, Jazz classique : Stuff Smith : 13 h., La facture d'orgue.

h., Muniques: Chants et musiques celtiques;
14 h. 30. Munique de chambre: œuvres de
Haydn, Verdi, Semenoff; 15 h. 30. «Iphigénie en Tauride», de Giuck. avec P Newsy.
L. Simonadu, P Mollet, E Massard. l'Ensembla vocal de Paris et l'Orchestre de la
Société des concerts du Conservatoire. 13 h. 2, Six-Huit : Jazz time.

20 h... Les chasseurs de sons. 28 h., Les chasseurs de sons.
28 h. 30, Concert : En direct de Bruxelles :
«Poème symphonique» (Lisst); «Trio pour cordes en ré mineur» (Heger) : «Maeter-linck-lieder» (Zemlinsky) : «Variations et fugue sur un thème de Hiller» (Heger) par l'Orchestre symphonique de la radio helga, dir. T. Veto, avec A. Howells, soprano, et le nouveau Trio Pasquier.

23 h., Ouvert la anit : Œuvres de Lalo et Saint-Saëna, par P. Amoyai ; 0 h. 5, Portraits pour la siècle : Janacek.

## Mardi 29 avril

## FRANCE-CULTURE

7 h. 2, Matinales. 8 h., Les chemins de la connaissance: Jeanne à la mesure de ses voix (vie intérieure et hiérarchie); à 8 h. 32, Les refus de Simone Well: l'univers religieux; à 8 h. 50, La ciairière de feu.
9 h. 7, La matinée des autres: L'umbanda, une religion des esprits dans une société moderne.

16 h. 46, Un quart d'heure avec... Bao - Daj :

«Le dragon d'Annam ».

11 h. 2, Musique et agrégation (et à 17 h. 32).

12 h. 5, Agera : Métamorphoses de la civiligation, avec E Wiesel.

12 b. 45, Panerams.

13 h. 30, Libre parcours variétés.

14 h., Sons: Le marché de Rostrenan, en Bre-

14 h. 5, Un livre, des voix : « Vous avez dit horrible », de J. Jean-Charles. 14 h. 47, Magazine international. 16 h. 35, Contact (et à 17 h. 25). 16 h. 50, Actualité : Teste psychotechniques.

18 h. 30, Bonnes nouvelles, grands comédiens : « l'Expuisé », de S. Beckett, lu par B. Devol-19 h. 38, Sciences : Optique et corrections,

20 h., Dinlogues franco-suédels... svec G. Bran-del et M. Gravier : « Pourquoi nous connais-sons-nous et mal 7 »

21 h. 15. Musiques de notre temps, avec E. Pistorio. 22 h. 30. Nuits magnétiques : Bruit de passes.

## FRANCE-MUSIQUE

7 h., Quotidien musique; 8 h. 10, France et Musique (et à 13 h. 30 et 19 h. 30); 8 h. 30, Kiosque.

9 b. 2, Le matin des musiciens, figures du romantisme : Franz Liezt et l'Italie. 12 b., Musique de table : Les auditeurs ont la parole; 12 h. 35, Jazz classique : Stuff Smith : 13 b., La facture d'orgue.

Smith: 13 h., La facture d'orgue.

14 h. Musiques: Chants et musiques celtiques;
14 h. 30, Les enfants d'Orphée: 15 h., Musique du hant Moyen Age: autour d'O Wolkenstein; Jeux d'orgues d'anonymes espagnois du dix-septième siècle; 16 h., «Symphonie n° 3» (J. Rivier), par l'Orchestre
J.-F. Paillard; 16 h. 25, Les cercles musicaux: Schubert, ses amis, ses élèves.

18 h. 2, Six-Huit: Jaxx time; 18 h. 30. En direct
de Radio-France, Sonate « les Adleux »
(Beethoven), par F Aguessy; 26 h., Actuslités lyriques.

20 h. 38, Cencert, an direct de Radio-France:

lités lyriques.

20 h. 38, Cencert, en direct de Radio-France;
«Phèdire» (Aurici); «Rhapsodia-concerto
pour site et crehestre» (Martina); «Symphonie n° 2» (Sibelius), par le Nouvel
Orchestre philharmonique, dir. A. Myrst.
avec L. Stances, alvo.

avec L. Stanese, alto.

25 h., Ouvert is suit : Domaine de la musique française, éditions et manuscrits musicaux;
23 h 30. Un stècle de musique à Paris : Varese.
Schaeffer, Boules, Eloy, Portal, Globokar, Aisins, J.-P Drouet; 1 h., Donces musiques : Poulanc, Leclair, Haydn.

## Mercredi 30 avril

## FRANCE-CULTURE

8 h. Les chemins de la connaissance: Joanne à la mesure de ses voix (l'arbre aux féés); à 8 h. 32, Les rrius de Simons Well; le pouvoir de la littérature.

8 h. 50, Behee au hasard. 9 h. 7, Matinée des sciences et des techniques. 16 h. 45, le livre, onverture sur la vie : e la Musique buissonnière », avec P. Alfaenger. 11 h. 2, Musique et agrégation (et à 17 h. 32 et 20 h.). 12 h. 5, agora : Métamorphoses de la civilisa-tion, avec R. Debray.

12 h. 45, Panerama : La provinca 13 h. 36, Les tournois du Royaume de la mus

14 h., Sens: Marchés d'ict et d'ailleurs (place Djamms-el-Pras, à Marrakech).

is h. 5, Un livre, des voir : «l'Enfant du Mont-Salvat», d'H. Bonnier. 14 b. 47, L'école des parents et des éducateurs :

15 h. 2 Point d'interrogation: Les grandes etvilisations (l'islam). 16 h., Contact. .

 16 h. 16, Les travaux et les jours... d'un pro-fesseur de eciences économiques.
 18 h. 50, Actualité : La restauration. 18 h. 36, Bonnes nouvelles, grands combillens: e la Pugue du Père Noël >, de M. Tournier, lu par R. Gérôme.

19 h. 38, La science en marche : Une béchamel 20 h., La musique et les hommes : Le piano. 22 h. 36, Nuits magnétiques : Relations, une vis de femms.

## FRANCE-MUSIQUE

7 h., Quetidien musique; 8 h. 10, France et Musique (et à 13 h. 30 et 19 b. 30); 8 h. 30, Klosque. 9 h. 2, Evell à la musique : contes orientaux.

1863. h., Musique de table : «Trois pièces pour blues band et orchestre symphonique » (Russo), «Allegro blues » (Brubeak) ; 12 h 35, Jass classique : Stuff Smith ; 13 h., Le fac-ture d'orgue

ture d'orgue

14 h., Microesmes; 14 h. 19, Les nouveaux répertoires; 14 h 49, Kaléidoscope; Debussy, Schubert, Beethoven, Stravinair; 15 h. 49, Les grotesques de la musique : Le festivai selom Hoffnung; Jeu des énigmes; 16 h 29, Les pédagogues du dix-huitieme siècle; 17 h. Haute fidélité : œuvres de O. Messisen et P. Henry.

P Henry. 18 b. 1, Six-Huit : Jazz time. 26 h., Le royaume de la musique : Frédérique Cambrelling, barpiste.

28 h. 34. Cycle Rameau, récital E. Gilbert, claveoin : « Première suite en la mineur » (Rameau) : « Première Suite en ré mineur » (Matthesou) : « Première suite en la majeur » (Dieupart) ; « Suite des Indes galantes » (Rameau).

22 h. 38, Guvert la nuit : Le lied schubertien : 23 h., Hommage à Kathleen Ferrier · Guvres de Schumann. Mahler. Brahms, Fergolèse : 1 h. 30, Les grandes voix : Tony Poncet.

## Jeudi 1er mai

### FRANCE-CULTURE

De 7 h. à 19 h., programme unique pour France-Inter, France-Musique et FIP. 19 h. 30. Les progrès de la biologie et de la médecine : Parsaitoses et maladies tropi-

20 h., « l'Autre Monde » ou « les Etats et empires de la Lune », de Cyrano de Bergerac, avec F. Périst, P. Mazzotti, D. Emillork, G. Jabbour, etc.

21 h. 58, e le Duc de Portiand a, de Villiers de l'Isle-Adam, avec P. Delbon, D. Dancourt, J. Bretonnière, etc. 22 h. 5, Musique enregistrée.

## FRANCE-MUSIQUE

De 7 h. à 15 h., programme unique pour France-Inter, France-culture et FIP. 19 h. 2. In memoriam Reland Barthes : Com-ment l'entendez-vous, Schumann, par Roland

21 h., Echanges internationaux; « Symphonie n° 2 » (Schubert); « Ab perfido, pour soprano et orchestre» (Beethoven); « Cinq lieder » d'après des textes d'Altenberg (Berg); « Mort et transfiguration » (E. Strauss), par l'Orchestre philharmonique de Berlin, dir, C. Abbado, avec H. Berhrens, soprano.

22 b. 30. Ouvert is muit: Musique de chambre; 23 h., Rencontre svec les Beaux-Arts Trio, ceuvres de Mendelssohn, Ravel, Schumann, Dvorak; 1 h., Jass forum.

## Vendredi 2 mai

## FRANCE-CULTURE

8 h., Les chemins de la connaissance: Jeanne à la mesure de ses volx; à 8 h. 32, Les refus de Simone Wall: la source et les racines.
8 h. 50, Echec au hasard. 9 h. 7, Matinée des arts du spects

10 h. 45. Le texte et la marga: « le Temps dévoré», avec D. Tual. 11 h. 2, Musique et agrégation. 12 h. 5, Agora: Métamorphoses de la civilisa-tion, avec P Chaunu. 12 h. 45, Panorama.

13 h. 36, Musiques extra-européennes. 14 h., Sous: Marchés d'ici et d'ailleurs (à Bénarés). 14 h. 5. Un livre, des voix : « Héloine », d'A. Hébert.

14 h. 47, Un homme, une ville : Gugil-Imo

Marconi.

15. h., Cinquième Festival d'Evian: Concours de quatuors à cordes.

18 h. 30. Bonnes nouvelles, grands comédiens: clui et mola, de N. Ginzburg, la par S. Fion. h. 30. Les grandes avenues de la science moderne: Les astellites de Jupiter.
 h., Relecture: Charles Nodier.

21 h. 30, Black and blue: Le jour et la nuit, avec J.-B. Masson 22 h. 38, Naits magnétiques.

## FRANCE-MUSIQUE

7 h., Quotidien musique; 8 h. 18, France et Musique (et à 13 h. 30 et 18 h. 30); 8 h. 30, Klosque.

b. 2. Le matin des musiciens, figures du romantisme : Vienne 1862-1897 ; Œuvres de Bruckner, Straues. Mahler, Wolf.

12 h., Musique de table : «Le roi Etienne» (Beethoven); «Jou de curtes » (Stravinski); 12 h. 35, Jazz classique : Stuff Smith; 13 h., Le facture d'orgue. 18 h., Musiques : Chânts et müsiques celtiques :
14 h. 50. Les enfants d'Orphée : 15 h., Fragments pour un sutre chant : liturgle et
mythes d'Orient ; 15 h. 45. Cosmogoules :
Timé : 16 h., L'art de Hermann Scherchen :
J.-8. Sach ; 17 h. 13. «Concerto pour violon,
violoncelle et orchestre» (Srahms), par
D. Oistrakh, M. Sadio et l'Orchestre philharmonique de Prague, dir. K. Ameeri. 18 h., Six-Huit: Jazz time. 26 b. Concours international de guitare.

20 h. 28, Concert (cycle d'échanges franco-allemends) : « Questro Persi » (Proscobaldi-Ghedini) : « Concerto pour deux piances et crohettre » (Berio), par l'Orchestre sympho-nique de la radio de Stuttgart, dir. L. Berio, avec E. et M. Labèque, pianos, et les Swingle Singers.

22 h. 15, Ouvert in must : Portrait par petites touches : Beetboven ; 25 h 5, Visilies cires : Maurice Hewit et aon ememble, couvres de Mozart ; 0 h. 5, Présenjation du Pestival de

## Samedi 3 mai

### FRANCE-CULTURE

7 h. 2, Mattrales. 8 h., Les chemins de ja connais sur la science.

8 h. 36, Comprendre arjourd'hui. pour vivre demain : La médecine.

9 h. 7, Matines du monde conte 20 h. 45. Démarches.

 h. 2, La musique prend la perole: «1979-1980, les Maîtres chanteurs s, de R. Wegnet.
 h. 5, Le pont des Arts. 14 h., Sons : Marché d'iol et d'ailleurs (marché aux chevreaux à Saint-Août, Berry).

14 h. 5, c la Fir de la muit ou le 8 mai 1945 a, par M. Casenave. 16 h. 20, Cinquième Festival d'Evian : Con.ours de quatuors à cordes.

17 h. 30. Pour mémoire : Un homms, une ville (G. de Norval dans le Valois). 19 h. 30, 'La R.T.B.F. présente : « la Lettre brouillée » (Naissance de l'écriture).

28 h., « Objectif noir, objectif blanc, de toutes les couleurs en Afrique du Sud », de C. Boland-Manuel (redif.). 21 h. 55, Ad lib, avec M. de Bretcuil.

## FRANCE-MUSIQUE

22 b. 5, La fugue du samedi. . .

7 h. 3. Terre natale : Musique pour les tra-vailleurs et étudiants immigrés.
7 h. 40. Concert-premenade : Cauves de Schu-bert, Lehar, J. Strauss, Biset, Leoncavalle, Milloecker, Stoks.

8 h. 38, Musiques cherales: « Epithalame, pour orchestre vocal & douse parties » (Jolivet), par l'Ensemble de madrigal de l'O.E.T.F.; h., Samedi, l'air du temps de la musique à travers l'actualité du dieque, par J.-M. Damian.

J.-M. Damian.

16 h., Concert de musique de chambre (Mai musical de Bordsaux 78): Envres de Chopin, Strauss, Debussy. Prokofiev, Villa-Lobos, Puocini, Verdi, Bach, Ravel. 17 h. 15. Ouverture : Présentation du Matin des musiciens (autour de la musique d'orque des dix-neuvième et vingtième siècles)

18 h. 5. Présentation de la soirée lyrique (en liaison avec FR 3). llaison avec FR 3).

20 h. 39, Festival d'Aix en a Provence 1975 :

«Werthers (Massenet), par l'Orchestre
philarmonique de Lilia dir J.-C. Casadesus
et la Chorale Elisabeth Brasseur, dir.

C. Brilli, avec T. Berganza, C. Barbaux,
N. Shlcoff, J.-M. Fremesu, J. Bastin,
J.-P. Chevaller, J.-P. Courtis

23 h. 5. Ouvert la nuit : Comment l'entendez-vous : Musique de l'islam ; 1 h. Hommage à Bené Daumel, avec M Meniotis, basse, et le Trio à cordes J. Leber.

## Dimanche 4 mai

10 h., Messe.

7 h. 7, La fenêtre ouverte. 7 h. 15, Horizon, magazine religieur. 7 h. 48, Chasseure de son : Les fêtes de mai.

8 h., Orthodoxie et christianisme oriental. 8 h. 30, Protestantisme, 9 h. 10, Ecoute Israel. 9 h. 40, Divers aspects de la pensée contem-peraine : Le Grand Orient de France.

10 h., Messe.
11 h., Regards sur la musique : « l'Enlèvement au sérail », de Mozart. 12 h. S. Allegro. h. 45, Musique de chambre : Récital A. Buiz-Pipo piano : « Quatre convergences », de P Arma, par le Quintette de cuivres de l'ONF.

14 h. Sous : Marché couvert à Pékin. M h. 5, La Comédie-Française présente : « le Paris » et « les Oréanciers », d'A. Strind-berg. (Lire notre sélection.)

16 h. S, Cinquième Pestival d'Evian : Concours de quatuors à cordes.
17 h. 30, Escales de Pesprit : e les Mémoires d'un âne s, de. la comtesse de Ségur. 18 h. 30, Ma non troppo.

19 h. 10, Le cinéma des cinéastes. 20 h., Albatros : Maurice Blanchard ou le témoin 20 h. 40, Atelier de création radiophonique : e Elle est la a, par N. Sarraute, C. Regy et B. Farabet.

### (Lire notre selection.) 23 h., Musique de chambre : A. Blanc, H. Bau-guet et G. Masson,

FRANCE-MUSIQUE 7 h. 3, Musiques pittoresques et légères. 7 h. 40, Les classiques favoris : Mendelaso Brahma, Enasco. 5 h. 2, Les chants de l'âme : Eglise amér caine,

8 h. 38, Cantaite BWV 165 de Bach. 10 h. 15, Les classiques favoris. 11 h. Les petites crelles : Ravel, Strates, Bec-thoven, Varene.

12 h., Le concert de midt: «Iphiginie en Aulide», ouverturs (Gluck), «Concerto pour flits, harps et orchestre» (Mosart), par l'Orchestre national de France, direct. E. Soudant.

13 h. 5, Tous en soène : Pred Astaire.

13 b. 30, Jennes solistes. 14 h. 15, Les après-midi de l'orchestre : œuvres de Wagner et Weber. 16 h. 15. La tribune des exitiques de disques :
« le Château de Barbe-Bleus », de Bartok.

 10 h., Jasz vivant: La petite compagnie Bernard Lubet.
 20 h. 5, Le concert du dimanche, presentation. 29 h. 38, Les grands concerts d'archives : In memoriam Etchard Straus: «Don Qui-chotte», «Monologus d'Fiettre», «Also spracht Zaratoustra», par l'Orchestre de Endic-Cologne, dir. D Mitropoulos.

22 h. 38. Une semaine de musique vivante. 23 h. 3e, Ouvert la nuit : Equivalances, convret de Langiais : 0 h. 5. Eltes et traditions populaires : les mois de mai, curves d'a. Etyval, Besthoven et Mozart.

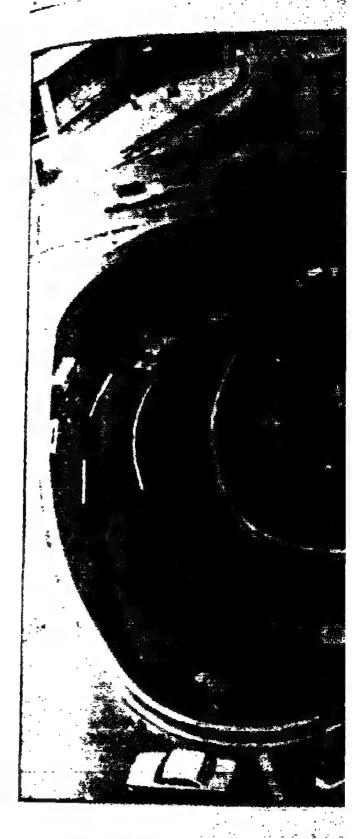

## De grandes décou de l'imagination

Later of the Company of the Company

The street was the

tige fer fallen. we

Table

Per the second of the district

A CTO

Service of the back

Comment of the land

transport to the time

THE RESERVE THE PROPERTY OF TH

The same and the s

4

of one

Transaction of the control of the co

17-1 (17-18)

E-Mind EFASIA

The same of the sa

The pre-

\* "AUT 356rs

10 Lane 737364

5-3-30.11

- F. States

-

of the second

- 15 PM 600 ATTEN TOP AND

TO MANUAL TO THE PARTY OF THE P 7 53 size

Telephone 

the state of the s

- 15 PM M

1

A Part of the Part

Tana and a

 $\varphi_{(K^{1,\gamma})}$ 

읂 ლ.

" THE BOY BOOK afrifigliebem de

> "m 1984 Park of the Contract

1 tgates

In later Records

No. of Spinish

a prohibulatur in mili in tentile, confiction FAR Specimental Property To the State of contract des sequen Civilization Characteristic States of Trespirent statements. In the Committee of the Committee tratautes revenue à la tradition de la complement plus de la complement de

THE ME LOS POINTS EN IN tern, per Lan gollate (Tolor).

Land Montgoods Endommen ;

cortificate analys qual in Fig. .

Virisher Montgood Montgoods;

Tobjet manyone in pointing &

fan rose off/fingeria. L'invertailles des réput Januarys des Janesteine. Ch.

derenta des investes Caderes ses basacses reconstides diversies aprivilles basacqui devente, bes proposables aprides discourse, chief-diction aquire des solles reconstitus permissibilités proposables
Charless de l'interpretant a

# qu'est-ce

---



## INNOVATIONS

## Bonnes idées et efficacité

De grandes découvertes peuvent naître hors des laboratoires. Il faut savoir gérer les fruits américains dans une école de gestion trançaise de de l'imagination. Méfions-nous des nouvelles « lignes Maginot ». les congés payés, la Sécurité socsale, la participation, la formation ALAIN VAN BOCKSTAEL et HENRI DE BODINAT (\*)

continue, proviennent du monde politique; la T.V.A., la rationalisation des choix budgétaires, les plans comptables, sont d'origine technocratique : les ventes à tempérament, les cartes de crèdit, le crédit-bail, le franchisage, le marketing, sont issus de la concurrence commerciale, le plus souvent angio-saxonne. Un homme comme Jean Monnet, qui créait des organisations, a plus innové que le père du stylo à bille ou de l'avion supersonlone d'affaires. Il est sans doute aussi difficile d'introduire dans l'entreprise des plans à cinq ans que de concevoir une nouvelle lessive

ou un nouveau pot de yaourt. L'innovation n'est pas l'apa-nage de l'industrie, elle est présente dans les services privés et publics, soit plus de la moitié du produit intérieur brut français. Elle est le fait de l'ingénieur, mais aussi du commerçant (libreservice, supermarché), du fonctionnaire (titre universel de paiement, carte orange, guichet unique), des cadres et dirigeants d'entreprises (structure matricielle, gestion de projets, trans-ferts de maîtrise industrielle), des intellectuels > et chercheurs en sciences humaines (techniques de créativité, développement

organisationnel). Ces innovations incorporelles doivent accompagner, voire précéder, les innovations corporelles de la technologie. S'il faut créer un ministère et une académie de l'innovation, comme le propose l'historien Fernand Braudel (1), leurs objectifs pourraient comprendre la (ré)conciliation de l'homme et de son travail (par des structures modulaires et semi-autonomes, l'ouverture des mécanismes décisionnels aux réseaux informels des employés et de l'environnement), de l'homme et des produits de son travail (par l'évaluation sociale

l'objet nouveau la solution à toutes nos difficultés. L'innovation doit répondre aux besoins des hommes. Ce sont donc les hommes respon des diverses activités humaines qui doivent, les premiers, appren-dre à innover, c'est-à-dire appliquer des idées nouvelles pouvant

satisfaire économiquement des besoins reconnus. Gestion de l'innovation donc,

la qualité, l'information des

consommateurs?), le décloison-

nement des organisations (en-

treprise-Université, privé-public,

recherche-industrie...), la fluidité des structures sociales (décen-

tralisation, retraite à la carte,

travail à mi-temps ?), mais aussi

la coopération Nord-Sud, la ré-

duction de la délinquance juvé-

nile, etc. Les points d'interroga-

tion marquent l'absence d'une

certitude autre que la futilité de

vouloir trouver seulement dans

mais aussi innovation dans la domination technologique. C'est gestion. On ne conduit ni la Arthur Andersen et ses confrères société ni le changement par décrets, comme le rappelle fort justement le dernier ouvrage de Michel Crosler. Les bonnes idées, d'inspiration généreuse et huma-nitaire, doivent faire la preuve

de leur efficacité et de leur viabilité. La semaine des quatre fois dix se heurte à la loi, les horaires flexibles aux syndicats, les trente-cinq heures au patronat. Tous les innovateurs savent qu'une bonne idée n'est rien sans une bonne gestion. Il est moins sûr qu'on sache qu'une gestion ricaines que sont publiées la quasi-totalité des contributions n'est pas bonne sans innovations importantes à la gestion-La France innove en gestion :

en copiant le modèle américain (car on peut innover en copiant, pourvu qu'on adapte) ou en s'inspirant parfois de son génie propre. Les effets économiques de la domination américaine en innovations de gestion ne sont pas moins neis que cenz de la

qui introduisirent l'audit dans un pays où l'expert-comptable était un notable ; c'est Arthur D. Little et le Boston Consulting Group qui forment à la réflexion stratégique les prestigieux diplô-més d'une école militaire ; c'est le Hudson Institute qui éclairait le gouvernement sur l'avenir du pays; Hertz et Avis qui appre-naient aux Français amoureux de mécanique à louer des voitures ; c'est dans les revues amé-

La gestion à l'américaine change notre vie comme le Coca-Cola, le Boeing ou I.B.M., et les hommes d'affaires français sont nombreux à se tourner cinq fois par jour vers l'Ouest pour implo-

(\*) Respectivement professour an CESA (H.E.C.-ISA-C.P.C.) et rédac-teur en chef d'Harvard l'Expansion.

çais invités à donner des cours à Standford, Harvard ou Wharton. Même notre administration est parfols copiée à l'étranger Alors ? Evitons de nous enferrer la venue d'un bénéfice dans leurs bilans. N'est-il pas symptomatique qu'un fort bon livre

l'innovation (Francis Mahieux,

Sirey, 1978) traite des produits nouveaux et passe sous silence

l'organisation, les structures, les

systèmes de récompense, les va-

leurs de l'entreprise, les attitudes

du personnel ou les normes de l'environnement, c'est-à-dire le

moteur ou les freins de l'inno-

Français savent innover en ges-

tion. Euréquip a une réputation

mondiale pour le transfert de maîtrise industrielle. Les socié-

tés françaises de services et de

conseil en informatique - les

fameuses S.S.C.I. - sont bril-

lantes; Publicis et Havas ont

barré la route aux publicitaires

américains : des Français sont

P.-D. G. d'entreprises amé-

caines, et on trouve même

Pourtant, c'est évident, les

vation?

mer dans de nouvelles lignes Maginot. Le gouvernement, et c'est nécessaire mais insuffifrançais intitulé la Gestion de sant, désigne des secteurs prioritaires pour l'industrie de demain, comme la robotique ou l'instrumentation médicale. Mais les fronts du redéploiement de notre économie ont aussi pour noms : exportation, productivité, climat social, formation professionnelle, motivation et liberté pour entreprendre et créer, et donc direction, gestion, administration, c'est-à-dire management, un mot d'origine française. Le redéploie ment comme n'importe quelle politique, implique de changer des structures et des comporte ments. On ne peut laisser faire sans risque de se laisser dépasser On décide, on gère, on innove avec méthode si possible.

> L'innovation non technologique requiert les mêmes soins, sinon les mêmes investissements, que l'innovation industrielle, Recherche fondamentale en sciences humaines, formulation d'hypothèses, recherches appliquées et tests expérimentaux sur échantillons rigourensement construits, généralisations contrôlées avec mesures des écarts objectifs-resuitats, révisions générales per-manentes : c'est un discours scientifique classique et parfaite-ment adapté à l'évolution de la gestion qui connaît aussi la procédure d'essai-sélection.

> La gestion ne s'apprend pas ! Elle s'apprend si on l'enseigne. Le prestige des business schools américaines est universel. Il y 2 près de cent fois plus d'étudiants qu'en France.

> La gestion et l'innovation s'apprement, à l'école et en entre-prise. Il ne reste plus qu'à apprendre à respecter la gestion innovatrice, c'est-à-dire la connaître, la reconnaître et la faire

## STRATÉGIES-VIDEO qu'est-ce que c'est?

journal télévisé de 25 minutes (avec 1 nouveaux films français et étrangers, 9 TV, des reportages sur la production 12 vezus à la réalisation publistes



"MON PAYS C'EST LE SOLEIL"

Un succès... 300 000 exemplaires vendus

(1) Dans le Monde du 13 jan-vier 1980.

## INFORMATION

## Claire à Grenoble

Claire n'a pas les yeux pervenche. Plutôt le sourire électronique. C'est le système vidéotex préparé par la ville de Grenoble.

MICHEL CASTAING

assure le technocrate poète qui la rapporte ainsi qu'il nous remet : • Quel âge avait la jemme de dition modeste qui anoait vers l'entrée de la matrie ? Une étrange semblait l'écraser : la grandeur du bâtiment, le va-et-vient incessant du public. Elle s'avança lentement dans le hall. Comme

- Mais, mais... mon numéro... » Pour combattre ce stress administratif, la municipalité de Grenoble, dirigée par M. Hubert Dubedout, député (P.S.), procède au lancement de CLAIRE, qui doit être opérationnelle au cours de l'été. Non, elle n'a pas les yeux pervenche, n'a rien de commun avec le show-business et ce n'est pas non plus un nouveau magazine féminin. Elle aura plutôt le sourire électronique. Dérivé de la télématique ou, plus exactement, banque de données CLAIRE n'est, comme ANTIOPE en l'occurrence, qu'un sigle qui signifie : Catalogue local d'avis, d'informations et de renseigneélectroni

## Carences

Nouveau réseau de vidéotex tance au personnel et aux institutions chargé de répondre aux demandes d'informations du public », CLAIRF se rapproche de l'expérience prévue à Nantes pour l'automne 1980, mais se démarque tout à fait de l'opération d'inspiration gouvernementale qui doit être menée à la même époque à Vélizy, dans les Yvelines (voir, notamment, le Monde des 10 mars et 10 octobre 1979).

Comme bien d'autres gestionnaires municipaux, M. Hubert Dubedout n'avait pu, jusqu'iel, que constater les insuffisances et les carences de l'information administrative communale : standard téléphonique de l'hôtel par les demandes de renseignements les plus hétéroclites; agents locaux d'accueil et d'information ne disposant que d'éléments de réponse souvent très partiels et mal actualisés; organismes officiels à la fois dispersés et cloisonnés; usagers bal-lottés d'un service administratif à l'autre, avec ce sentiment d'impuissance et de rage décrit

C'est le rapport Nora-Mine qui décide M. Hubert Dubedout à constituer, il y a un peu plus d'un an, un groupe de travail Ville de Grenoble-CEESI (Centre d'étude et d'expérimentation des systèmes d'information), chargé d'élaborer « un projet de services de renseignements et d'informations assisté par la télématique ». CLAIRE était conçu, dans le but de « mettre à la disposition du personnel déjà en place et des institutions existantes un moyen d'information permanent, fiable, performant, mis à sour de façon constante, et révêlateur de la demande sociale ».

La saisie des données (fichiers des associations déclarées à la préfecture, guides des droits et démarches, dépliants des administrations nationales, régionales et locales, etc.) est aujourd'hul achevée. Dans un premier temps, cinq points de la ville vont être équipées en vidéotex : le hall de la mairle, la Maison du tourisme, la Grande-Place (zone sud de Grenobie), Berriat (quartier de la gare) et un autre endroit à choisir entre l'Abbaye et Les Esux-Claires. Coût de l'opération : 3 millions de francs. déboursés pour moitié par la ville de Grenoble et pour moitié par l'Etat (avec une éventuelle

public régional Rhône - Alpes). En régime de croisière, assurent les promoteurs de CLAIRE, les

de décentraliser, progres mais totalement, les services administratifs généraux, et, à terme, une cinquantaine de ter-- c'est-à-dire non reliés à un ordinateur central — quadrille ront le chef-lieu de l'Isère. Ils seront implantés dans des lieux anesi divers qu'un bureau de poste ou une agence locale pour l'emploi. Concrètement, cela veut dire que tout Grenoblois aura, à portée de son domicile, un rice public qui lui fournira sur-le-champ deux grands types

1) Les renseignements administratifs dont il a besoin dans sa vie quotidienne : comment renouveler une carte d'identité fiche d'état civil, remplir sa déclaration d'impôts, effectuer telle ou telle démarche. Une fois la machine rodée, les demandes être satisfaites : CLATRE, en liaison avec le CIRA (Centre interministériel de renseignements administratifs) de Lyon, sera constamment nourt des pages du Journal officiel, qu'elle restituera dans un langage pra-

2) Des informations sur les « ressources locales », c'est-à-dire sur les organismes grenoblois producteurs de services, dans des banisme, la santé, la culture, le sport, etc. On sait que la vie développée à Grenoble, et CLAIRE renseignera aussi sur les objectifs budgétaires de la

Cette banque de données pourra, dans un aventr lointain, entrers dans les foyers domestiques : les promoteurs du projet l'envisagent. Mais elle ne four-nira aucune indication d'ordre privé. A cet égard, on critique vivement, à Grenoble comme à Nantes — municipalités socialistes, - l'expérience de Vélizy: d'une part, parce qu'elle est essentiellement réservée à trois milie ménages déjà privilégiés au plan de l'information (il faut posséder le téléphone et la télévision couleur), et, d'autre part, parce que des renseignements personnels pourront apparaître sur l'écran familial, comme par exemple la position du compt en banque. L'ordinateur sera-t-fi infailliblement discret, s'interroge-t-on ici, et à quelles manipulations politiques ce système ne risque-t-il pas d'aboutir?

## Arcanes

Mais, d'un autre côté. le service public n'est pas spéciale-ment réputé pour la chaleur de son rayonnement et l'usager moyen, déjà perdu dans les arcanes de la fiscalité ou de la Sécurité sociale, va se retrouver nez à nez avec une console de visualisation et un tableau de bord dignes d'Ariane, Les promoteurs grenoblois se veulent rassurants : pendant très iongtemps, l'administre ne se servira pas lui-même du dispositif électronique. Il aura pour interprète tout un personnel qualifié (ingé-nieurs, hôtesses, secrétaires, agents techniques d'exploitation). qui interrogera la machine pour lui. Le « client » apprendra seulement à bien formuler ses questions. La relation humaine sera ainsi sauvegardée tout au-

«La côte de bœuf»



formatique. C'est peut-être là le talon d'Achille du système ou, si Eric Rohmer l'autorise, le genou de CLAIRE... Un vocabulaire administratii encore plus compliqué serait largement auparier de la personne âgée ou du travailleur migré. A titre expérimentale devra permettre l'élaboration du logiciel permettant du logiciel permettant un double accès à l'information : mots-clés arborescence. Les

étant étroitement associés à l'élaboration du thesaurus et à rescence. » Or ce document est, entre autres destinations. l'usage de la presse, par essence vulgarisatrice. Les promoteurs grenoblois reconnaissent qu'il y a là un danger technique, facteur d'une nouvelle « sélection sociale », que CLAIRE veut à tout priz éviter d'instaurer. Aussi promettent-ils d' « inventer » un langage accessible à tous, qui

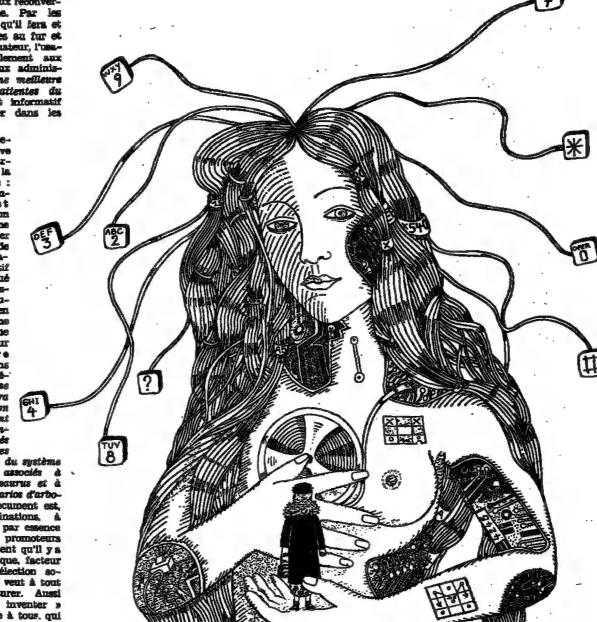

JEAN-GABRIEL MONNIER

## CHINE

## Chen-Xian et son méthane

La « brigade » de Chen-Xian, dans la vallée du Yang-ze, est une communauté rurale d'un millier de personnes. Depuis 1975, le méthane qu'elle fabrique est devenu une source d'énergie importante.

## JEAN GUILOINEAU

A brigade de Chen-Xian est située dans la vallée du Yang-ze, non loin de Nankin, en Chine centrale. Nous y arrivons un matin de bonne heure. Nous sommes reçus par un des responsables, Zhou Chou-hal, qui va nous exposer les réalisations de sa bri-Deux cent trente et une fa-

milles, soit mille soixante personnes, y habitent. Elles se décomposent en neuf équipes de travail. Les principales productions sont des semences sélec-tionnées, un très important élevage de porcs (mile cent), plus d'un par habitant, une planiation de mûriers avec élevage de vers à soie et une petite fahrique d'objets en bakélite.

Après la libération, en 1949, les premiers efforts ont porté sur les travaux d'infrastructure agri-cole essentiellement pour améllorer et développer le réseau d'irrigation afin d'échapper aux deux grands fléaux : la sécharessa et les inondations, « Dans le premier cas, on récoltait de la paille, dans le second des graines pourries », dit Zhou. Les travaux n'ont jamais cessé depuis cette date. Après une première étape (construction du réseau d'irriga-tion), les paysans ont décidé d'augmenter la superficie des terres cultivables. Pendant le seul hiver 1976-1977, ils ont déplacé 160 000 mètres cubes de terre pour aplanir des collines et créer de nouveaux champs. Aussi, sous l'influence du double phénomène (rendement par hec-tare, superficies cultivées), la production des céréales n'a cessé de croître. En 1976, elle était supérieure de 9 % à celle de 1975 et de 63 % à celle de 1963. habitants augmente, puisqu'il était de 170 yuans (1) par an, per capita, c'est-à-dire supérieur de 30 yuans à celui de 1964. A cela, évidemment, il faut ajou-ter les activités subsidiaires

(élevage privé, lopin individuel) qui représentent 22 % du revenu global de la brigade, ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale.

Ce n'est pas la misère, bien sûr, car tout le monde est bien nourri, bien habillé. Chacun sait lire et écrire. Mais aucun luxe, ni superflu, ni même ce qu semblerait normal chez nous : dans les maisons, pas de réfrigé-rateurs, pas de téléviseurs, seu-lement des postes de radio. Pas de voltures, mais des bicyclettes. Pourtant, pour qui connaît un peu la Chine, c'est comme le dit la formule officielle, « un début de prospérité »,

## Les trois manques

Jusqu'ici, la hrigade de Chen-Kian ne se distingue en rien d'innombrables villages chinois et serait même asses représentative de l'essor du monde rural et de son inlassable transformation. Pourtant, elle est un modèle en Chine pour la production non industrielle de méthane. Et ce dernier point est un facteur non négligeable de son développement. Pour lutter contre ce qui Zhou appelle « les trois manques » (manque de combustible, manque d'engrais, manque d'aliments pour les porcs), la brigade a décidé d'appliquer la directive : « développer l'utilisation du mêthane en s'appuyant sur les

En 1975, avant la récolte d'été, blir des points d'exploitation. Ils ont construit cent quatre-vingt huit cuves, dont dix-sept plus vastes, collectives. Elles sont installées sous les porcheries. Le fumier et les excréments des porcs s'y déversent, ainsi que les w.-c. Une ouverture latérale permet d'y mettre l'herbe du désherbage, les ordures ménagères dé-gradables et de l'eau, dont la pression maintiendra le méthane dans la cuve. Cette ouverture lever le fumier quand il s'est formé. Le méthane qui se dégage monte et se stocke dans la poche supérieure. Une canalisation le dirige ensuite vers une cuisinière, des lampes ou des moteurs. Toutes les maisons, en effet, sont éclairées par des lampes au méthane, et c'est encore grâce au méthane qu'on fait la cuisine. Dans le petit atelier, à la sortie du village, un jeune homme en biouse blanche a fait fonctionner pour nous un petit mo-

Zhou nous explique que le mé-thane a joué un rôle important dans le développement du village : le méthane utilisé pour la cuisine a permis d'économiser le bois et la paille. On a pu acc muler une grande quantité de fumier (plus de 50 kilogrammes dans chaque petite cuve), qui est utilisé comme engrais; enfin, l'excédent d'herbe et de fourrage sert à la nourriture des porcs et n'est plus séché pour faire un maigre combustible.

Jusqu'ici, les autorités faisaient une grande propagande pour inciter les paysans à suivre l'exemple de Chen-Xiao. Par exemple, les almanachs qu'on vend chaque année donneut toutes les indications techniques pour construire les cuves et van-tent les résultats obtenus dans les brigades qui s'en sont équi-

Cet exemple est très significa-tif des méthodes que la Chine a suivies pendant près de trente ans. C'est une application très précise de la formule de Mao Tse-toung : « Compter sur ses propres forces. » Anjourd'hui, le gouvernement de Pékin s'apprête à importer du Japon, des Etats-Unia ou d'Europe occidentale la technologie dont le pays a besoin.

Mais il est évident que les expériences comme celles de la brigade de Chen-Xian ne s'arrêteront pas pour autant. Bien au contraire, elles seront pour encore de longues années l'appoint nécessaire à une économie qui reste fragile.

## REPÈRES

## Comptabilité en temps réel

CdF-Informatique a conçu an systeme de computatione en tempe réel, le système e « Cotre », destiné aux entre-prises de moyenne et grande importance et de tous types d'activité. C'est un des premiers systèmes de ce genre sur le marché français. Ce produit est « multicentre » et il offre la possibilité d'un traitement s' mult ané de comptabilités indépendantes. Des terminaux installés dans les services permettent d'uticomptantates interpendantes. Des terminaux installés dans les services permettent d'utiliser le système sans connaissances informatiques. A partir des écrans, il est possible d'interroger, de consulter et de mettre à four les données comptables (comptablité de tiers, comptablités de gestion). Disponible en de nombreuses versions et proposé «clé en main » sur moyens et gros matériels, «Cotre » est déjà utilisé par plusieurs cilents de C d F - I n f o r m a t i q u e. (Source : Présence, 9, avenue Percier, T5008 Paris.)

## La conservation de l'énergie, créatrice d'emplois

Les Etats membres de la Communauté prévoient d'in-vestir d'ici à 1999 des sommes importantes, afin de conser-ver l'énergie tout en créant des emplois. ter l'énergie tout en créant des emplois.

C'est ce qui ressort d'une réponse de la Commission européenne à la question écrite d'un parlementaire européen, M. Rolf Linkohr, sur le programme énergétique de la Commission et ses effets sur la situation de l'emploi dans la Communauté. Sans pouvoir se prononcer d'une jaçon globale, la Commission e affirmé que le seul secteur de l'isolation thermique permetirait la création de trois cent mille emplois nouveaux. Ensemble, les Neuf ont inscrit dans seurs plans d'investissements des crédits d'un montant global de près de 300 milliards de france français pour la couservation de 300 milliards de france fran-cais pour la conservation de l'énergie en général, 175 mil-liards de france français pour la recherche de sources d'energie alternatives (solaire, éclienne, géothermique, etc.). Ils comptent aussi consucrer 204 milliards de france fran-çais aux techniques non nu-cléaires de production d'élec-tricté et fusqu'à 500 milliards de france français au secteur des hydrocarbures (charbon, pétrole et gas naturel) (Source: Euroform 5/80, 300, rue de la Lol. Bruxelles, (Source : Euroform 5/80, 300, rue de la Loi, Bruxelles.)

## Browilles et idylle ranco-soviétique

Les relations entre les Etats andisseulau realisme froid des diplomates en aux s mente instinctifs des perples ? Un sex at on prend l'exemple et de la Russie depuis cent une.

inft ige gerge

" 'IA wellion du

. 1 /6m (mis)

to the management of

75 f. S. St. St. St. St. Leidegen

Stati Paris 44 th is tempo de jas

Maria and other in France

×-----

Committee Systempa

27 1 TO 1878 . 44-34

1 Michigan ges

The state of the part

THE SPECIAL

## RIM CRUIT

to 1 to process the · 建矿、丰富 ?

STREET, LOSSINGS, M. P. Propier

that we much make presently which

the principal bears designation

4 majorite des Provinces

10-a-rin die Betten m

17-4-47hild de



Réciproquement, dès le printemps

1937, Potemkin, ancien ambassa-

deur à Paris devenu vice-

ministre des affaires étrangères.

considère que la prudence s'im-

pose vis-à-vis des Français. La

chute de Léon Blum, l'arrivée de Neville Chamberlain au poste

de premier ministre, alors que

le rôle « dominant » de la

Grande - Bretagne en Europe occidentale devient patent.

achèvent de déterminer les

Soviétiques. Vers la fin de l'an-née 1937, bien avant l'Anschluss et bien avant la conférence de

Munich, Staline est décidé « à

ne pas tirer les marrons du feu » pour les puissances occidentales. bien connue. Le « neutralité »

La suite des événements est soviétique entre les deux « blocs-

rivaux - impérialistes • (fas-cismes et démocraties libérales)

durera jusqu'en août 1939. Le choix fait en août-septembre 1939 d'accepter un partage de la

Pologne, puis une véritable col-lusion avec l'Allemagne hitlé-rienne (caractérisée en particu-

lier par le traité signé le 28 sep-tembre 1939) mène l'U.R.S.S.

vers d'autres rivages. Alors que

la France résignée entre en guerre contre l'Allemagne,

l'U.R.S.S. soutient incontestable

ment les vues allemandes. Faut-

il s'étonner si l'immense majo-

rité des Français se sentent à nouveau trahis par les bolche-

En juillet 1939, 81 % de

Français interrogés par l'IFOP

avaient répondu affirmativement

à la question suivante : « Pen

sez-vous qu'une alliance de la

France et l'Angleterre avec l'U.R.S.S. contribuera beaucoup

à maintenir la paix en Europe?

tions). On croyait en effet, à

nouveau, au soutien russe. De-puis plusieurs années, à gauche,

la presse, les écrivains, les poli-

tiques avaient peint l'U.R.S.S.

comme un nouveau rempart pour

les démocraties. Même les grands

procès de Moscou, avec leur implacable déroulement judi-

ciaire, n'avaient pas empêché de croire en une Union soviétique

continuellement attaquée par la

presse hitlérienne. En 1937, Malraux déclarait à New-York.

lors d'un banquet en l'honneur

de Trotski : « Trotski est une

grande force morale dans le monde, mais Staline a rendu sa

dignité à l'humanité. » Quant à

la droite, même effrayée par le

communisme, ae reconnaissait-elle pas que la planification réussissait à donner à l'U.R.S.S.

une base industrielle ? Le réa-

lisme prévalatt dans une partie de la presse de droite. Au fond,

devant le danger allemand, le

vieux mythe de la naturelle



## Brouilles et idylles franco-soviétiques

Les relations entre les Etats obéissent-elles au réalisme froid des diplomates ou aux sentiments instinctifs des peuples? Un peu aux deux, si l'on prend l'exemple de la France et de la Russie depuis cent ans.

## RENÉ GIRAULT

comme si les « princes » russes pouvaient oublier le caractère

républicain de la France. Même

la crise révolutionnaire de 1905 n'a pas vraiment déssillé les

yeux des crédules Français, mal-

gré les avertissements d'un Gorki Jusqu'en 1917, croire en

l'alliance franco - russe, c'est

C'est aussi se souvenir que les

intérêts des fonds russes sont

gnants français. « Placements de

père de famille », les emprunts russes ont beaucoup contribué à

la constitution du mythe russe en France. Dès les premiers pla-

cements, antérieurs à la conclu-

sien de l'alliance, la presse, a arrosée » par les soins de banques attentives à la réussite

de leurs opérations, a souligné le

devoir quasi patriotique de sous-crire et l'intérêt bien compris

de revenus rémunérateurs et

stables. A la fin du dix-neuvième

siècle, alors que l'économie mon-

diale se redresse, les capitalistes

français, qui sont loin d'être tous

« tondeurs de coupons », ont bien

saisi les avantages d'une pené-

tration économique dans ce grand pays en voie de dévelop-

pement. Au total, du côté fran-

financiers et images sentimen-

dicté par la crainte de l'Alle-

tales énaulent le choix politique

Plus dure sera la rupture de

malthusiens » ou de simples

croire en la France.

« Pour la France et la Russie. être unies, c'est être fortes; se trouver séparées, c'est se trouver en danger. En vêrité, il y a là comme un impératif catégorique de la géographie, de l'expérience et du bou sens... Dans le monde d'autoprofisie et du bon sens... Dans le monde d'aujourd'hui, où un réalisme assez exclusif préside, paraît-il, aux relations entre les penplea, c'est la raison qui dicte les pactes. Peut-être, cependant, y entre-t-il dans quelque mesure ces sentiments de sympathie qui viennent du fond de l'Histoire et qui d'allieure acceditate aux et qui, d'ailleurs, procédent sou-vent de l'instinct populaire quant aux intérêts traditionnels des nations a, discours du géné-ral de Gaulle à l'Assemblée consultative le 21 décembre 1944.

ES générations de diplomates ont été formées à dont parlait le général de Gaulle, dans un domaine où les calculs froids devraient seuls déterminer

L'analyse des relations francoguerres peut servir d'exemple pour répondre à ces questions. Dans ce cas interviennent des données nettement distinctes de la «raison» ou de ce que l'on appelle le « réalisme ». Ainsi, d'une part, les relations financières nouées à la fin du dix-neuvième siècle, les fameux emprunts russes, ont des effets imprévus sur ces relations politiques ; d'autre part, les opinions publiques interviennent directement dans le déhat, puisqu'on a tenté de les mobiliser pour épauler les choix diplomatiques.

Les relations entre la France et la Russie ont longtemps été dominées par le problème allemand. Aussi bien au moment du rapprochement en 1891 que lors de la conclusion définitive de l'alliance à la fin de 1893, les responsables des deux Etats ont été déterminés par leur crainte d'un dangereux isolement face à une Allemagne trop puissante. Enguerre mondiale, les vicissitudes de l'alliance franco-russe sont lièes aux incertitudes et aux incartades d'un Empire tsariste souvent tenté de revenir vers une Allemagne impériale. A plusieurs reprises, le mariage entre la « bourgeoise française » et l'e aristocrate russe » a failli mener au divorce; de part et d'antre, les responsables politi-ques sont conscients et résignés an mariage de raison.

Seulement, dans le même temps, surtout du côté français, on a régulièrement dépeint cette alliance comme « belle et bonne », fondée sur l'attirance instinctive de deux peuples l'un vers l'antre. La presse française, en un bel élan unanime tou presque) a suscité dans la population française le mythe d'une Russie francophile. Sans se soucier des réalités russes, on a peint des images roses de la étalent spontanement épris de la lointaine France, comme si les intellectuels russes devalent beaucoup aux grandes idées révolutionnaires françaises

Sans doute l'idéologie communiste ou comme on le dit alors e l'anarchisme des Bolcheviks » (sic) choque bon nombre de Français, modérés ou centristes, mais la défection pendant les combats et le non-respect des devoirs du débiteur ont fortement contribué à éloigner les Français de l'U.R.S.S. Certes le un million six cent mille porteurs de titres russes recensés (ce qui avec leur famille représente environ le sixième de la population francaise) ne sont pas tons tono facto des anti-bolcheviks, mais l'influence de ce mauvais coup est indéniable, durable (faut-il rappeler que la sempiternelle ques-tion du remboursement a fait l'objet d'une déclaration motivée du candidat élu à la présidence de la République en 1974...). Voici donc l'opinion publique française juge et partie dans les futures

En face, du côté des Russes, si l'opinion publique n'avait jamais été conviée à s'exprimer par le pouvoir tsariste, si donc elle n'avait pas succombé aux simplismes déformants à l'égard de l'allié français, il faut hien reconnaître que la France de 1918-1920 apparaît comme le plus réactionnaire de tous les Etats capitalistes. Les violentes diatribes de Clemenceau sur le bolchévisme, les interventions militaires en Ukraine, à Arkhangelsk. en Sibérie sont autant de « preuves » pour les Soviétiques.

## Le legs de Lénine

En fait, comme on peut en juger par les archives françaises, aujourd'hui accessibles, le gounement français vise alors davantage à se constituer une zone privilégiée en Russie qu'à mener un grand combat idéolo-gique contre le bolchévisme. Un véritable accord de délimitation des « influences » conclu avec la Grande-Bretagne à la fin de 1917 préfigure le partage de certains territoires russes, tout comme on s'apprête à le faire dans l'Empire ottoman voisin. Dans ces conditions, la guerre contre les interventionnistes étrangers, soutiens des Blancs, devient guerre d'indépendance pour les Soviétiques. Du même coup, la France, puissance militariste victorieuse est tenue par Lénine comme l'adversaire capitaliste typique.

La conséquence diplomatique de cette conviction est simple : à partir du moment où Lénine a compris que la vague révolutionnaire en Europe se retirait, à l'été 1920, après la désillusion de la guerre en Pologne (épanlée par la France), ce qui légitime l'abandon d'une stratégie révolutionnaire offensive et le retour dans le système des Etats capitalistes, l'allié naturel de l'U.R.S.S. en Europe sera l'Allemagne de Weimar, également décidée à obtenir une revision des traités de 1919 et puissance tenue en lisière par la France. A nouveau les rapports franco-russes s'organisent en fonction de l'Allemagne, sculement cette fois l'U.R.S.S. et la France sont rieure, le legs de Lénine à ses successeurs est clair : l'U.R.S.S. doit se lier à l'Allemagne vain-

Jusqu'en 1933, cette situation demeure inchangée. Sans doute en 1924 le cartel des gauches sans doute des négociations serrées s'engagent en 1926-1928, reux problème des dettes tsa-ristes impayées. Mais en 1928, sur instruction de Poincaré, c'est la rupture sur ce sujet, on en vam. En vérité, les conditions économiques et financières n'inaccepter de rembourser leurs dettes, les Soviétiques veulent obtenir des crédits nouveaux, ce que les Français envisagent difficilement, même contre des promesses soviétiques d'achats industriels en France. A l'époque, ni les banques françaises ni les du marché soviétique considéré comme marginal. A quoi bon le consentent des conditions supérieures pour des raisons poli-tiques et commerciales? Du point de vue soviétique, pourquoi acheter en France où les prix sont plus élevés après le rétablissement du franc? En somme, ni les conditions politiques ni les conditions éconoiques ne poussent les deux

également peu propices. Chez les Soviétiques, la France de Poincaré est un symbole du capitalisme apre au gain, d'une pulssance recroquevil'ée sur ses acquis de 1919, militariste, colonialiste, en bref l'impérialisme réactionnaire type. En France le sectarisme des communistes. zélateurs de la doctrine de la lutte « classe :contre classe » imposée par la III° Internatio-nale, incite peu la gauche à

Les facteurs idéologiques sont

l'indulgence, tandis que les autres groupes politiques doublent leur mépris pour un Etat mal connu mais tenu pour barbare et gangrené (la forte émigration de s blancs en France — trois cent cinquante-cinq mille immigres en 1922 - contribue sans doute à cette image négative). La presse dans son ensemble entretient une impression durable dans l'opinion publique : vaste pays soumis à une dicta-ture sévère, l'U.R.S.S. misérable et vulnérable ne peut être une « bonne » aklée.

Avec de telles prémisses, comment a-t-on pu en venir, en 1933 - 1937, à des négociations poussées, à un rapprochement marqué par le pacte d'assistance mutuelle, signé à Moscou le 2 mai 1935 par Staline et Laval ? Comment a-t-on pu envisager une alliance militaire? Pourquoi enfin a-t-on en définitive échoué au point d'aborder la guerre

dans deux camps opposés? Janvier 1933. Hitler arrive au pouvoir. Février 1933, à la conférence du désarmement à Genève, Litvinov propose une définition de l'agresseur qui admet implicitement le maintien du statu que en Europe. Août 1933, un protocole secret franco-soviétique règle le contentieux commercial et antorise des crédits français à l'U.R.S.S. contre des achats soviétiques en France. Décembre Paris propose d'aller jusqu'à une véritable alliance, appliquant ainsi la décision fondamentale prise alors par le comité central du P.C. d'admettre l'entrée de conclure des pactes régionaux de défense mutuelle. 1934 : Barthou, actif et réaliste, propose un plan qui aboutirait à un «Locarno» de l'Est et à un retour de l'U.R.S.S. vers la France.

## A nouveau trahis

Ce rapprochement aurent-il été plus loin sans l'assassinat de Barthou, en octobre 1934? Son successeur au Quai d'Orsay, Laval, va bien signer un pacte d'assistance mutuelle à Moscou, mais les deux signataires sont sans illusions l'un sur l'autre. Laval est le tenant d'une politique de rapprochement priori-teire avec l'Italie fasciste, et on peut penser que les conseillers du Quai d'Orsay estimaient aller assez loin en empêchant la tentation soviétique d'un retour vers l'Allemagne. De son côté, Staline attache surtout du prix aux suites militaires de ce pacte, et plus encore aux preuves de la résolution française vis-à-vis de la menace hitlérienne.

ja remilitarisation de la Rhénanie laisse la France sans grandes réactions; en juillet 1936, le gouvernement Léon Blum soutient la politique de non-intervention en Espagne, malgré la solidarité affective entre Pront populaire et Frente popular. Aussi, lorsque des discuss s'engagent, pendant l'hiver 1936-1937, pour conclure une akience militaire, on manque de volonté de part et d'autre. Au même moment commence en U.R.S.S. la grande purge de l'armée rouge, L'affaire Toukhacevski, bien connue des services de renseignements français, confirme ceux estime pour l'armée soviétique.



lations, 1979; F. Conte, Un reo-lutionnaire diplomate: Christian Rakovski, Mouton, 1978; J.-B. Du-rosalle, la Décadence 1932-1970 Compagnons de route Laffont, 1979 : F. Conte, roselle, la Décadence 1932-1939, I primerie nationale, 1979; Bdittic de Moscou, Britoire de la politic extérieure de PUBSS., e.d.; Marcou, les Staline vus per les 1es du Eremiin, Archivea 1980; Trucker, e The amergence of Sin's Foreign Policy», Slavic Besie decembre 1977



l'école de Bismarck. Véritable virtuose de la diplomatie secrète, ce calculateur froid et lucide a imposé un style dans l'éla-boration de la politique extérieure. Le Realpolitik d'un Henry Kissinger lui devait beaucoup. Or cette forme de diplomatie correspondelle aux réalités de notre temps et, surtout, l'historien des relations internationales peut-il se contenter d'analyser par le menu l'action des grands responsables ? N'existe-t-il pas au vingtième siècle des facteurs qui interfèrent avec la «raison» des hommes d'Etat, fondet sur l'évaluation du rapport des forces en présence ? En particulier, quel rôle peut jouer cet . instinct populaire »,

(alors que l'influence culturelle

## Le casque et la plume ministres, en baroudeur bourru aux subordonnés, et se rendre follement sympa aux journalistes sans rien leur dire d'important.

(Suite de la première page).

Et si celui-ci apprend que l'enfant d'un équipler est gravement malade?

- Même chose. Souvent les proches prennent les depants en ne disant rien. Ce sont des choses qu'on fait d'instinct dans la familie maritime\_ >

. La timonerie de jadis, où un matelot à pompon, derrière sa haute roue écaillée, fixait le quinquet du compas à s'en rougir les yeux on dirait aujourd'hui un poste de pilotage d'avion égaré entre un standard téléphonique et une salle d'opération. Les mots « droite » ou « gau-che » ont remplace tribord et babord. Un cap ne se « tient » plus, il s' « affiche ». Même à bord des bâtiments de surface, la mer a disparu de l'horizon, remplacée par des cadrans laiteux où clignote... ce qu'il faut savoir sur elle.

Devant les écrans électroniques qui règient tout à sa place, le pouvoir du navigant se ramène de plus en plus à celui d'empê-cher. M. Veto, en quelque sorte.

D'un étage à l'autre, on continue à communiquer au portevoix. Entre les câbles de sciencefiction, fleurissent des pavillons en cuivre comme ceux où, de la passerelle vernie, les officiers d'autrefois criaient : arrière tou-

L'effet d'un bahut breton dans un bureau design.

Une forêt de tuyaux enserre les seize cylindres où dorment les missiles. La coursive se fraie un chemin étroit entre la coque et ce Beaubourg miniature. Parfots, la main se raccroche comme elle peut à un clapet, qui cède sous les doigts avec une douceur de

« Nai-je pas fait une bêtise,

Aucune importance : l'erreur humaine n'a pas sa place à

Ce n'est pas un sous-marin. c'est une usine à détecter la panne possible. Un seul ennemi potentiel — en attendant l'« autre = -: le hasard.

Le dimanche soir, ceux qui le veulent se passent au magné-toscope une messe pré-enregistrée. Le commandant a-t-il la

e Affirmatif. »

Au carré des officiers, une trentaine de livres disconibles. Les visiteurs vérifient d'un œil, Aucun d'eux n'a cet honneur, Yourcenar et Tournier sont là. né... avec l'inspecteur Borniche.

A côté de la bibliothèque, un aquarium. Des bulles montent du fond. Les poissons virent entre les coquillages, en jouant de la nageoire comme d'un éventail andalou. Un aquarium, quoi I Il plent longuement ce manège, avec nostalgie. Rien à bord ne leur rappelle mieux... la terre

Pas de voyage aux armées sans rafale de chiffres. Cazaux? Grand comme Paris intra-muros. trois mille trois cents personn dont sent cents civils. Autant de mouvements qu'à Orly. Vingt-2 tonnes de carburant à l'heure. trois mois de stock. Du pétroie... à 3500 mètres sous terre

Il y a en moyenne un ou deux accidents par an sur la base, un pour dix mille heures de vol. « Moins que les mauvais chasseurs des vilains Allemands? - Absolument pas. La moyen-

Avant guerre, on comptait dix rampants pour un pilote. Aujourd'hui : cinquante-six.

Le nombre d'analphabètes remonte en flèche parmi les appelés du contingent. Autrefois, ils n'avaient jamais appris à lire. Maintenant, ils ont « oublié ».

Il a trois galons. Il attend devant son chasseur, équipé comme une poupée big Jim. Il

sourit au chaland. « Et qu tue combien de personnes, coire canon? - Et ce bouton-là, ça sert à - Et la gachette, elle est où?

- Vous vous ētas dējā servi du siège éjectable? » La réponse tombe, toute gale :

• Affirmatif. Réacteur en feu. J'avais jamais sauté en parachute. Pai atterri en forêt de Compiègne, à deux pas du wagon

- Et l'anion? - Un peu plus loin, dans les — La consigne est-elle d'éviter les écoles maternelles ? (Rires.) - Affirmatif. 3

Tout à coup, alerte. L'Elysée

a décidé de dissuader un en-nemi ; supposition. Rien de bien alarmant, comme son : le genre avertisseur de police. Sous le hangar bétomné et peint au vert de la forêt landaise, quatre hommes bondissent vers le Mirage-IV toujours prêt. Deux s'affairent sous les ailes, une check-list à la main (traduire par « pense-bête » ne ferait pas sérieux, vu les circonstances). Les deux autres grimpent à leur cock-pit avec la précipitation exacte des trapézistes à feu Médrano. Ils ont droit à un délai de cinq minutes. Au bout de quatre minutes trente les deux éacteurs crachent leur fournaise. Les lodens de l'intelligentsia claquent au vent. Les casquettes s'envolent comme palombes avant l'orage dans un roman de Mauriac. Le bombardier strategique a disparu, pfuitt, dans le ciel grenat.

Aujourd'hui, comme à chaque essai, rassurez-vous, le Mirage n'emporte rien. Mais la carlingue effilée comme une seringue hypodermique porte en creux, sous l'aile delta, l'empreinte d'une longue planche à voile. On y accrochera, si le président le veut, une ogive de 70 mégatonnes, de quoi vitrifier plusieurs Hiroshima. Où ça? Si on ravi-taille en vol : très loin. Sinon, à 2000 kilomètres au plus, si on considère les pilotes com embaliages perdus, et moitié moins si on veut bien les rendre

l'affection des leurs. Cette fois, ils reviennent. Vus de près, ils ont des visages de moinillons, des joues creuses dont un foulard de soie fuschia, coquetterie des bombardiers, accuse le teint cireux. Des chifcabalistiques, ou plutôt cuisse, à même la combinaison moulante, d'un kaki soutenu. ∢Très chou », se pâme un artiste.

« Alors ? - Alors, rien. On espère bien ne pas servir. Ce serait l'échec. Pour tout le monde. Nous ne sommes que les maillons d'une volonté politique. Vous aussi. — Qui appuiera sur la dé-

tente? - Tous les deux. Le pilote et le navigateur, au cock-pit opaque, qui vise l'objectif avec une

 Vous risquez de pous poser des questions, non? — On a réfléchi et joué sa liberté une fois pour toutes, c'est

Un ancien acquiesce. Il pose sur le novice, dont le sénare un demi-siècle, son regard de prieur franciscain. C'est le colonel Jules Roy, oui bombardait en 1944 la e vallée heureuse » de la Ruhr, et qui a démissionné lors de l'Indochine. Le saut technologique ne les empêche pas de parler sur la même fréquence.

« Cette fois, observe le véné-rable « Julius », c'est clair, comparé aux guerres coloniales. Mais Dieu que tout ça est devenu

Il y a eu les millions de poilus à molletières, teis qu'ils bra-vent les crottes de pigeon sur les places de village. Il y a en hus à les milliers de Bigeard aux m ches retroussées haut pour dé-boires coloniaux. Et puis, il y a ces quelques dizaines de premiers de classe, aux frimousses de gendre idéal, qui veillent sur l'équilibre des terreurs, avec des joujoux hors de prix!

Un passé enfui, un avenir barré par l'apocalypse, un présent peuplé de chiffres : l'immèmoriale attente dont est tissée l'âme militaire ne ressemble plus au balcon de Gracq, ni au désert de Buzzatti. On dirait un compte à rebours sans cesse arrêté avant le zéro final,

« Y a-t-il un exemple, dans l'histoire, qu'une arme n'ait pas servi ?-- R n'y en a pas. »

Pour finir une carrière militaire en beauté, il ne suffit plus de totaliser les meilleurs états

Survol de Saint-Nazaire, En 1940, le Jean-Bari est parti in extremis. Sur la plage de Saint-Brévin-les-Pins, les enfants applandissaient. Sous le ciel bleu des vacances précoces, tout cet acier gris pâle rassurait : la France allait se battre ailleurs;

Survol de Granville, En 1944, alors que les Alliés fonçaient vers Paris, un aviso allemand est venu de Jersey, toujours occupé. Il a capturé des officiers américains à l'hôtel des Bains, en pyjama à fleurs, et libéré des prisonniers de la Wehrmacht. Au moment de repartir, il s'est échoué dans la passe pour avoir mal calculé l'heure de la marée.

A l'heure du Tonnant, cela existe-t-il encore, le grain de

Une arme dont on ne saurait rien n'aurait aucun intérêt. Tine arme dont on saurait tout, non plus. Le dissussion exige un dosage de publicité et de secret qui ressemble à la conduite des voitures de course : un même pied sur l'accélérateur et sur le frein. Devant les questions trop militaires, les réponses se font lit-

a Eh, eh! Qui sait! Et à votre

La grande muette est devenue la reine du sous-entendu de charme. Courteline fait place à

« A la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. » (Na-

« Seuls les vaincus pensent la guerre. . (Clausewitz.) « Seuls les vainqueurs écrivent Phistoire » (Dicton.)

Survoi du Trégor. La Côte de Granit rose se frange de noir luisant, comme un faire-part. Le filet de la dissuasion laisse passer l'agression et la mort à travers ses mailles. La politique du « juste milieu » s'appliquerait-elle mieux au Massif Central qu'aux terres extrêmes, les « finister-

Le préfet maritime de Brest ce à s'agacer : « Ce n'est quand même pas de ma faute si un nétrolier état se casse en deux par jor-

ce 10 ! - « Ils » vont dans la lune.\_ et « ils » nous laissent gratter les plages polluées avec des pelles d'enjant! », répète le Breton, poings fermés de rage dans son

Le vie n'est pas simple.

Entendu, vers 1960, sur la terrasse du Festival de Cannes. Le poète Audiberti contemple un porte-avions de la VIº flotte américaine, mouillé vers l'Esté-

Tout ca, pour nous permettre d'écrire « la Recherche du

S'entraîner, toujours s'entraîper, être toujours plus « performant », « fiable », « crédible », en vue d'un acte qui signifierait de toute façon la fin de la vie... « Cela s'appelle vivre », eut dit

L'HUMOUR INTELLIGANT EN BRNDES DESSINÉES

**JARDINS** 

## La domestication des plantes

En Chine, on mange le chrysanthème. En Ethiopie, on prenaît le café en compote. En France, les mangeurs de pommes de terre ont été accusés de sorcellerie... Les rapports entre les hommes et les plantes ne sont pas évidents.

PASCAL DIBIE

A domestication ne s'arrête pas à la seule relation que l'homme entre-tient depuis des millénaires avec l'animal, mais également à celle, tout aussi complexe et beaucoup plus ancienne, qu'il a avec cervant des l'origine confronté au monde végétal, craignait et respectait,

humain, poussé par des pesoins alimentaires, vestimentalres, médicaux et spirituels, a organisé sa vie en fonction de cet environnement. Les traitements horticoles à l'égard de certaines plantes cultivées ont varié selon les civilisations, les époques et les lieux. L'ethnobotanique, qui peut être définie comme la science des rapports réciproques de l'homme et du monde végétal, permet de retracer la trame végétale de l'histoire de l'humanité.

Selon que l'on est ou pas naturiste, on peut considérer les plantes comme des êtres animés ou inanimés ou en faire des reflets de nous-mêmes. D'innombrables mythes agraires attestent le caractère miraculeux de la domestication des végétaux et assignent à l'agriculture une origine presque toujours divine

Pierre Clastres (1), dans le Grand Parler, note, à travers les Indiens Guarani, la référence végétale de Namandu, dieu nérateur des choses en totalité. Il montre que ce dieu se déploie comme une fleur qui s'ouvre à la lumière du soleil et que les parties de son corps d'abord nommées sont : la plante des pieds, une double racine; les mains, dont les doigts sont des ramures fleuries; la tête, qui termine le corps comme la cime d'un arbre en pleine floraison. A. G. Handricourt, à qui l'on doit avec L. Hédin un ouvrage capital dans le domaine de l'ethnobotanique, l'Homme et les plantes cultivées (2), rapporte d'autres légendes tout aussi significatives comme ce conte Tupi du Brésil qui commence

ainsi : « Sacaibou, le père des hommes, trouva le coton parmi les arbres de la pratrie. Il crul d'abord que c'était un morceau de nuage tombé du ciel, puis il pensa que cette chose légère et blanche pouvait être utile à ses cendants. Alors il planta

coton près du fleure et partit pour la chasse. Un conte russe indique l'origine du sarrasin en des termes tout aussi poétiques : une princesse russe ayant été enlevée par les Tartares, est rejointe dans son exil forcé par une magicienne. Constatant que l'évasion est impossible, la fée la transforma en un grain de sarrasin et l'emnorta avec elle dans son pays d'origine. Mais, de retour dans son royaume, la princesse refusa de reprendre forme humaine, préférant rester la plante utile qu'elle était devenue pour faire bonheur de son peuple. Elle ignorait qu'elle pourrait tout aussi bien en faire le malheur...

Les plantes sont-elles domestiquées par l'homme ou est-ce l'homme qui est domestiqué par les plantes? Telle est la question. On imagine mal un jardinier, un fouet ou un bâton à la main, en train de faire faire des exercices périlleux à un baobab ou de dresser une plante carnivore. On n'imagine pas non plus qu'en dehors de la production de bananes un bananier ait une quelconque utilité ou que les chrysanthèmes puissent avoir d'autres utilisations qu'or-

Or, at l'on suit l'histoire et l'utilisation de mêmes plantes à des époques dans des lieux maladif risque fort d'être ébranlé. Ainsi les bananiers, avant de nous donner des fruits comestibles étaient recherchés pour leurs rhizomes alimentaires et leurs feuilles, dont on tire toujours des fibres et fait des toits. En Chine, le chrysanthème, comme le lys jaune ou d'autres fleurs, est destiné a être mangé. Le café, cette infusion « serrée » dont on ne saurait se pesser après un repas, a longtemps été consommé en Ethiopis en compote. On faisait bouillir les fruits que l'on écrasait avec du beurze assaisonné de gros sel.

## Sorcellerie

Le melon, le navet, le cresson, alénois, le lin. l'oplum, ont d'abord été cultivés pour leurs graines cléagineuses qui, broyées, donnent une pâte douée de propriétés médicinales. Le lin est encore en Ethiopie la base d'un aliment concentré réservé aux voyageurs, alors que, chez nous, il a longtemps été un laxatif, avant de devenir, avec le chanlon quant à lui n'est plus commu que comme fruit. Enfin, pour que l'on adopte, dans nos contrées et dans nos jardins, l'artichaut ou l'épinard, il a fallu attendre que la Méditerranée gréco-romaine devienne arabe. que légume, chaque bonne ou mauvaise herbe a une ou des hisl'on se trouve en Orient ou en Bourgogne, dans son jardin ou dans celui de son voisin.

directement on indirectement aux dépens du règne végétal. Notre culture matérielle en garde de larges traces, comme l'auguste semeuse de nos pièces de monnaie qui sème la fortune — du blé ? — à pleine poignée. Notre conception du monde, notre psychisme tout entier, porte tou-jours très fortement la marque

Pourtant, dans cette reconnaisssuce réciproque qu'entretiennent les hommes et les plantes depuis la muit des temps, tout ne semble pas avoir été évident. Un exemple bien connu — celui de la pomme de terre - témolgne d'une domestication difficile. Connue des Péruviens sous le nom de papa, la pomme de terre, que signale pour la pre-

mière fois en Europe Ceca de Leon dans la Cronica del Perù en 1553, fut introduite en Espagne au sixième siècle et apportée en Angleterre par Francis Drake.
D'Espagne, elle gagna timidoment l'Balle, l'Autriche et les
Pays-Bas. De Suisse, elle passa
em France, où elle se heurta à
une grande résistance psychologique. On la croyait responsable d'épidémies et de la lèpre ; sussi des hommes et des femmes qui l'avaient consommée, ou s'en étaient vantés, furent-ils poursuivis, jugés et accusés de sorcel-lerie. Elle resta donc cantonnée dans les « fardins du Roi», les ancêtres de nos pares sociogi-ques et de nos jardins des plau-tes, et gards jusqu'à Parmentier, qui lui rendit ses lettres de noblesse, un rôle purement

La résistance des peuples occi-dentaux à l'introduction de certains types de plantes, et notam-ment des tubercules, dans leur ment des tuberches, dans sour sol a peut-être une explication. A.G. Handricourt (3) met en parallèle deux civilisations qui offrent dens leurs rapports avec les plantes cultivées des attitudes radicalement opposées. Posant d'un côté le « fardin chinois » ou milanésien à comme le conservatoire d'une très vieille civilisation du végétal, et de l'autre la civilisation du « berger méditerranéen », plus récente, Haudri-court montre les choix et les traitements horticoles qui se sont effectués dans l'un et l'autre cas. Dans le cas du jardin chinois, toute l'attention et l'habileté des hommes sont portées à la culture des tubercules : l'igname et le taro. La relation qu'entretient l'agriculteur mélanésien avec les plantes est avant tout camicale et respectueuse ». Chaque plante est traitée individuellement; l'emplacement de chaque bouture fait l'objet d'un soin minutieux : la récoite se fait à pied en prenant garde de ne pas endom-mager les tubercules.

## Brutalité

Le aberger méditerranéen ». avant d'être berger ou pasteur, a été céréalier. On a longtemps chanté la grâce des gestes de nos semeurs et de nos moissonneurs, mais on s'est rarement interrogé sur la signification de ces gestes et sur leurs prolongements. Semées en vrac sur l'étendue d'une terre écorchée, récoltées par touffe après qu'on les ent sectionnées à la faucille à la faux ou à la machine ; battues pour que le grain sorte de la halle : vanées et enfin triées pour « séparer le bon grain de l'ioraie », une culture « massale l'on fait subir à nos céréales! On ne saurait séparer ces deux

types de domestication de leurs milieux et rendre les hommes entièrement responsables des traitements qu'ils font subir aux plantes. L'hortus mélanésien s'est développé au sein de l'éco-système généralisé qu'est la forêt tropicale humide, alors que la culture des grammées s'inscrit dans un écosystème plus spécia-lisé — celui de la steppe ou de la savane — et, de ce fait, plus yulnérable. La concurrence avec des herbivores grégaires est devenue gênante, lorsque l'homme des steppes ou de la savane a commencé à organiser des pe-louses de céréales sauvages. Ses techniques de chasse étant sans doute insuffisantes pour tenir en respect ses redoutables et gourmants concurrents, l'homme reports sur l'animal les tech-niques de domestication qu'il avait développées à l'égard des

céréales. Quant au jardinier mélanésien, en dehors du fait que son action n'impliquait « ni contact brutal dans Pespace ni simulianéité dans le temps avec l'être domestiqué », son extrême mobilité, sa possibilité d'apparisnance multiple, l'effacement des liens généalogiques (4), sa curio-sité naturelle à l'égard des étrangers, qu'ils soient humains on végétaux (ils considèrent comme normal d'adopter un étranger, d'emprunter ou d'échanger des enfants), renfor-cent l'idée qu'ils sont les représeniants d'une stricte civilisation

Eternellement sauvages, les plantes ne seront jamais tota-lement domestiquées. C'est pour-quoi îl est peut-être temps de se mettre à les écouter, à défaut de pouvoir leur donner la parole...

(1) Pierre Chaires: le Grand
Parier. Beuil, 1974.
(2) A.G. Haudricourt et I. Hédin:
PHowme et les plantes outlinées.
Gallimand, 1983. (Epuisé, ce livre
méritarant d'être réédité.)
(3) A.G. Haudricourt: Domestication des autmeux, culture des
plantes et bruitement d'autrui, in
PHomme et le sociéée, 1962. Voir
également, sur l'œuvre ethnoblocgique de Haudricourt, Particle de
J. Barren : « Plantes et comportement des hommes qui les cultivent » in le Pensée, n° 171
octobre 1973.
(4) Bemo Guidiant : le Boute des (4) Remo Guidieri : le Boute des morts. Le Seull, 1989.

le psychena sarprise à q matinus e al

4 . . .

Market Communication (Communication Communication Communic

Part of the

design of the

40 % 4

Karl Lagerle sophist 4-" har-

1. . . . 11 700 0 1, 1,

the second of the second of

e Year last in form Sies du Gerre et sur process of the second 42 Wirt Gr Lacrent 4 lique aver legari ens thankly the im adopte August Turn Live 1 a psychimaliste, dife tops and the distinguished finace par repport & e forms parent of michaent (Til mar su : senson gode dass; } Book man, de lieuw per et Marcare gar (14):rute

Une marionnette ...

PR 194 Frei 1871 11 11 11 11

Parable sub- wer brack.

Marie and original of the commence of the comm





# **Lean** stication

La psychologie au secours de la psychanalyse « LA CURE **ELEUTHERIENNE** » de Raymonde WEIL-NATHAN VIENT DE PARAÎTRE MALOINE 27, rue de l'Espie de Medesine 75005 Paris

## Jean Laplanche: se faufiler entre les astres

Le psychanalysie Jean Laplanche n'est pas un « freudologue ». Mais il constate avec surprise à quel point l'expérience de Freud continue à aider l'homme dans sa lutte contre l'angoisse.

## ROLAND JACCARD

EAN LAPLANCHE est un mandarin de la psychanalyse. Avec J.-B. Pontalis, il a rédigé le Vocabulaire de la psychanalyse (PUF), désormais indispensable à quiconque se penche sur l'œuvre de Freud. Professeur à l'université de Paris-VII, il y dirige de-puis 1970 le laboratoire de nalyse et de psychopathologie. On lui doit, en outre, une étude sur Hölderlin et la question du père (PUF) et un ouvrage intitulé : Vie et mort en psychanalyse (Flammarion).

Dans la «Bibliothèque de psychanalyses qu'il dirige aux Presses universitaires de France, il vient de publier trois volumes consacrés respectivement à l'angoisse, à la castration et à la sublimation (I). D'une manière particulièrement originale, il tente d'interpréter Freud avec la méthode de Freud, c'est-à-dire a faire travailler » son ceuvre, de faire saillir ses exigences, attachant autant d'importance aux grincements, aux achoppements, aux dissimulations même, qu'au discours organisé et

Prêtant une vive attention aux travaux de l'école anglaise, dominée par la figure de Mélanie Klein, il tente également de montrer comment ils prolongent et approfondissent les décou-vertes freudiennes relatives à la sexualité infantile. Il est, en revanche, fort réservé à l'égard des divers courants inspirés d'un anarchisme post - psychanaly-

« Vous vous méliez des idéologies du désir et vous ironisez au sujet de l'accent quasi mystique avec lequel certains psychanalystes les adoptent. Toute la psychanalyse, dites-vous, se construit sur une certaine méfiance par rapport à ceux qui entonnent l'hymne au désir. Vous recusez done aussi bien Reich et Marense que Deleuze et Guat-

- La méfiance est à mon sens, une des qualités majeures du psychanalyste! Méfiance à l'égard de ce qu'on nomme actuellement récupération, et que Freud avait déjà bien décrit, sous ou de rationalisation. La récupération adaptative de la psychanalyse a été souvent dénoncée, à juste titre, mais avec plus de véhémence idéologique que de précision. Il ne suffit pas de récuser le « moi » pour l'empecher d'exister : il faut analyser le moi, cette prétendue instance d'adaptation, et montrer que, comme tout l'être humain,

(1) Jean Laplanche: Problèma-tiques, T. I. L'Angoisse 369 p. T. II. Castration. Symbolisations, 315 p., T. III. La Sublimation, 525 p. Presses universitaires de France.

Il carbure à l'amour et à la

> L'idéologie adaptative reste toujours menaçante; mais ral-lier la psychanalyse sous la bannière opposée, celle du désir fou, n'est pas moins idéologique! Mettre un grand D au désir et prétendre l'exhiber sur le forum, cela va directement à l'opposé de l'expérience psychanalytique : nos désirs inconscients sont au contraire parcellaires, contradictoires, tyranniques, pres-que inaccessibles en leur fond. Pas plus que le règne du moi le prétendu règne du « ça » n'a à voir avec une quelconque liberté. Il y a certainement une libération dans l'analyse, mais elle est plutôt à concevoir comme une plus libre circulation entre les parties de l'«âme», pour parler comme Freud (qui, par pa-renthèse, ne récuse pas toujours toute comparaison avec la mys-

— Vous avez été un élève de Lacan avant de vous écarter de son enseignement. Il n'est guère présent d'ailleurs dans vos cours. Comment jugez-vous son influence sur le monde psychana-

Jai été psychanalysé par Lacan, et je ne suis pas homme à le renier. D'autre part, j'ai sulvi son enseignement et je connais assez bien son œuvre. Cela dit, je me suis sans doute moins éloigné de sa pensée qu'il ne vous semble, car je n'en al jamais été aussi proche qu'il a pu paraitre. Le moment où j'ai été considéré comme le plus « lacanien a. c'est sans doute le col loque de Bonneval sur l'inconscient, en 1960. Pourtant, j'y soumettais à l'examen, de façon ouvertement critique, la formule selon laquelle l'a inconscient est structuré comme un langage ».

» Mais, par rapport à un groupe où les effets de « psychologie collective » et de leadership sont massifs, ou bien vous êtes classe comme fidèle, et par là même censé diffuser, sans rien y changer, la pensée du leader, ou bien vous êtes situé en dehors, et il devient sacrilège d'oser même proponcer: « Lacan a bien raison de dire que...»

## L'angoisse

» Les phénomènes de secte, qui obnubilent tout libre examen au profit de la seule question est-il ou non dans l'allégeance du maître - deviennent encore plus graves dans le mouvement analytique, où la confusion est se menaçante entre analysé de p. « élève de p. « adepte de ». Cette pente qui mène de l'analyse personnelle à l'allégeance idéologique ne date pas de Lacan, mais les lacaniens sont sans doute ceux qui s'y sont précipités le plus allégrement, jusqu'à en proposer la doctrine: la seule véritable analyse, selon eux, serait l'analyse de formation, ou analyse didactique.

» Ici mon opposition est radicale, non seulement par rapport aux lacaniens, mais par rapport à tous les tenants de la « psy-chanalyse » didactique. Vous voyes que, dans cette locution, je mets des guillemets à € psychanalyse ». Une psychana est profondément dévoyée lorsqu'elle accepte, comme pacte de base, un but étranger à son processus même. fût-ce le but de devenir analyste. Dans la «psychanalyse » didactique, le but de former un analyste (et, dans le cas le plus extrême, former un lacanien) dégrade l'analyse au rang de moyen, au profit de fins

professionnelles et/ou idéologiques: vollà la pire « psychanalyse appliquée»! > Votes m'aviez interrogé sur

l'influence > de Lacan, et je m'aperpois que je vous ai ré-pondu en pariant des moyens par lesquels s'est établie cette in-fluence. Mais le déplacement de la question peut être éclairant.

- Vous traites longuement tante au livre d'Otto Rank sur le traumatisme de la naissance.

- En effet, le psychanalyste ne peut que donner une place

prépondérante à l'angoisse, qui est son amer pain quotidien, chez est son amer pain quotidien, ches ses patients et en lui-même. Je ne puis, en quelques mots, qu'avancer une ou deux for-mules : l'argoisse n'est autre que l'aspect déstructurant, hos-tile, que prend pour notre moi l'attaque interne à laquelle il est soumis de la part de nos mulsoumis, de la part de nos pul-sions. Ou encore c'est le résidu inconciliable, inutilisable, stérile donc, de l'attaque puisionnelle. Songez, si vous voulez, aux transformations de l'énergie dans une machine à vapeur, transforma-tions qui impliquent toujours une

perte (c'est le principe de Car-not) : cette énergie nécessaire-

ment perdue, ce serait l'image

même de l'angoisse. » Vous voyez que je pense l'« angoisse » en ion:tion de notre relation à notre monde interne, et non pas comme une forme plus ou moins obscure de « peur », celle-ci faisant référence à un danger extérieur réel. Loin que l'angoisse soit une ancienne peur dont nous aurions oublié l'origine, ce sont nos peurs, dans le monde, qui sont des de rendre plus maniables les angoisses originaires (je n'en exclus pas la peur de castration).

## « Réparer la turbine »

» C'est ici que pourrait intervenir Rank et l'angoisse de naissance. Non pas que je cherche une généalogie, comme le fait Rank, de toutes les angoisses à partir d'une seule. Rank, lui ussi, doit être interprété. Mals la situation de naissance, telle que Rank et Preud la décrivent, est bien comme un prototype, un modèle métaphorique, de ce débordement par des énergies

»Le bébé en proie à ses sanglots, c'est un peu notre machine. bloquée, où toute l'énerge se dissiperait en mouvements anarchiques et jets de vapeur. Mais, ercore une fois, le nouveau-né, tout comme la machine à vapeur, 24 n'est cas encore l'angoisse, qui, elle, nécessite la constitution

— La psychanalyse peut-elle encore nous surprendre, nous apporter cuelque cho inquiétant que tant de recherches prennent pour objet l'archéologie des découvertes freudiennes plutôt que le monde dans lequel nous

- Je vous diral d'abord que le ne suis pas un archéologue du freudisme, ni même un freudologue. D'autres sont infiniment nius savants que moi sur la vie de Freud ou sur les détails de ses œuvres. Mais l'expérience freudienne est toujours vivante, dans la mesure où elle n'a pas livré toute son interprétation. Tel texte freudien, tel moment tournant, peut nous servir de tremplin pour notre propre expérience de pratique et de pensée. Une seule page non pas pour la paraphraser mais pour la « mettre à ma » me paraît plus féconde que tous les « ma-

D'autre part, je ne concois pas blen votre opposition entre l'époque de Freud et le monde où nous vivons. Croyez-vous que l'homme ait tellement change depuis 1880? ou même depuis 1780? J'ai entendu dire parfols on. Don Juan ne fait plus appel à rien en nous depuis la « liberation sexuelle > : cinq minutes d'écoute psychanalytique nous convainquent pourtant du contraire. S'll y a du nouveau dans l'homme, c'est un peu par la psychanalyse. Non pas par le bouleversement des mœurs (icl. Marcuse a peut être raison de parier de « désublimation répressive »), mais par les modifications qu'elle essaie d'induire. dans notre rapport à notre monde intérieur.

- Vous évoquez longuement le problème de la dépression et de mélancolie. N'est-il pas troublant cependant de voir combien 12 psychanalyse est désarmée dans la clinique face à certaines formes graves de dépression, alors que les sels de lithium culaires...

- Le problème que vous soulevez est important et passion-

rique et sur celui de la pratique la question posée est moins Tout d'abord, point n'était besoin inquiétante sur le plan théorique

tions sont profondément modi-fiés par telle ou telle drogue, à commencer par l'alcool. Le rire de l'homme éméché est-il de nature à jeter la suspicion sur l'effet hilarant d'une bonne plaisanterie? Il revenait à la pharmaco-chimie de découvrir et d'expérimenter des produits à l'action plus sélective, plus - Votre question, dans tous antrôlable et moins nocive que les drogues communes. Cela ne pourrait nous troubler que si nous voulions maintenir la vieille dichotomie métaphysique de

» L'action de l'analyse et l'action des drogues, dans le cas des désordres affectifs profonds dont vous parlez, correspond à l'opposition des facteurs qualitatifs et quantitatifs (« économiques ») requelles, de tout temps, nous avons reconnu leur place. Savoir les conjuguer, c'est évidemment un problème bien plus délicat.

» Je hasarderai une comparai-

son, dont le caractère approxi-

l'âme et du corps, alors, préci-

sément, que l'analyse a profon-

dement bouleversé et déplacé

cette question.

matif et techniciste me fait iremir. Pensez à un barrage hydraulique avec, à son pied, une turbine complexe, destinée à pro-duire l'électricité. On s'aperçoit d'une défectuosité dans la turbine, qui d'ailleurs ne se manifeste que lorsque l'étiage des eaux st au maximum. On peut, évidemment, se resigner à maintenir constamment et artificiellement le barrage à un bas niveau (ce serait l'effet des seules drogues). On peut aussi tenter de réparer .a turbine (ce serait la psychotherapie) : opération qui sera d'ailleurs périlleuse et aléatoire si on la tente lorsque la pression est trop forte. Agir par la psy-chothéraple dans les périodes de rémission spontanée (Abraham le préconisait déjà, il y a soixantedix ans) ou conjuguer psychanalyse et rémission provoquée par ies drogues? Cela n'est pas aussi simple qu'on pourrait le supposer en s'appuyant sur ma scule comparaison, qui ici commence à être inadéquate...

qu'angoissante sur le plan de la

N'êtes-vous pas, d'une manière générale, frappé par le fait qu'une théorie aussi sophistiquée, aussi parfaite que celle prodnite par la psychanalyse, outisse dans la pratique a d'aussi piètres résultats ?

ses termes, mériterait de longs développements. Je ne suis prêt à admettre ni que la théorie psychanalytique soit sophistiquée et parfaite, ni que ses résultats soient a piètres ». Il se trouve que je fais partie de gens qui reçoivent, pour des entretiens dits d' « évaluation », des personnes qui ont fait une analyse. Je serais plutôt heureusement frappé de constater combien certaines d'entre elles ont somis cette sorte de liberté intérieure, de familiarité avec leurs motivations profondes qu'on peut à bon droit créditer à leur analyse, car on ne les retrouve guère ailleurs. Alors, quels sont vos cri-tères ? S'il s'agit de critères purement médicaux, ou sociologiques, adaptatifs, l'analyse les récuse comme tels, ou du moins elle n'y voit qu'un gain de surcroft par rapport à cette liberté

## Astronomie

» Je vous dirai encore que je suis plutôt surpris de voir que l'analyse puisse avoir de tels résultats ; je dirai presque : « En dépit de sa propre théorie. » Car il est erroné que tout savoir, fût-il approfondi, se concrétise en pouvoirs accrus : quel est le sciences, l'astronomie ? Sur les astres, aucun. Quant à l'astronaute, il utilise la gravitation universelle pour s'y faufiler, mais non pour en modifier le cours. Les astres, pour Freud, c'est l'inconscient, et encore plus immuable : ne connaissant pas même l'emprise du temps. Alors je vous redirai mon émerveillement qu'entre ces astres-là l'homme psychanalyse parfois reussisse à se faufiler...

turs analysies. Quelles sont, selon vous, les qualités nécessaires l'exercice de cette que Freud qualifiait, avec celles de parent et de gouvernant, d' « impossible » ?

- A l'Université, mon enseignement n'a pas pour objectif de contribuer à la formation d'analystes. C'est un enseignement de recherche, qui vise à stimuler et à guider des travaux théoréticocliniques, qui soient des contributions à la connaissance psychanalytique de l'homme. Heureux si cet enseignement, parfois, éveille tel auditeur et l'incite à tenter de se mieux connaître lui-même.

 La psychanalyse n'est pas une profession, en ce sens qu'elle ne peut revendiquer, faute de se perdre, une fonction sociale susceptible de lui attirer une reconnaissance (en tous les sens de ce terme). Non pas que la psychanalyse soit antisociale, mais son champ, ses ressorts et ses objectifs sont « par essence » de l'ordre du non-utilitaire, du non-adaptatif.

» Je ne me hasarderai pas à définir un profil unique de l'analyste. Il en est en réalité de multiples. Je pourrais citer un bon auteur dont vous venez de dire qu'il n'est guère présent dans mes cours, c'est-à-dire Lacan. « Une bienveillance profonde et » la notion révérée de la vérité > doivent chez l'analyste se com-» de la conduite dans le monde > et le sentiment des limites im-» manentes à toute action sur son » semblable. Ces vertus de sa-> gesse, etc. >

» Je pourrais aussi parler de « sublimation », au sens où je l'entends, c'est-à-dire une capacité de fonctionner en restant er contact, en familiarité, avec nos

» La qualité nécessaire pour être analyste, c'est, fondaments psychanalysé; avoir été psycha-nalysé, tout espoir exclu d'en tirer jamais le titre professionne de « psychanalyste ». Ce paradoxe de la formation, c'est là un des aspects de l' « impossible » auquel vous faites allusion. >



1.00

...

g-12 \*\*\*\*\*\*\* 41 J448

. . . .

100 Page 275

## Karl Lagerfeld, marginal de luxe

On a envie de crier bravo comme au théâtre. Ou de hurler son exaspération. Karl Lagerfeld, styliste, parfumeur et « fils » du lait Gloria, dresse son personnage à l'extrême pointe du dandysme le plus sophistiqué. Avec quel art!

### JACQUES BERTOIN

ES costumes de marquis sont célèbres, ses fêtes vénitiennes, ses limousines et son catogan aussi. Derrière ses lunettes teintées, il parcourt, seigneur sans regard, les nuits du monde, là où elles crépitent, quand fice. Il habille des fernmes, déshabille des hommes, parfume le monde entier. Il est la coqueluche des commissaires priseurs, l'interlocuteur privilégie des grands collectionneurs, la hantise de la gendarmerie de G... en Bretagne qui survole son château en hélicoptère pour percer le secret des grilles closes. Tout, dans cet « empereur des « night-clubbers », évoque l'An-cien Régime, et c'est pourtant derrière les baffles et les lasers qu'il se cache et qu'on le montre. Les lecteurs des rubriques de mede le connaissent comme styliste, les étudiants des Beaux-Arts de Vienne l'ont pour professeur, il a été acteur dans des films d'Andy Warhol, créateur de décors en Autriche, de costumes pour des pièces de Ronconi. Il nous recoit dans un appartement au regard duquel Trianon prend des allures de chambre d'étudiant. Il est ponctuel, grippé, et boit du Coca-

Cola dans une coupe de cristal. théatrale ou simplement sociale, qui parait lier les différents personnnages que l'on connaît de vous. Certains de ces personnages sont contradictoires: il arrive, par exemple, que vous démentiez cette futilité dont vous faites parfois preuve.

c'est moi. Je n'al en rien prémédité la construction de mon personnage, je n'ai pas façonné de petites cases, je ne me suls pas contraint à des rôles de composition. Tout cela se produit d'une manière relativement spontanée, disons disciplinée et nonchalante en même temps. Je me garde seulement de devenir ennuveux, car il n'y a rien de plus désagréable que les gens trop sérieux. Comme l'écrivait Oscar Wilde, le plus important dans la vie est de savoir être superficiel, et ce qui vient après, personne n'a encore pu le dire! Il ne faut surtout pas devenir cheavy n (lourd): c'est tellement divin de pouvoir tout faire, tout être, de traverser tous les milieux comme un caméléon. En fait, je suis curleux de tout, je suis un voyeur. Pas un voyeur passif, ce qui serait inadmissi-ble : je prends partout et à tous, ce qui me rend un peu vampirisant sur les bords.

## Une marionnette

— Vous m'évoquez principale-ment deux figures : Raymond Roussel et Mariano Fortuny. - Je n'ai pas derrière moi les livres de Roussel Quant à For-tuny, il était beaucoup plus accroché aux traditions et plus érieux que moi. Les robes qu'il creait évoquaient les statues grecques, mais les femmes deraient rester chez elles pour les porter. Il ne plaisantait pas son art. Mol. je m'en fous, après tout : je vois tout, j'oublie tout, et je sors l'air du temps à ma façon, par mon moyen d'expression, qui se trouve être le vêtement. Je me vis comme regard autant une marionnette que les autres, du moins tels qu'ils m'apjour : « Heureusement que nous sommes encore quelques-uns à n'avoir aucune estime pour le mérite! » Les rapports figés dans le respect sont faussés, et

surtout ennuyeux. — Ce qui paraît très « mode » chez vous, c'est que vous sem-blez n'avoir pas de passé et ne rien fonder pour l'avenir : est-ce que vous vous définissez entièrement par ces fêtes qui tombent en cendres à l'aurore, ces tissus avec lesquels vous travaillez et qui évoquent le volatil, l'éphé-

- SI c'est votre impression, vous m'en voyez ravi, car c'est celle que tout le monde devrait donner. Que c'est lourd de trai-ner le beulet de son propre passé, de son atavisme. Ca intéresse qui? C'est une question de politesse, de ne pas embêter les antres avec ses pesanteurs. — Et, pourtant, votre vie d'an-

jourd'hui ne s'est paş faite en un jour. D'où venez-vous? — De l'idée que je me faisais de moi quand j'étais enfant. A ce point de vue, je ne peux avoir

ni regrets ni remords : j'ai fait ce que je voulais, sans la moindre marche arrière par rapport aux buts que je m'étais fixés. A douze ans, j'ai eu une espèce de vision de tout ce que je pourrais avoir et ne pas avoir plus tard, de tout ce que je pourrais faire et ne pas faire. Curieusement, je savais même déjà que je ferais des parfums... Rien ne s'est produit depuis dans ma vie que je n'eusse pressenti. Je sais là où je perds mon temps et là où je peux insister; et, comme je suis armé d'une patience infinie,

c'est souvent plus facile pour moi que pour d'autres. - Une vie aussi linéaire, programmée, ne prouve-t-elle pas que vous êtes armé non seulement de patience mais aussi de

— Il ne faut pas se laisser faire par les autres; cela représente souvent une perte de temps. J'ai passé mon enfance très seul, dans une campagne isolée, pendant la guerre et les années qui l'ont suivie. Ma mère me disait toujours qu'on vit pour sol, pas pour les autres, et qu'on ne doit compter en rien sur eux, pas même pour s'amuser. De cette manière, on ne peut avoir que de bonnes surprises... Cela dit, je n'al aucun sentiment de solitude : le mot est galvaudé, c'est une stupidité qu'on rabache. Je suis cynique parce que c'est sain pour moi, mais je ne le suis pas au détriment des autres.

- N'avez-vous pas, avec tous, des rapports de pouvoir, notamment avec ces nectambules qui - Paris peut donner cette

impression, mais Paris, c'est un peu régional, un peu « local »... Mes parents m'ont appris très tôt à parier toutes les langues de l'Europe. Je ne me vis pas je refuse de me laisser enfermer dans des frontières ridicules. De la même manière que je ne fais partie d'aucun milieu, je ne suis d'aucun paya. Quant à mon rôle nocturne, il est bien involontaire! Je ne me considère absolument pas comme une « loco-motive » et je n'ai rien fait pour en devenir une, sauf suivre le conseil du proverbe allemand qui dit : « Si vous voulez qu'on vous apprécie, ne vous montrez pas trop souvent ... Simplement si vous donnez une soirée, autant la préparer, qu'elle devienne

- Y a-t-il une de ces fêtes qui domine dans votre souvenir ?
— Je ne m'attendris pas beaucoup sur mon propre passé, et la fête que je préfère est tou-jours la prochaine. C'est absurde, de penser à mon âge que tout est pour demain, que tout est en-core à faire. Un jour, le cinéma sera fini, et je serai encore en train de me demander quand 11

 Quand vous dites que « tout est encore à faire », vous pensez à une œuvre ?

 Nexagérons rien. Ce mot sonne un peu trop lourd pour mol. Dans mon métier, il faut faire très attention à ne pas dégénérer, ne pas devenir la caricature de solmême. C'est atroce. Ils parient, ils parlent, ils vous délivrent des messages, et ce sont toujours les mêmes horreurs qui suivent. C'est à fuir. De toute façon, nous vivons des moments d'imposture tels que rien de tout cela n'a plus grande importance. Comme l'écrivait Goethe, il faut faire un meilleur avenir avec les éléments élargis du passé ». Et le passé qui m'intéresse est celui que je n'al pas connu moimême, l'idée que je peux m'en faire. Pourquoi voyager, faire des milliers de kilomètres, alors

que, de sa fenêtre, on peut tout imaginer ?...

Disons que vous avez soigné vos fenêtres. Ma passion pour le dixhuitième français remonte à ma quatrième année, en 1942, pour vous dire que ça n'est pas hier! Nous vivions tout an nord de l'Allemagne, presque à la frontière danoise, dans une ferme où des centaines de vaches étaient élevées dans des conditions parfaites. Mon père faisait un mé-

tier sans grand rapport avec le mien, puisqu'il svait des usines de lait Gloris. Cela rendait bien service pendant la guerre, et après aussi, d'ailleurs, mais le cadre de vie n'était pas très ri-golo. J'ai donc été très tôt obligé de me trouver des obligations plus passionnantes que les vaches ! Frédéric II de Prosse et sa sœur Wilhelmine étaient mes idoles : je possédais beaucoup de leurs biographies, leur correspondance, leur journal, car à cet âge j'avais déjà appris tout seul à lire. J'avais trouvé un jeur ches un marchand de Hambourg un ta-bieau qui représentait la salle à manger de la rotonde de Sans-Souci avec Frédéric II, Voltaire et quelques hôtes attablés. La vue s'ouvrait sur le célèbre parc à la française. J'ai aussitôt voulu ce tableau. Le jour de Noël, on me donne un paquet: je le déchire, et je trouve une toile qui présentait blen Frédéric II, mais dans d'autres circonstances. Ce n'était pas celle que l'avais vue. J'ai fait une telle gueule que mes perents ont fait ouvrir la galerie, le jour de Noël, pour réparer leur erreur. Ce tableau, je l'ai eu (il ciaque la table). Et, depuis ce jour-là, ĵai su que je voulais apprendre

les maisons du dix-huitième — Le dix-bultlème est au

le français — on m'a donné un

professeur l'année suivante, en

1944..., - que je voulais vivre à

Paris, et je n'ai plus aimé que

tion. Quant à votre rapport à rallemagne...

- J'ai un pen tendance à penser que la colture française s'ar-rête en 1789. Et je n'ai pas de rapport à l'Allemagne. Je n'en ai pins. J'en suis parti à quatorze ans. Si j'ai toujours un passeport allemand, si par certains côtés je suis très allemand, c'est à condition que l'Allemagne soit une idée : la réalité allemande m'est complètement étrangère. Je déteste Thomas Mann, qui habitait tout près de l'usine de mon père, pour avoir peint dans ses livres un climat que je connais parfaite-ment : ça m'embête, et j'en al horreur pour cette raison. - Vous tenes votre histoire à

distance.

— Jaime la vie facile, et je répugne à faire sentir aux autres la pesanteur de la réalité : là est pour moi le luxe suprême. Je ne suis rien, pas même dans mes propres affaires, et ne souhaite rien de plus. Je n'ai pas de buresu, pas un lieu où j'ais une table fixe. Tout doit être comme si, chaque fois que je sors, c'était pour ne plus revenir. Et al je reviens, c'est parce que rien ne m'y oblige... Etre disponible, même pour rien!

— Vous vous faites l'apôtre de le légèreté. Mais ce milieu des nuits parisiennes ne vous pèse-

t-li pas aussi, parfois?

— Le quotidien y est efface, et chacun ne présente à l'autre que sa face la plus gale, la plus polle; c'est une pure représentation qui rend les rapports très faciles : on n'admet de chacun que son rôle. Bien sûr, certains finissent par y croire, qui voudraient y faire croire les autres. Je n'en suis pas dupe, et, d'ailleurs, on ne joue bien que si l'on est lucide. Je dessine des reflets, c'est ce qui m'amuse, comme de créer décor de mes soirées.

— Cela suppose hien sûr des moyens financiers. - Doit payer qui a de l'argent. Je n'attends pas qu'on m'invite, et je trouve normal de payer pour qui n'a pas autant d'argent que moi. Les gens bêtes craignent toujours qu'on les atme pour leur argent : moi pas. Je jette mes revenus par les fenètres, ce qui m'aide à ne pas m'embourgeoiser, et je n'ai aucune estime pour l'argent, je déteste ceux qui l'accumulent, ou qui le respectent. Je n'al pas non plus le senti-ment d'avoir des besoins d'argent : je ne fume pas, ne me drogue pas et, contrairement à ce que certains disent, je ne vais pas non plus me saouler tous les soirs dans les bottes. Il me serait tout à fait indifférent de vivre dans une chambre de

## Un mythe usé

— Vous êtes un azistocrate qui aurait tourné le dos au terroir, à de glècie », être romantique? - La fin de siècle d'il y a un siècle était évanescente, celle-ci est plus violente : c'est tout. Je suis contre les regrets poussié-reux qui vieillissent ; mieux valent les remords, même si je n'ai pas été assez criminel pour en avoir. Je me suis contenté, étant jeune, de manifester un arrivisme sain. Je n'ai pas été éduqué pour être une victime et ne crois vraiment pas être un personnage très romantique! D'autant que ce mot est si éventé que je n'ose même plus le proponcer. Les mythes uses tusqu'à la corde me font horreur. — Et dans le monde d'aujourd'hui, qu'y a-t-ll qui vous retienne?

- Des peintures. J'en collectionne, puis je les vends, car je suis asses changeant. Je ne me cramponne à rien. Quand je vois des gens que je connais depuis toujours vivre au milieu des mêmes objets, des même meubles, qu'ils conservent toute leur vie, cela me fait peur. Moi, dans le même temps, j'en ai changé vingt choses assez intéressantes en France. C'est une période que j'aurais aimé vivre, malgré les difficultés d'alors. Encore que mes parents aient traversé deux guerres, deux effondrements sans qu'on leur touche un cheveu. Donc je me dis qu'il y en a qui passent à travers les orages...

- Il n'y a pas que les cheveux qui puissent être atteints dans ces circonstances. Et le cœur ? Bien sûr. On peut aussi être né sous une boone étoile qui fait que rien ne vous touche. Ma mère a vécu deux guerres sans problème, avec une vie facile, des livres, des maris, des enfants, un monde qui tournait autour d'elle. Tout se faisait sans qu'elle ait même à exprimer ses désirs, à bouger un dolgt. Et elle m's toujours aidé, elle ne m'a jamais freine en rien. J'ai pu obtenir d'elle de partir pour Paris à l'âge de quatorse ans. D'aitleurs, je connaissais la ville par cœur, sans y avoir jamais mis les pieds.



fait pour - Tim Bearing Reng + Inc a min f. title, encore our fa-Comment person mere DESIGNAL INTEGRAL \$ . T. Déménage mente

Philad

Representati

1245 1784 mm

retreite

I restirme mee

THE POST SECTO

ture à Dresde : elle a débarqué pour la première fois à dix-huit ans dans une ville qu'elle connaissait tout entière, comme après une vie antérieure. Les contraintes existent : elles sont le prix des choses. J'ai passé ma vie à lutter contre elles : ma vie n'est exemplaire en rien. Elle est asociale, sans famille, c'est comme cela

— Et vous n'avez pas une idée de la femme, une image, qui vous suit à travers toutes les robes que

— Non. Ça fait très « couturasse » de penser alnsi. Moi, je suis plus abstrait, malgré les apparences. Mon rôle se limite a une proposition de beauté, qui peut être une laideur, ou une bizarrerie, pour d'autres. Comme l'a dit Bacon : a There is no beauty without some strangeness of the proportions. » Il y a des femmes qu'on trouvalt sublimes en 1900 et qui ne feralent pas un rond sujourd'hui. Je me souviens très exactement des vêtements que je portals quand j'étais enfant, de ceux que portaient ma mère et mes sœurs : j'ai des souvenirs « habillés »! Ma mère avait ses robes parisiennes d'avant-guerre, puis plus grand-chose pendant la guerre, et tout de suite après elle a reçu ses robes d'Amérique. Quand le new-look s est venu, cela allait très bien à ma demi-sœur, mais pas du tout à ma mère. Et les temps ont continué à changer : ça a été le tour de ma sœur, divine dans le new-look, de devenir ignoble... Je ne sais définir ni les femmes, ni l'esprit du temps, ou, du moins, pas avec des mots : en conleurs, en vêtements, en formes, à la rigueur.

## Fait pour survivre

— Alors, c'est la lune de miel entre le dix-huitième siècle et

— Savez-vous qui est pour moi la plus grande chanteuse du moment ? C'est Nina Hagen : elle est finalement une artiste très classique, qui reprend à la fois le Sprachgesang de Schoenberg et la chanson populiste d'une Yvette Guilbert allemande, le tout remis à l'âge atomique. C'est génial. Les textes de cette fille, dans leur débilité, sont des chefs-d'œuvre. Dans cette pile de disques, vous trouveriez le Pierrot lunaire à côté de la Hagen. Les époques n'ont que ce qu'elles méritent, et je ne m'arrête pas plus dans l'une que dans l'autre, je ne suis pas « a period piece »... Le dix-huitième étalt très vigoureux et sain, pas du tout décadent ni exsangue : c'est pour son énergie que je l'alme, et aussi parce qu'on y a trouvé les proportions du cadre de vie qui conviennent le mieux à l'être humain. Tout n'est que question grandes ouvertes.

- Yves Adrien et sa e novovision », les « no-future », c'est drôle, encore que ça ne soit évidemment pas non plus autre chose qu'une mode.

- Je suis ouvert à l'instant avec une colonne vertébrale du passé qui m'empêche de m'y perdre, sans me faire non plus trembler pour mes privilèges. Simplement, qu'on me laisse tranquille. Je suis fait pour sur-

## Monopoly aux Bermudes

Le Monopoly, un jeu d'enfants? Pas pour ses fabricants, qui ont organisé aux Bermudes un championnat du monde pour lui rendre son image : une distraction pour cadres jeunes et dynamiques.

A. WICKHAM et B. SPITZ

COUTE, voilà ce que je te propose : l'Américain a maintenant les bleus et les verts mais pratiquement pas d'argent. Si tu avais, tout de suite les trois jaunes tu pourrais gagner. C'est maintenant ou iamais.

Oui, mais qu'est-ce que tu veux en échange? - Les deux violets... plus 500 dollars que tu auras en vendant les hôtels qui sont dessus. Et je te donne les deux jaunes qui te manquent.

disons 300. — Tout à l'heure je demandais ! 000. Je descends à 500 parce que est notre dernière chance. Si tu ne veux pas tu n'as qu'à faire une autre offre. A toi de voir maintenant... v

- 500 dollars c'est trop;

Parfaitement calme, presque indiffèrent, le candidat italien s'arrête de parler. Il en a assez dit. Son interlocuteur, un jeune Suisse qui travaille dans l'industrie électronique, hésite manifestement à accepter : après deux jours d'affrontement et plusieurs parties la réputation d'habile négociateur de l'Italien n'est plus à faire.

Autour de la table les flashes des photographes crépitent, les journalistes prennent des notes. Les projecteurs installés par une chaîne de télévision américaine dégagent une chaleur accablante. Les autres joueurs font mine de s'impatienter. Le Suisse finit par se décider : « Tu ne me laisses pas praiment le choix. D'accord pour 500 dollars. » Le public, qui entoure l'estrade où sont assis les concurrents, applaudit.

La scène se déroule dans un palace des Bermudes, lors de la récente finale des championnats du monde de Monopoly. Cette manifestation, qui se tient tous les deux ans sous les auspices du fabricant américain Parker's Brothers, est censée réunir les meilleurs joueurs du monde sélectionnés dans chaque pays par le représentant de Parker (Miro en France) au terme de tournois régionaux et d'une finale nationale.

Bien que le jeu soit distribué dans vingt-neuf pays et traduit en dix-neuf langues, il n'y avait

dants au titre détenu depuis 1978 par M. Kwa Chong Seng, un ingénieur de Singapour. Leur niveau était d'ailleurs très inégal : alors que l'Américain Dana Turner, un jeune cadre commer cial de chez Honda, avait peiné pour remporter son second titre champion des Etats - Unis après un match memorable à New-York contre un petit garcon de dix ans, le représentant espagnol, qui se fit remarquer par son goût pour les banqueroutes, n'avait encore pas rencontre d'opposition serieuse.

Cependant la palme dans ce domaine revint indiscutablement au junior français, François Brugnon, treize ans, qui, après avoir été le seul candidat de sa région aux éliminatoires, n'eut à livrer, à Paris, que deux parties pour arriver jusqu'aux Ber-mudes... où il se retrouva seul dans sa catégorie, les autres pays n'ayant pas établi de distinction d'âge !

Il passa ainsi des vacances de tout repos, à la différence de son compatriote senior, Bernard Lutz, fonctionnaire au ministère de l'intérieur, qui ne parlait pas un mot d'angials et suivait avec pelne les négociations pendant les parties. Arrivé miraculeusement en finale, il fut d'ailleurs facilement manipulé par ses adversaires, qui l'entraînèrent dans des transsactions catastro-phiques. Qu'importe : il avait, dès le début des compétitions. posé de strictes limites à ses ambitions en expliquant que son seul objectif était de devancer le candidat belge...

De toute manière, les scores et les classements n'obsédaient guère les esprits, à quelques exceptions près. Ainsi, le représentant autrichien, un étudiant au cours d'une des parties pour s'assurer que les notes que prenait un journaliste français n'étalent pas quelque message confidentiel destiné à son adversaire! Quant à l'Américain, il n'avait pas reculé devant une préparation intensive intellectuelle autant que physique, en utilisant l'ordinateur d'une université pour « mieux appréhender les manières de penser » de ses adversaires et en commencant, deux tours avant les finales, un jeûne sévère destiné à « purifier son esprit ».

Dans l'ensemble, l'esprit de compétition des participants se développait sur d'autres terrains, notamment dans les bars des hôtels jusqu'à une heure avancée de la nuit. Champion incontesté de ces agapes nocturnes, le Britannique — agent immobilier de son état — se consolait ainsi de ses piètres performances de la journée ; l'Australien - même profession prédestinée — justi-fiait plutôt un goût pour la bière, qui ne souffrait aucune interruption, même pendant les parties, par l's éloignement de son foyer a... Les Angio-Saxons donnaient donc le ton, à commencer par M. Watson, le flegmatique P.-D. G. de la filiale britannique de Parker, Weddingtons, qui assurait la fonction capitale de bookmaker à la plus grande joie de ses compatriotes journalistes, que les compétitions officielles n'enthousiasmaient guère... Ces championnats constituent

cependant pour le fabricant une formidable publicité. Et une publicité bon marché étant donnés les tarifs des chaînes de télévision aux Etats-Unis et même en Europe. Déjà vendu à plus de cent millions d'exemplaires et détenteur d'un nombre respectable de records stupides, dont la Parker semble particu-lièrement fière (a seize jours de jeu sans interruption dans un ascenseur », « cent quarante personnes se relayant à une partie sous-marine pendant quarantedeux jours de suite s, a soixantedouze heures de jeu dans une baignotre »...), le Monopoly retire de cette manifestation pittoresques un « effet de notoriété » qu'aucune campagne publicitaire ne pourrait égaler.

## Décontracté

Ces championnats du monde

s'inscrivent donc dans la stratégie commerciale de la firme américaine de trois manières différentes et complémentaires : une opération de relations publiques qui vise à réveiller l'in-térêt du public à l'égard du jeu, une compétition prestigieuse, dans un lieu exotique, et qui rassemble des joueurs venus du monde entier. Enfin, en termes de marketing, une action à plus long terme oui devrait permettre de a recentrer l'image du produit . en . le faisant -apparaître non comme un jeu de chance réservé aux enfants mais comme un jeu de stratégie où les capacités intellectuellles et l'habileté à négocier sont des facteurs déterminants. C'est en montrant de jeunes ingéniours, des architectes, des « cadres dynamiques ». et en règle générale, des gens blen placés dans la hiérarchie sociale et culturelle en train de jouer au Monopoly qu'on espère modifier l'attitude du public. Retour aux sources? La clien tèle originelle, dans les années 30, était essentiellement composée d'adultes.

Enfin c'est, bien entendu, un moyen privilégié pour augmenter les ventes, surtout dans le pays du vainqueur. Mais les aléas, sur ce point sont nombreux : tout dépend en effet de la nationalité l'heureux élu - la victoire de l'agent d'assurance bermudien ou du prêtre malaisien aurait évidemment eu un impact limité - et de sa personnalité. Avec le champion du monde 1980. Cesare Bernabei, un ingé-

nieur de vingt-huit ans spèclalisé dans l'étude des métaux, les dirigeants de Parker's Brothers sont bien tombés... Physique de séducteur, sens de l'humour, repartie facile, important pour les interviews à la télévision, il incarne l'image idéale du « nouveau joueur de Monopoly » telle qu'ils voudraient l'imposer. Son succès sera d'autant plus facilement exploité que Cesare Bernabei travaille depuis peu aux Etats-Unis, pour une grande entreprise de la côte Est. Mais le plus paradoxal dans cette victoire — à laquelle était

attachée un voyage d'une valeur de 25 000 francs et une médaille en or, — c'est que le candidat italien était, dès le début des compétitions, l'un des seuls à expliquer qu'il était là tout à fait par hasard et que toute idée de préparation lui semblait parfaitement saugrenue. Il ajoutait, ironique : « Je crois que le seul vrai secret pour gagner au Monopoly c'est... potre capacité de persuader les autres qu'ils font une affaire fabuleuse au moment où vous leur proposez un marché désastreux! » On commend qu'avec une telle assurance la cote-record qu'il avait auprès de M. Watson au début du tournoi soit passée de l' à 4 contre 1 la veille de la finale... Aujourd'hui, fi assure qu'il a ne veut plus entendre parler du Monopoly avant longtemps ». A voir les fabricants améri-

ricains et italiens le couver des yeux lors de la cérémonie officielle de clôture, cela lui désormais difficile.

GÉNÉALOGIE

## Un énorme champ à défricher

PIERRE CALLERY

jeune chercheur a vite fait le tour des documents nécessaires pour une filiation. Quand nous disons « jeune », ce n'est évidenment pas questions d'âge, mais de début récent de ses recherches.

Pour assurer le dénombrement des ancêtres, l'état civil républicain (depuis est manifestement le plus efficace. Malheureusement pour le chercheur, on n'est pas autoriés à le consulter soi-même pendant les cent dernières années. Il faut alors procéder de façon différente afin de dépasser ce cap. La recherche auprès de la famille et des amis, l'examen des tombes du cimetière familial sont une première façon d'obtenir les éléments initiaux.

La deuxième solution, si l'on désire réaliser la recherche sur ses propres ancêtres, est d'écrire à la mairie du lieu lieu de sa naissance. En effet, les mairies ainsi que le greffe du tribunal de grande instance possèdent, l'un et l'autre les minutes de l'état civil et sont tenus de fournir à la personne qui les demande, une copie intégrale des actes civils de ses parents, aïeux, bisaeux, à la seule condition qu'il s'agisse d'ascendants en lignée directe.

Passé les cent dernières années de réservation, la recherche peut alors être conduite directement, par le chercheur lui-même.

Il se rend alors à la mairie pour essayer de retrouver, petit à petit, les filiations. Toutefois, il arrive fréquemment que l'on ne puisse définir, donc retrouver, le lieu et la date de certains mariages.

La recherche peut éventuelle-ment en être effectuée grace à une étude systématique, pas toujours récompensée. Le chercheur qui connaît certaines ficelles du métier sait alors qu'en utilisant les tables alphabétiques de mariage de l'enregistrement, si les parties ont conclu un contrat de mariage, celui-ci sera retrouvé infiniment plus vite.

Cet éventuel contrat de mariage conduit automatiquement en question. Les minutes de cette étude apportent, elles aussi, un grand nombre de renseignements, en particulier sur les lieux d'origine des différente personnes

Certains éléments peuvent encore permettre de retrouver les indications qui manquent. Ce peuvent être les listes nominatives des recensements de la Troisiène République, qui donnent lieu de naissance et âge des résidents, et l'examen des listes électorales, que l'on peut trouver quelquefois dans les mairies, plus souvent au dépôt d'archives départemental.

## Ce n'est ou'un début

En dernier recours, méconnue et très efficace, la consultation des inscriptions hypothécaires liées aux minutes notariales. Antérieurement à la Révolu-

tion, les mêmes possibilités exis-tent toujours. Toutefois, elles sont beaucoup plus difficiles pour la recherche par correspondance. D'autre part, les minutes de catholicité qui existaient antérieurement aux minutes de l'état civil, et qui, soit dit en passant, peuvent servir de complément pour les périodes postérieures si l'état civil reste insuffisant, sont progressivement de moins en moins complètes

Il est alors indispensable de faire appel aux documents judiciaires (instructions juridiques, contrôles des actes) et beaucoup plus systématiquement aux minutes notariales. Nous note-rons également l'intérêt des documents fiscaux (insinuations fiscales, vingtième et centième deniers, gabelle du sel) et des terriers.

Le chercheur amateur connaît maintenant tous les éléments nécessaires à sa recherche. Peut-être aura-t-il effective-ment à utiliser encore quelques documents très ponctuels, mais il s'imagine vralment qu'il sait tout.

Il n'en est rien! La recherche n'est que commencée avec quelque chose de comparable à la charpente d'une maison en

construction on au moins à son gros œuvre. Mais il faut ajouter maintenant le crévi et la décora-

Combien d'entre nous ont pensé à réunir le maximum de photographies de leurs aleux et, pour aller plus loin encore, général l'ensemble des signatures trouvées au bas des actes? Ces deux types de documents sont pourtant extrêmement vivants et doivent apporter une partie du complément indispen-sable à la généalogie.

Mais cela n'est encore que très peu de chose. A-t-on essayé de retrouver la vie, généralement modeste, de chacun de ses aleux? Et quels sont alors les docu-ments à utiliser pour les cent vingt dernières années ? Les plus efficaces, mais les plus rares aussi, se trouvant dans les archives privées personnelles.

Si les tribunaux, des assises à la justice de paix, ne sont plus consultables depuis la dernière loi d'archives, les journaux contiennent souvent de petites notices sur les jugements, sur les faits divers on sur les événements de la vie des collectivités. Il convient donc de les consulter systématiquement. De même les délibérations des conseils municipaux peuvent apporter des éléments intéressants.

Enfin, sont précieuses les archives des entreprises privées, si elles n'ont pas été versées aux archives départementales, ou si, déposées, elles l'ont été dans des conditions permettant la consultation, afin d'obtenir de nombreux renseignements récents

## Archives imprécisées

Pour le période antérieure aux cent vingt ans de réservation et depuis 1972, les dossiers du per-sonnel de toutes les administrations sont extrêmement intéressants. Les « archives imprécisées » (livres, journaux... profession de foi des candidats aux élections) méritent examen.

Il existe un dictionnaire du monde ouvrier et également un dictionnaire de biographie française. A noter aussi les papiers militaires, les listes de conseils de révision (archives départementales) et surtout les dossiers personnels de l'armée (archives de Vincennes) ou de la marine (Vincennes et archives des ports)

Les documents pouvant apporter des renseignements blographiques sont extrêmement nombreux ; citons les dossiers de candidatures pour la Légion d'honneur, et, pour les plus modestes, les livrets de travail, les registres de commerce, les dossiers à la préfecture concernant les maires et les conseillers municipaux. Et aux Archives nationales, des dossiers de professeurs, de magistrats, de prêtres, d'ingénieurs des ponts et

On trouve des indications dans les dossiers strictement privés des élèves des écoles et des grandes écoles, et de beaucoup d'entreprises, de congrégations et d'associations.

Noublions pas, enfin, que les archives départementales possèdent des documents sur les fonctionnaires du département. Pour l'Ancien Régime, les archives judiciaires (justice seigneuriale, toute la série B des archives départementales) donnent de nombreux renseignements sur les conseils de famille, renseignements qui cont d'affleurs

valables pour toutes les époques Les minutes notariales donnent des faits (inventaires après décès...) et des activités (contrate d'association...) des éléments les plus imprévus (actes de notoriétés...). Nous n'oublierons pas les contrôles des sous-officiers et soldats de l'Ancien Régime, et les monographies de

Enfin, nous trouvons sux imprimés de la Bibliothèque nationale le dictionnaire dictionnaires biographiques et l'Index bibliographicus notorum

téléphone du club « Goûts communs » (le Monde Dimanche du 20 avril, page XIX, « Au se-cours des « gens bien ») n'est pas 548-95-10 mais 548-95-16.

Erratum. — Le numéro de

## Matériaux

Animoux

BASSET HOUND, 8 ans, affectuence, hab, aux enfis (fils de champ, conf.) ch. mait. av. jdin. Téléph. ; 278-41-64 ou 272-12-09.

Débarras

DÉBARRAS INTÉGRAL Cave, grenier, appartemen Tous locaux. Téléph. : 696-60-00

Déménagements

FID 3, rue René-Boulanger PARIS-IP. TEL : 205-63-49. Jule la France par la rou Cours

Le Cours TITE-LIVE à CHATOU (5 min. R.E.R.) Inscriptions pour la RENTREE, 1727 en secande, première, terminales A. C. et D. Rattrapage MATHS PHYSIQUE tous niveaux le mercredi. T. 923-57-27, 361-07-55 14 à 20 h.

Maisons

de retraite RESIDENCE DU PARC Ermenonville (Oide) 40 km Paris (autoronie Nord) Retraite, soins assurés. Cadre agréable, amblance fami-liale, 115 F par jour it compris. Chambres particulières tout cit.

de construction A enlever pays d'Othe (Aube). 2 poutres anc. châne, 9 m X 0,35 X 0,35, 4.400 F chaque à debat. T. 535-04-45 sem. ap. 18 h.

Pêche

ARTICLES DE PECHE PĒCHE ET LOISIRS

Philosophie Le Centre Gurdjielf - Ouspi

TEL : 436-61-69. Rencontres

ISRAELITES tous âges pr vous marier ESGE 42, bd Magenta, 75010 PARIS, Téléph.: 607-09-53. Troisième âge

VOTRE TROISIEME AGE dans un château historique à de lem Paris, autoropte Nord.
Château d'Ermenonville (Ose).
Chambres et appartements.
Pension à court ou long lerme : vacances, retraite, repos, convaiescence.
A partir de 160 F/Jour T.T.C. 60440 ERMENONVILLE.
Tél. : (4) 454-01-57 et 454-00-26,

SÉDUIRE, CONVAINCRE FATRE PASSER UN MESSAGE...

Acquérir l'aisance naturelle de la parole avec contrôle vidéo : stages de 2 jours destinés aux CHEFS D'ENTREPRISES et CADRES DÉCIDEURS

RENSEIGNEZ-VOUS VITE au 522-65-66

Prochain cycle : 12 et 19 mai chez ORPHI, 63. boulevard Malesherbes - 75906 (déductible du 1 % : formation continue)

**VACANCES - TOURISME - LOISIRS** Mer - Montagne - Campagne

RAMATUELLE (pr. Si-Trop) loue villa compr. 3 ch., 2 s. bns, s. séj., cuts., pisc., pinède, sur colline face village. Période : JUIN, JUILLET, AOUT., SEPT. Pr rens. Tél. : (94) 79-21-39 à Ramabuelle du les au 5 mai au au

50 KM BORDEAUX loue Juin à Sept dans château 5 chres, s. de bris, cuis., s. à m. t. cft, gd parc, 1,50 F semaine. ECr. N. Navarra, 52, r. Vavin, Des Burnes de State 1, 670,005 Ramatuelle du 1ºº au 3 mai ou PARIS : 700-44-56.

LA LOUVESC Ardèche 1,559 m. Relais du Monarque NN. Repos nature, penson 100-145 F. Net. Téléphone : (75) 33-50-10.

désormais du langage cou-rant aisément compréhensible par le citoyen moyen. Va pour la S.N.C.F., la R.A.T.P. ou E.D.F., l'ONU ou R.T.L., l'U.R.S.S. ou le SMIC, le P.C., les C.R.S., le plan Polmar, ou les HLM D'autres expressions ont franchement une allure plus étrange, mais ils amusent le lecteur, éveillent la curiosité des auditeurs, ou tout simplement sonnent bien à l'oreille : le SESAME, c'est le système l'étude pour un

de la France, le CLODO, le comité liquidant ou détournant les ordinateurs et les DOM-TOM, bien naturellement designent les départements et territoires des Français éloignés qui ont, pour eux seuls, un secrétaire

Mais en pénétrant dans les arcenes de la spécialisation — et combien nos civilisations techniciennes la vénèrent, cette spécialisation! - l'honnête homme, s'il veut ne pas perdre pied est obligé de se munir en permanence de dix, vingt ou trente giossaires, bref, autant qu'il existe de spécialités.

Comment, ricane la police, vous butez sur le S.R.P.J., les R.G., ou un P.V.? Quoi, vous qui êtes maire depuis dix ans, ignoreriez-vous la DATAR, l'ancien V.R.T.S. remplacé par la D.G.F. an titre des subventions de VARIATIONS

## La paresse des sigles

FRANÇOIS GROSRICHARD I

l'Etat, la SAFER et la S.C.E.T. I Et puisque tout le monde est contribuable, quel mauvais ese mots > LR.P.P., T.V.A. ou D.G.I. n'ont de transparence

que pour les initiés? Tous les ingénieurs savent ce qu'est le CNES, aucun diplomate du Moyen-Orient ne parle de la force intérimaire des Nations unies au Liban, mais de la

de Bruxelles connaissent le FEOGA, tous les cheminots le T.G.V., tous les anciens de l'ENA le FDES, tous les éco-

On entre franchement dans la déviation linguistique lorsque des sigles donnent naissance à des noms ou à des adjectifs. Et vollà M. Séguy, le patron des cégétistes, et tistes, qui défendent d'arrache-pied les smicards.

Progressivement, les prennent le pas sur les idées, les institutions sur les réflexions Et les auteurs iconoclastes croient pouvoir s'en tirer en plaçant des guillemets avant et après les néologismes plus abominables.

le parler le plus rapide possible envrement d'un vocabulaire spécialisé, snobisme des initiés, tout cela s'ajoutant à un frangiais maintes et maintes fois, mais en vain, dénoncé, à une manie des chiffres, anz échanges de messages en code, aux fringales des abréviations (mon compte est au Lyonnais, la réunion a lieu à Matignon, le match se joue au Parc), contribue à faire de la langue française un galimaties impénétrable et ségrégationniste.

Car, si chacun s'enferre dans son propre vocabulaire, ce n'est pas sur une France coupée en deux qu'il y aura lieu de pleurer, c'est sur un pays atomisé en mille clans qui auront complè-tement oublié que c'est la langue, d'abord, qui fait le ciment d'une nation.

27 AVRIL 1980

XX. - LE MONDE DIMANCHE

AVAIS à peine vingt-deux

ans quand un événement terrible, dont je ne mesu-

rai pas tout d'abord la

portée, vint bouleverser

ma vie. Je traversai de

nuit au retour d'une fête. quis désordre de ses

échoppes closes qui fleu-

raient bon le pourrisse-

vegital, quand, soudain,

jailli de derrière une bâche un

homme se placa devant moi —

un prétre plus exactement — la

soutane gonflèe par un amidon-

nage excessif. Je sursautai, le

saluai du bout des lèvres et

tental un pas vers la gauche pour

« Vous désires, mon Père ? » Il se taisait : et soudain,

comme au loin le roulement d'un

tambour, un rire monta des pro-

fondeurs de cet homme, vibra.

sourdement sous sa ceinture,

thorax et m'explosa en pleine

figure. Je m'efforçai d'y faire

écho, mais ne produisit qu'un

nait d'empoigner ma cravate et

« L'heure ! dit-il d'une voix

forte le désire connuitre

Je me dégageal comme je pus,

le visage brûlé par son souffle et

affichai la même sorte de désin-

volture affreusement contrainte

de celui out, pris à parti par un

mécréant avide de bagarre, feint

de se croire bousculé par mé-

garde et s'excuse même en ôtant

main peu assurée ma montre de

mon gousset - et comme le

tentai d'y lire l'heure, — l'étrange

cure s'en saisit, fit d'un coup

d'ongle sauter le verre protec-

m'avant jeté le boîtier au visage,

s'enfuit en moins de temps qu'il

m'en fallut pour lâcher un cri. Je

restat là vacillant sur mes jam-

bes, mais en quelque sorte heu-

compte. Naîf que l'étais! Ses pas

orescendo. Je tentais de mettre

un peu d'ordre dans ma toilette

douceur me fit l'effet d'une

caresse murmura dans mon dos :

malheur? »

« Vous est-il arrivé quelque

Je me retournal et je vis

Yolanda — ou plutôt une femme

fort belle, dont je ne savais pas

encore à l'instant où se situe le récit qu'elle fût Yolanda. Rien

raconter une histoire, sa pronte

histoire, en feignant de n'en pas

Elle se tenait là devant moi,

la bouche entrouverte sur l'éclat

La souveraine désinvolture avec

laquelle cette femme déjouait des

impostures vieilles de milliers

s artificiel que de devoir

geignement bêlant : l'homme ve-

la serrait à m'étrangler.

UNE NOUVELLE INÉDITE

## La montre sans aiguilles

## par Christiane Singer

le contourner et poursuivre mon chemin. Il se déplaça lui-même d'un pas sur sa droite et me barra le passage. Nous étions nez à nez et ses yeux m'embrochaient d'années m'emplit d'une reconnaissance si profonde que j'en comme des cornes. Je marmonrestais frappé de mutisme.

> soie, dont je ne m'étais pas apercu qu'il avait glissé au sol. et me l'enroula tout doucement autour du cou.

Elle ramassa mon châle de

sissant, m'a volé mes aignilles montre.

alla, panant de ces personnes. La doctrine dont elles s'inspirent n'établissent-elles pas que la continence peut venir à bout de l'élan d'amour ? et les viécettes déposées dans la sébile des pauvres réinstaurer la fustice sociale? Ne vous étonnez pas qu'en vous volant l'heure, il ait cru pous démontrer que le temps que vous vivez est celui de l'Ulusion. - et faites désormais comme moi : fiez-vous à l'heure de pos désirs, p

Ces paroles me ravirent. La lumière imprévue que l'intelligence d'autrui fette narfois sur notre vie a toujouzs en sur moi le même effet d'intense et immédiate séduction que d'autres, pour leur plus grand malheur. ne sont capables d'éprouver qu'à la vue d'une jolle jambe.

Je décidai dès cet instant de ne plus la quitter et ne tardai pas à lui faire part de mon intention quand, une heure plus tard attablée avec moi devant un Tafeispitz (2) elle eut enfin l'idée d'ôter ses gants. Je n'eus pas l'aplomb de 'ui proposer de partager ma vie, mais lui suggéral simplement de me permettre de la suivre où elle irait - en ombre discrète.

Elle se contenta de hocher la

« Vous ne me comprense pas », dit-elle - comme s'il se fût agi d'un argument propre à me décourager, personne ne freina l'ardeur d'un Marco Polo en prétextant qu'il ne connaissait pas

nacré de ses dents. 'AYANT pas été franchement repoussé, je mis mon projet à exécution e Vous est-il arrivé quelque malheur? répétait-elle doucement en posant sur mon bras sa et ne la quittai plus penmain gantée. Vous frémissez dant vingt-sept ans. Je encore Puis-je vous raccompane pesai guère sur sa

vie; mais la slenne était gner chez vos parents ou vous hêler au moins un flacre? » toute ma raison d'être. Un chasseur de fauves Sa beauté m'avait saisi et la me paria un tour d'une calme assurance avec laquelle catégorie de volatiles, de elle vensit m'offrir sa protection. la taille environ d'une de nos Jai toujours eu en horreur les colombes, mais juchés sur de schémas stéréotypés de la viriplus hautes pattes, et qui vivent lité et de la féminité, tels que nos exclusivement des parasites d'un sociétés moribondes les charseul rhinocéros, auquel lis resrient, les comportements artificleis qu'elles nous imposent selon les hasards de notre bas ventre.

(1) Marché aux victualiles à

perchés sur sa tête, sur son dos, l'accompagnant partout et pi-corant avec délice tous les plis innombrables de sa peau rugueuse et adorée. Il m'avous même, qu'ayant abattu un jour un de ces considérables mam-mifères, il se sentit l'obligation morale de soulager d'une giclée cule alter ego, qui tournoyait avec désespoir autour de la tête éclatée. Rien ne paraît mienx illustrer le type de relations qui s'instaura entre Yolanda et moi à cette époque de ma vie. Je ne suis pas de ces sots qui reculent devant une telle comparaison et croient faire injure à quelqu'un en le comparant à une vache ou à un pachyderme - incapables qu'ils sont de voir que dans un ordre différent, ces animaux remarquables remplissent tous les critères de la perfection.

Cette existence auprès de Yolanda me convensit comme aucune autre. Je la suivais partout : le matin, à l'institut de jeunes filles où elle donnait des cours d'anglais : l'après-midi, dans un cabinet notarial fort en vogue où elle accordait, sur rendez-vous, à une clientèle huppée. des consultations juridiques; et le soir, dans un cirque de banlieue où elle se métamorphosait

Elle vivait seule depuis son enfance chez une grand-tante fort ågée et aveugle que Makart avait autrefois comme toutes les dames respectables d'alors, peinte nue. Elle évolusit dans son immense appartement en-combré de meubles et de bibelots avec une grace somnambulique. Elle se prit aussitôt de tendresse pour moi et m'offrit gite et couvert. Ce qu'elle aimait, disait-elle, c'était le peu de bruit que je faisais en me déplacant. Je n'effarais sur mon passage ni les porcelaines ni les cristaux. Son oule incroyablement fine percevait leur frisson d'effroi au seul coup de sonnette du facteur. Et la plupart des amis de Yolanda, qui s'étaient succédé icl étaient, disait - elle, une « effroyable bande d'avengles » qui trébuchaient entre les guéridons et se prenalent les pieds aux franges des tapis.

Cette injure dans sa bouche ouvrait en moi des abimes : le comprenais brusquement que les seuls vrais infirmes étalent ceux que le sort avait exemptés de toute infirmité - ceux en qui tous les sens restent à l'état d'ébauche. Je pressentale que la vieillesse frait aussi une chance ultime, par une réduction progressive des énergies physiques, d'approfondir telle ou telle faculté en nous, et de pénétrer plus avant dans le monde des sensations. Que ces mots me sont cruels à dire!

NE vingtalne d'années sorès notre rencontre. cette vieille dame presque centenaire rendit l'ame et nots 'ngea, Yolanda et moi, dans l'affliction la plus sincère. A cette époque, la mort était encore reçue dans les famil-

On ne moureit pas encomme au jourd'hui, au milieu -- canules et des burettes lit où les voluntés de l'amour et celles non moindres du sommeil vous avaient bercé. La mode, exquise, était aux dernières paroles. Je dois avouer pourtant que j'eusse préféré ne pas entendre celles que prononça la grand-tante de Yolanda et que, pour mon malheur, je surpris derrière la porte.

a Ma netite dit-elle à sa nièce. tu sais que fai toujours pu, à une année près, donner un âge à quirmque m'approchait, au seul bruit de ses pas; mais le phénomène qu'incarne Franz-Ferdinand - c'était mon nom et calui, à Vienne, de bon nombre de mes contemporains - je ne puis l'expliquer. En vinat ans. son pas n'a pas changé. Prende garde à lui et à toi. Vous allez souffrir tous deux. »

Mes cheveux, dont je n'avais, hélas! pas perdu un seul, se hérissèrent sur ma tête et le cachai mon vis- 3e, qu'aucune ride n'était venur embellir, entre mes mains. Une terreur m'envahit qui ne m'e pas quitté depuis

Quelque temps après, comme nous dinions dans une guinguette de Grinzing, un vieiliard entra qui vendait des roses, e: s'adres

sant à Yolanda, lui dit : « Prenez-en trois pour potre jeunesse une autre en hommage à sa berité et la troisième afin que, au jour de votre mort, L soil près de pous y

Yolanda, sans que sa main trembiat ;:s pri' 't paya. J'avais pali. Je m'emparai du poignet du vieillard et lui dis : « I'ai quarante-sept ans, Mon-

sieur! » Il dégagea son bras d'un tour

sec et éclata d'un grand rire qui découvrit trois chicols branlants sur ses gencives grises : «Et moi, monsieur, fai pingt

Et il s'éloigna, encore tout secoué de rires. A une table voisine des gens ricanaient aussi. Je trépignai de fureur et voulus poursuivre ; Yolanda me retint. Elle me caressa la main et je considérais - le cœur poignardé — ce visage délicatement. ridé où elle donnait à lire l'histoire de ses tires et de ses larmes. Elle se pencha vers moi et murmura à mon creille : all faut retrouper potre cura » Je fis un bond. Un espoir fou m'électrisa. C'était cela, oul, c'était cala. Cet homme diabolique en me volant mes alguilles de montre avait détraqué la délicate horiogerie de mon corps et arrêté l'heure de ma vie au 16 mai 1896. Je couvris de baisers les mains de Yolanda avec des

Je commençai dès le matin spivant par Saipt-Etlenne et fis en dix jours le tour de toutes les tous les curés de la ville, les gros, les maigres, les joviaux les glacés, les onctueux, les secs, les muets, les bavards, ceux qui avaient l'accent hongrois, ceux qui l'avaient polonais, ceux qui portalent des montres et ceux oni n'en portaient pas, ceux qui parlaient de Dieu comme d'un enfant endormi en balssant la voix pour ne pas le réveiller, ceux qui en parlaient comme d'un patron avec une déférence servile de subalterne, et ceux qui, avec la faconde des tenancières de auprès de lui mille délices. Mais en aucun de ces apôtres je ne reconnus le mien. L'espoir

Au dernier soir de mes investigations je rentral chez nous

L'appartement était vide. Un petit mot trônait sur une pyramide de pommes reinettes au milieu de la crédence. « Cher Franz - Ferdinand, faites - moi l'amitié de ne pas chercher à me revotr. Signé: Yolanda.

Jeus, tout en ne mangeant ni ne buvant de trois jours, la méchante surprise de survivre. Je découvris même à cette époquelà - j'ai honte à l'avouer - une sorte de plaisir nouveau ; car notre ame, pour maintenir en vie ce corps débonnaire qui la loge gratis, trouve d'imombrables ruses. Je me pris de passion pour tout entier, partout où j'allais, dans lenr contemplation.

Dans les cafés du centre ville. où fréquentaient les professeurs en retraite et les anciens fonctionnaires de l'Empire, je me tenai près de la porte pour les alder à s'extraire de leur pelisse. ou inversement pour les y enchâsser. Tantôt je les écoutai commenter la Kronenzeitung, tantôt expliquer inlassablement au maître d'hôtel l'exacte quantité de sucre et de crème qu'ils souhaitaient trouver incorporés à leur café. Il m'arrivait, tant ma fascination était vive d'en suivre dans la rue jusqu'à me heurter du nez à leur porte close. J'aimais à les regarder marcher dans un élément qui, leur devenant peu à peu étranger, les transformait en de mystérieux mutants. Quand les ichtyornis quittèrent la mer pour se joindre à la gent ailée, leur hésitant ballet dut être en

tout point semblable. Même la silhouette canardière des plus gros me ravissait; appuyant sur le pavé l'entière surface de la plante de leurs pieds, ils ramaient de leurs deux bras pour venir à bout de cette résistance de l'air avec les années jusqu'à se soitdiffer tout à fait.

Aucune ville an monde n'eut offert au gérontologue obsédé que j'étais devenu une aussi prodigieuse diversité d'observations, car Vienne est en ce domaine un centre universel. Le soupcon qui me vint un jour que certains Viennois, s'épargnant les stades intermédiaires commençaient tout de suite par être vieux, s'est plus d'une fois trouvé fondé. Ce n'était pas pour me déplaire.

A même curieuse angoisse

qui me dicta de commencer ce récit me contraint maintenant à l'interrompre. A vouloir communiquer aux autres nos intimes désastres, nous les chandomestiques. Sous le prince jailit le crapaud, comme dans bon nombre de nos récits populaires. Ceiui qui ordes hatraciens fut mon contemporain : Sigmund Freud - ce fils ô combien exemplaire de l'univers de réduction, de l'éternel lit de Procuste pour mythes que fut et reste notre patrie

J'ajouteral pour les amateurs d'anecdotes qu'un jour de novembre 1937, cédant à mes demons intimes, je snivis une vicille dame dont les has de laine hianche retournés en rabats sur des bottes vernies me parlaient au cœur. Parvenu à sa hauteur. je lachai un cri : « Yolanda ! »

J'avais recomm sous l'épaisse vollette l'inoubliable ossature de son visage, l'arête fine de son nez aquilin, la saillie kalmouke de ses paupières, des pommettes.

Elle détourns la tête surès m'avoir cinglé de ce superbe alto qui depuis notre première rencontre rôde en moi : « Vous faites erreur, mon-

sieut l > Je la vis s'éloigner sans par- venir à esquisser le moindre pas pour la rejoindre.

Je ne l'ai pas revue depuis. Quarante et une années se sont écoulées comme un mauvais rêve, et je traîne ma jeune dépouille à la rencontre d'un déclin qui ne vient pas. Il ne se passe guère une semaine sans que dans mes errances nocturnes, une voix, dont la douceur me fait l'effet d'une caresse, murmure dans

« Vous est-il arrivé quelque

Je me retourne, mais je ne vois pas Yolanda ou plutôt la femme fort belle dont, à l'instant où se situe le récit, je ne peux ignorer qu'elle fut Yolanda autrefois, mais ne l'est plus. Rien n'est aussi terrible que de devoir raconter une histoire, es propre histoire, en feignant de n'en pas connaître la suite.

Romanciere, Christiane Singer est l'auteur de Vie et mort du besufron (1964). Chronique tendre des jours amers (1976) et la Mort viennoise (1978), qui a obtenu le priz des Libraires en 1979, tous parus ches Albin Mohel. Ce texte figurers dans une anthologie intitulée. Histoires d'amour et de mort à Vienne, composée par Jean Gupre.

L'erocustion les troupes trançaise

the Page !

La défaite

de l'homme

du compromis

Se fieben & timen

· a salaren

en a constitution

title absorber is

ye bivaries

Arriges is

e gille de la Carra divide 🚜

party for the best wester

denis immerett giere be

Control Electric entrange.

2 commend de camerage

turmer ner te ffran fem

Combined to a separate in the

fifter bie leng en esterne

Charge to report loads pub-

ill ben promjer un depart.

" and collected rates

. & fire vollet eine megaerifes

· Committee of the second

Der gener der Pfindens

1 fam. ein in meidente

Partial einerne eine ber

Per Car in mier ein weiten!

francis de la Calamane

les mand : " at defficie

Dan to the state of the state

tag jeine grant la geine

Towns Continue

Seelegens medt alaple

Comment of the Ar

mate tomningens ani

Stern frei mer in ugfige

in arrand of Carry David.

the park to produce to be me a

the settle of th

Meia Bertramen der trace

de L'existence et a peni-

difficiul de cet a contal. Pers

The Dec 14 th to the 1 same

the affairt Aural Prass.

Pett en : in Griensis

Sea plan donne de la leure

Said Maldina Cath at 1365

hill partit to be the breat

Brown to real time of

The last the same

Me lain The State of the State

the fire of the same the

the latest the state of the sta

Service State Stat

Patterning Same &

Samuel Sa

The state of the s

Target de

to the second se

The state of the s

Age to Deliver the manage

A STATE OF THE STA

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Company of the second

PE 6

74

Di frences esta.

mertier factions in

ter mbiren da



# M. Cyrus Vance offre

Dour

to at the special to the state of the state Parelle to regularity designal une completent de la belle Circum, de l'erfone mante fo Et er ber wennt den fin eine "Art when a partition of you

et affer beitelbei Berteit the to a shorter distantion Man 64 /distribute durighten Will store collect Block file's an und president some feet have decrease less procedure? N'11 to an un panque same Fic's - Units, assumed best, of with the same of the free --has comment in demonstrate ? MICHEL CARTE

## Pour une neu

As revers de la ses at must because down in Sanda and in de Partique De lote en litte bei larubben die qu mit amaniferen day plantile on hole we it wa excession was present the second of the up toddroin April and bearing the Liveries and it deposit throughous Are triprovides and melting, 1: 10 between the freed them to the sti at he remitted both to containing on a paragraph go abordente of the sections was THE WAR GOOD PROMISERS IN Lines bijarifidenstriden Cite is respective appet the briefablies, or frente alte pias esfett de beife come to propert the meaning tions to security and appears in grand terminare telesgens. Les grance PROPERTY OF PERSONS AND PROPERTY. 150 parter do in processes, windows the our recommends the same in to service des propositions grant ! and Ryperiatorian, literationers A ward of the control to the control of the La satisfica pinere du deme-Jah del mitterprinter gefallen faft ife in neigene Calend : M tan : meit -

Loin other ansparement regard titles in energegen plat 9 feutthe maintaining properties at the same deinds per un effeten min ten stelleriden de lapte setten et de Labelderen sertiative beiden feit be strafferen, das errices sera biegen the importer to the M. Indian ber all